

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



· 83 g 20.



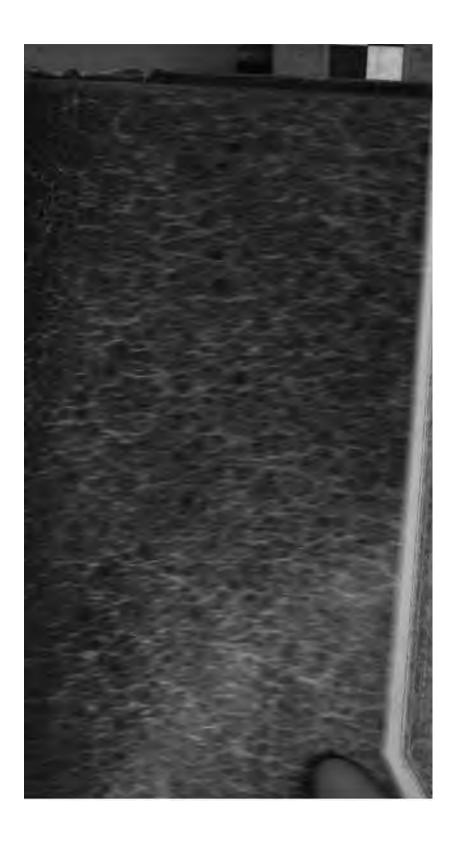



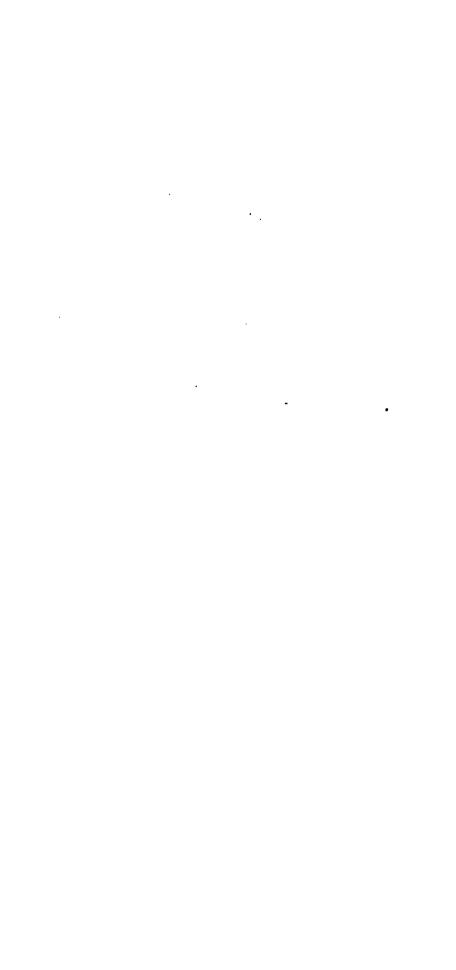

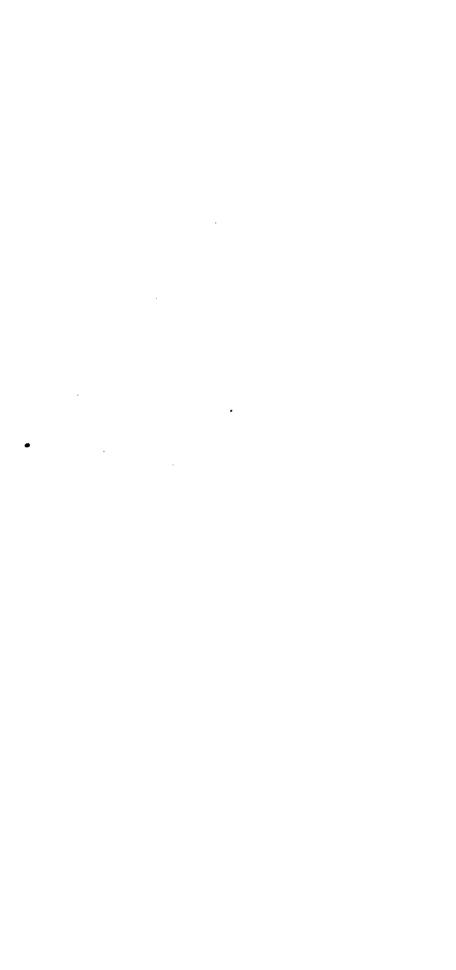

# COURS D'ÉCONOMIE POLITIQUE.

TOME IV.

.

# COURS

# D'ÉCONOMIE POLITIQUE,

οv

# **EXPÓSITION DES PRINCIPES**

QUI DÉTERMINENT LA PROSPÉRITÉ DES NATIONS.

OUVRAGE QUI A SERVI A L'INSTRUCTION

DE LL. AA. II. LES GRANDS-DUCS NICOLAS ET MICHEL.

## PAR HENRI STORCH,

Conseiller d'état et Chevalier de l'Ordre de Sainte-Anne, Instituteur de LL. AA. II, Membre des Académies de Saint-Pétersbourg, de Munich, et de plusieurs autres Sociétés savantes.

AVEC DES NOTES EXPLICATIVES ET CRITIQUES

#### PAR J.-B. SAY,

Chevalier de Saint-Wolodimir, membre de l'Académie impériale des Sciences de Saint-Péterabourg, de l'Académie royale des Sciences de Naples, de la Société royale de Madrid et d'Avila, de celle de Zurich, etc.; Professeur d'Économie industrielle au Conservatoire des Arts et Métiers de Paris.

TOME QUATRIÈME.

# PARIS,

J.P. AILLAUD, quai Voltaire, nº 21; BOSSANGE PERR, rue de Richelieu, nº 60; REY ET GRAVIER, quai des Augustins, nº 55.

1823.

.

# NOTES

POUR

LE COURS D'ÉCONOMIE POLITIQUE.

IV.

12 to 12 to

 $h(\mathcal{I}^{m_1})$ 

A TOPUS TRUE CONTRACT

.

.

### NOTE I.

Opinion d'Aristote sur le système mercantile.

(T. I, p. 101.).

IL se trouve dans la Politique d'Aristote (liv. 1, c. 9) un passage qui est tellement applicable au système mercantile, qu'on dirait que le philosophe grec en a eu connaissance. Il distingue deux genres de richesses: les choses utiles ou nécessaires à la vie, qu'il appelle les vraies richesses; et l'argent, qu'il désigne comme la richesse imaginaire ou fictive. Après avoir parlé des premières, voici comment il s'explique sur l'argent:

· La monnaie étant inventée pour le besoin du commerce, il s'est élevé une nouvelle manière d'acquérir. C'est sur le profit pécuniaire qu'elle spécule : elle ne s'occupe que de chercher d'où il vient le plus d'argent; elle est la mère des grandes fortunes. C'est en effet dans la grande quantité d'argent qu'on fait communément consister les richesses. Cependant l'argent n'est qu'un être fictif, et il ne tient sa valeur que des institutions sociales. L'opinion de ceux qui en font usage n'a qu'à changer, et il ne sera d'aucune utilité et ne procurera pas la moindre des choses nécessaires à la vie. On en aurait une énorme quantité, qu'on ne trouverait point par son moyen les alimens les plus indispensables. Or il est absurde d'appeler richesse un métal dont l'abondance n'empêche pas de mourir de faim; témoin ce Midas de la fable, à qui le ciel, pour le punir de son insatiable avarice, avait accordé le don de

de s'enrichir appartient au commerce roule tout entière sur l'argent, qui n et qui n'a ni d'autre élément ni d'autre pas qu'ici la spéculation est démentie Tout le monde, surtout les gens de con l'argent, ne croient jamais en avoir mulent toujours. » (D'après la traductio

es la claration e

# NOTE HER GROWN AND GOVERNMENT

L'idée de la division du travail est-elle une déconverte d'Adam Smith?

> pour note de la commentation (1781 - 47, T.T.) exerce qu'in et la comme de la comme

L'ouvaice de Smith avait paru depuis vingt-huit ans, et ce philosophe était généralement regardé commie l'anteur de cette belle déconverté, lorsqu'en 1864 le lord Lauderdale entreprit, non-seulement de contester les avantages de la division du travail, mais encoré de disputer à Smith l'honneur d'avoir eu le premier cette idée (1). Il cite à cet effet deux passages; l'un tre Xenophon, dans la Cyropédie, l'autre d'un écrivain an glais, nommé Harris. Ils sont assez remarquables pour mériter une place dans cette note.

Voici comment's exprime Xénophon. L'Ce'n est plas seulement pour les raisons que je viens d'alléguer, que les mets envoyés par le roi font tant de plaisir à ceux qui les reçoivent : les viandes qui sortent de sa chisine ont encore le métite d'être mieux apprétées qu'anièms; et l'on ne doit pas plus s'en étonnér que de voir les ouvrages, de quelque genre que ce soit; mieux travaillés dans les grundes villes que dans les petites. Dans celles-ci, le même homme est obligé de faire des les.

er chief i a la ane o le ipat on paracelligae, l'alle la

<sup>(1)</sup> An Inquiry into the nature and origin of public wealth, ch. v, pag. 282.

division du travail contribue à la per vrage : or cette observation se présent et elle ne conduit guère à des consécutantes. Smith, au contraire, a démont sion ne perfectionne pas seulement le vail, mais qu'elle l'augmente encore à nant, et que c'est là son principal ava

plusieurs ensemble, etc. (Quelques pages plus loi ainsi:)

Socrate. On aura donc une armée sur pied....

Glaucon. Ce prodigieux nombre de citoyens in monde, ce me semble.

Socr. Il est vrai; mais souvenez-vous que po métier, il n'en faut qu'un.

Glauc. Je l'oubliais.

sher. Celui dont nous parlons, n'est assuréme cile, ni moins important qu'un autre. Cependan disons-nous, ne doit point conduire la charrue après avoir étourdi le voisinage par le bruit de so nerait de fort mauvaise grâce avec l'alène. Un l pas même dans l'art d'escamoter, s'il n'a manié le fance. Il faut s'être brûle -l'est

sion neredeciment

max antres des ouvrages exécutés avec plus de gout et moins de peine qu'un seul ne pourrait en mettre à les faire. » (Harris's Essay on money and coins » part I, pag. 16.)

S'il suffisait, pour enlever à Smith la gloire de sette découverte, de prouver que d'autres écrivains out sur la même idée avant lui, je pourrais citer nombre d'ouvrages anciens et modernes où elle se trouve indiquée plus ou moins clairement. Tel est le passage de la République de Platon que j'extrais dans la note (4); tels sont encore plusieurs passages de Beccaria, dans son

<sup>(1)</sup> Socrate. Si les hommes s'assemblent en société; n'est-re pas qu'ils ont des bésoits auxquels, sans le secours les uns dés'alttres, ils ne peuvent subvenir?

Adimente. C'est la principale raison qui les y porte.

Socr. Faibles, il s'unissent pour être aides; et hientôt se forment les premiers rudimens du corps politique.

Adim. Toutes les parties s'achèvent par degrés,

Socr. Si quelqu'un cède quelque chose de son hien à son voisin, ou s'il consent à des échanges, c'est qu'il y trouvers son avantage.

avantage.

Adim. Quel autre motif le porterait à se dépouiller en farenre
d'un autre?

Soer. Avant tout il faut des alimens, le couvert, et le vêtement. L'un ira donc à la charrue; un seçond prendra la truelle en mein; un troisième poussers la navette; un quatrième taillers le cuir. Cinq ou aix espèces d'artisans commenceront une ville, où l'on auxa le nécessaire. Lequel, à votre avis, sera le plus commode nour chacun d'eux, ou d'exposer en vente le superflu pour lui du produit de son travail, ou de faire seul tous les métiers, pour ne manquer de rien.

de rien.

Adim. Le dernier causerait une disette absolue de toute auch

Soc. La nature, cher Adimante, nous a réparti, comme, elle a

voulu, divers talens qui nous rendent propres, les uns à tel cuploi, les autres à tel autre, mais tous peu capables d'en exercer

### NOTE III.

Sur l'état de l'agriculture en Angleterre (a).

(T. II, p. 27.)

L'AGRICULTURE, la scule base solide et durable de la richesse des nations, a été long-temps entravée en Angleterre par des règlemens aussi barbares qu'impolitiques (b). Une de ses branches principales, les laines, gémissent encore sous des lois prohibitives en faveur des manufactures. Cependant, malgré ces entraves, plusieurs causes ont constamment soutenu la culture des terres en Angleterre : le respect sacré pour toute espèce de propriétés; l'assiette et la fixité de l'impôt territorial, qui n'augmente pas avec l'amélioration du sol; l'usage établi dans divers cantons de payer la dime en argent par composition, au lieu de la payer en nature; l'usage des baux à longues années; la grandeur des fermes qui exige des fermiers riches et en état de faire de fortes avances; les enclos déjà très-anciens, qui, séparant les propriétés, attirent plus particulièrement les soins des cultivateurs, les arrachent à la servile imitation de leurs voisins; favorisent l'éducation

<sup>(</sup>a) D'après Arthur Young, Baert, d'Ivernois, etc.

<sup>(</sup>b) Par exemple, une loi d'Édouard VI condamnait à six mois de prison, et pour la récidive au pilori, quiconque achetait des grains pour les revendre.

des bestiaux, l'augmentation des engrais, et donnent lieu à une grande et utile variété de culture; les richesses enfin répandues dans tout le royaume, le luxe et les grandes consommations qui en sont la suite.

L'exportation des bles étant toujours incertaine et gênée, le prix des grains resta constamment bas jusqu'à la guerre de 1755, qui en accrut la valeur et excita un peu l'industrie du cultivateur. Quelques rir ches propriétaires du Norfolk, qui avaient défriché et marné à grands frais leurs terres légères et sablonneuses, et y avaient employé avec succès des méthodes usitées en Flandre, commençaient à être imités par quelques fermiers, et l'amélioration de la culture s'étendait sensiblement, lorsque les clameurs des manufacturiers contre la cherté des grains qui continuait toujours à augmenter, en firent défendre l'exportation en 1757 et 1758. Elle fut encore permise et suspendue à différentes reprises. Ces lois temporpires, sans parvenir à diminuer le prix des blés, qui ne faisait que suivre la progression des prixide toutes les autres denrées, n'en inquiétèrent pas moins les cultivateurs, qui, à force de représentations obtinnent enfin, en 1773, une loi permanente, qui les soustrait à l'impelitique incertitude dans laquelle on les avait recenus jusque-là.

D'après cette loi, lorsque le froment est au-dessus de 48 shillings le quarter, les droits sur l'importation se réduisent à 6 pence par quarter, ce qui est moins un droit qu'un moyen de s'assurer de la quantité de blé importé; quand le froment est à 44 shillings, l'exportation est arrêtée; au-dessous de ce prix, elle est encouragée par une prime de 5 shillings par quarter.

ouvrir de nouveaux canaux, et qu'ur de riches propriétaires se sont livrés c culture de leurs terres et y ont répanc taux, surtout pour se procurer d'excelle races de bestiaux. Tant il est facile au

d'encourager l'industrie : il suffit qu'il l ses entraves, et qu'il s'en mêle le moin Le Norfolk, où l'amélioration de l'a

commencé, est encore dans ce moment

gleterre le mieux cultivé. Des terres divisées par de fréquens labours, engr fumiers abondans et de bonne qualité, alternativement de plantes épuisantes et sans jachères, tels sont les principes le lement suivis dans ce canton, et le plus adoptés dans les ouvrages les plus estim récoltes consiste en navets, orge, trefsi

Les navets (turneps) sont la base de l' Norfolk: ils sont destinés à la nourritur en multipliant les turneps autant qu'il est possible, on augmente les troupeaux et par conséquent les engrais, et l'on marche dans ce cercle fécond, où l'abondance des grains naît de l'abondance des bestiaux.

Le terre est préparée à recevoir les turneps par trois labours profonds et un hersage à chaque fois; les racines enlevées par la herse sont alors soigneusement brûlées; on y répand l'engrais, qu'on enterre par un quatrième labour; et quelquefois un cinquième précède la semaille, qui se fait à la volée. La semence est recouverte par la herse; on fait ensuite deux sarclages à la houe, qui laissent les plantes à environ six pouces les unes des autres. On arrache les turneps pendant l'hiver, à mesure qu'on en a besoin, et on les porte soit sur le chaume où le bétail les mange, soit dans la basse-cour de la ferme. Quelquefois on laisse les moutons les arracher eux-mêmes.

Pour l'orge, la terre est labourée trois fois; elle est ensuite hersée et roulée; on arrache les mauvaises herbes lorsque la plante grandit, on la fauche quand le grain est mûr. La culture de l'orge est très-répandue en Angleterre, parce qu'il s'en fait une énorme consommation pour la bière.

Le trefsle mêlé de rye-grass est semé dans le même terrain, entre le moment où l'est l'orge et l'instant où il va lever. On en fait deux récoltes : on fauche la première; la seconde est pâturée par les bestiaux. La deuxième année, le rye-grass qui reste seul, est pâturé par les bœuss qu'on engraisse, et est rompu en juillet ou septembre.

Ce premier labour, destiné à préparer la terre pour

et on sarcle au printemps.

Quelquefois, au lieu de semer le bl
Cette méthode, apportée de la Chin
épargne plus de la moitié de la semen
sarclage: elle commence à se propag
Un planteur qui marche à reculons, fait
des trous d'un pouce de profondeur et à c
pouces de distance, avec deux plantoir

une grosse baguette de fusil, terminés p de fer, garnis d'un manche pareil à celui et traversés par un fil de fer pour qu'ils trop avant. Des femmes ou des enfans laissent tomber dans chaque trou deux o de blé qu'on recouvre avec un cadre ga traîné par un seul cheval. Un planteur meuses plantent un demi-acre par jour. paraissent chétives en automne et en hi épis plus gros n'ont jamais de grains mai

On fait engrais de tout en Angleterre

sensiblement plus pesans.

lit de fumier et d'un lit de terre; on y jette toute celle qu'on retire des fossés qu'on relève, ainsi que les chaumes qu'on arrache avec la herse, après les avoir fait fouler par les bestiaux en y mangeant les turneps qu'on y a répandus. Ces bestiaux, chevaux; vaches, moutons, sont presque toujours en plein air.

Les fermes sont en Norfolk de 30 à 300 liv. st. (de 180 à 1800 roubles) de loyer; les baux sont de sept, quatorne et vingt-un ans. Les bâtimens sont construits en briques et souvent couverts de roseaux : on y a deux ou trois granges, une écurie, une étable pour les vaches qui allaitent, des hangars pour les bestiaux qu'on engraisse, et des parcs pour les moutons.

Les comtés les mieux cultivés, après le Norfolk, sont ceux de Suffolk, d'Essex et de Kent. Quoique les principes y soient à peu près les mêmes, les méthodes s'y modifient, comme partout, en raison de la muture du sol et des circonstances locales et des combinaisons des cultivateurs.

Les grains sont loin de faire la portion la plus considérable des produits du sol de l'Angleterre : l'immense quantité de viande, de beurre, de fromage et de laitage qui s'y consomme; l'énorme quantité de laine qui s'y emploie, le grand luxe de chevaux et la nature du terrain, font trouver un grand avantage à conserver beaucoup de pâturages : aussi des cantons entiers en sont couverts, sans compter les communes ou landes dont le royaume entier est parsemé. On compte dans ce qui est cultivé, un tiers en prairie et deux tiers en labour.

Ges paturages, les prairies grasses surtout, sont par-

les améliorer, et on se livre à cet églations dans lesquelles on emploie de tr L'exemple le plus frappant dans ce ger tredit celui de M. Bakewell, qui à fo de soigner ses races de brebis, est pa une race plus petite, mais plus ronde dont les os sont plus minces et la lain et qui s'engraisse en moitié moins de t lioré également une race de vaches qui et une race de gros et forts chevaux noir que le poids des bestiaux vendus au n dres avait plus que doublé depuis un s attribue aux enclos qui se sont beaucou où ils sont mieux nourris que dans les - Rien ne prouve si évidemment les culture en Angleterre que le nombre d mentaires qui autorisent la clôture, tan communes où on laisse paître les bes champs communs. Ces derniers assujet parcours et de pâture après la récolte

un régime mis mulei-1:

utile à leurs intérêts. Le nombre des bills qui ont autorisé, soit à enclore ces champs communs, soit à se partager les communes, est donc la meilleure des données pour juger dans quelle proportion la culturé anglaise avance.

Sous Guillaume on n'a pas passé une seule loi pour enclore des communes; on en a passé une sous Anne, 17 sous Georges Ier, 182 sous Georges II, 702 dans les quatorze premières sessions parlementaires du règne de George III, 109 en 1792 et 217 en 1795. Suivant M. d'Ivernois, ces bills, durant les seize années qui précédèrent la révolution française, furent au nombre de 509 : pendant les seize années de guerre, ce nombre a doubléet au delà, sans même y comprendre 152 pétitions présentées en 1800 pour en obtenir de nouveaux. Les autres améliorations territoriales vont de pair avec celles-ci. Durant les quatorze premières sessions du règne de George III, le parlement avait accordé 452 bills pour ouvrir ou réparer des chemins, et 19 pour percer nouveaux canaux: il en a accordé, pour ce dernier objet, 29 en 1792, et 47 en 1795. De cette manière, dit Chalmers, on a ajouté plus de territoire utile au royaume, qu'on n'en a gagné par toutes les guerres faites depuis deux siècles. Il aurait pu ajouter que ces conquêtes paisibles ne coûtent ni sang; ni larmes au peuple, qu'elles n'excitent point la haine ni la jalousie des voisins, et qu'au lieu de corrompre le caractère national, comme font les guerres, elles contribuens à

Ce nombre toujours croissant de bills et de pétitions pour enclosures constate trois choses: 1° que les enclos

ont bien plus porté sur le partage muns que sur celui des landes ou 3° que de jour en jour l'agriculture

de capitaux, autrefois employés dan les manufactures. Ce qui a surtout contribué à cet ment, ce sont les disettes de 1795 et 1

continental ordonné en 1806 par le d France. Durant les disettes le fermi énormes, parce que le prix de ses den une proportion bien plus forte que récoltes. Le blocus continental a ache vœu de tous les Anglais éclairés, qu regret que depuis la guerre de sept a tures avaient pris une extension disp celle de l'agriculture (a). Durant ce b

terre, malgré l'accroissement continue tion; n'a aperçu aucun indice de diset ait cessé toni à coup de recevoir des blé et que l'Irlande lui en ait envoyé moins

en consomma danada .......

mal, et que rien n'est impossible sous les adles d'une constitution libre qui identifie l'intérêt particulier avez l'intérêt public, en laissant à chaque individu l'enercice de ses facultés!

La grandeur movenne des fermes en Angleterre, est de deux à trois cents acres; le plus grand nombre est de 50 à 200, mais il y en a aussi de 6000. Ces fermes ont en général beaucoup moins de bâtimens que des fermes de même étendue en ont ailleurs, ce qui vient de ce que les bestiaux restent presque toujours en plein air ou sous des hangars, et de ce que les molssons sont entassées en meule dans des cours destinées à cet usage. Le foin est pressé dans ces meules au point de faire masse, et qu'on est obligé de le coupez avec des instrumens faits exprès. Ces fermes sont communément bien entretenues; on y nourrit peu de volailles et on y cultive peu d'arbres fruitiers; mais chaque serme a un potager rempli de pommes de terre, de choux, de navets, qui, avec le beurre et le fromage, font la plus grande partie de la nourriture des gens de la campagne.

Les fermiers se nourrissent bien, mangent du pain très-blanc, et journellement de la viande ou du lard, boivent d'une bière très-nourrissante, sont fort bien vêtus, et pour peu qu'ils aient à s'éloigner de chez eux, se donnent rarement la peine d'aller à pied. Presque tous ont de petits bidets pour leur usage. Leurs chevaux de labour sont vigoureux et bien soignés, leurs instrumens d'agriculture sont très-perfectionnés,

des moissons, on leur porte dans le morceau de viande de boucherie, d du fromage, du pain très-blanc, bière, tout cela très-proprement ser preté et cet esprit d'ordre qui fait fa en Angleterre, s'y retrouve à la camp ville, dans la maison du plus grand dans la chaumière du pauvre.

<sup>(</sup>a) Voyez sur le salaire des ouvriers de ferm

#### NOTE IV.

Sur la richesse comparative des mines d'argent dans l'ancien continent et en Amérique.

(T. II, p. 80.)

M. de Humboldt, dans son Essai politique sur la Nouvelle-Espagne (Liv. IV, chap. 10) soutient que les mines d'Amérique, loin d'être plus riches que celles d'Europe, sont au contraire plus pauvres. « C'est un préjugé, dit-il, que les mines de la Nouvelle-Espagne, à cause de leur richesse, n'exigent pas dans leur administration cette intelligence et cette économie qui est récessaire pour la conservation des mines de la Saxe et du Harz. Il ne faut pas confondre l'abondance des minerais avec leur richesse intrinsèque. » (Vol. II, p. 554.) Quelques pages plus haut (p. 533) il nous donne un tableau que j'insère ici tout en entier, parce qu'il renferme les données qui servent de preuves à cette assertion surprenante.

# NOTE IV.

# TABLEAU

comparatif des mines de l'Amérique et de l'Europe.

| ANNÉE                                                | AMÉRIQUE.                                                 | EUROPE.                                                              |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|
| du dix-huitième                                      | Mine de Valen-<br>ciana, la plus ri-<br>che des mines du  | Mine du Himmels-<br>furst, la plus ri-<br>che des mines de           |  |  |
| siècle.                                              | Mexique.                                                  | Saxe:                                                                |  |  |
| z Produit métalliq.                                  | 360,000 marcs d'argent.                                   | 10,000 marcs d'ar-<br>gent.                                          |  |  |
| ses de la mine,<br>somme totale                      | 5,000,000 liv. tour-                                      | 230,000 liv. toùr-                                                   |  |  |
| 3 Prolit net des actionnaires.                       | 3,000,000 liv. tour-                                      | go,oco livres tour-                                                  |  |  |
| 4 Le quintal de mi-<br>nerai contient<br>en argent   | nois.                                                     | nois.<br>6 à 7 ences d'arg.                                          |  |  |
| 5 Nombre des ou-<br>vriers                           | 3100 Indiens et Mé-<br>tis, dont 1800<br>dans l'intérieur | 700 mineurs , dont \ 550 dans l'inté- rieur de la mine.              |  |  |
| 6 Prix de la jour-<br>née du mineur.                 | de la mine.<br>5 à 6 hvres tourn.                         | 18 sous.                                                             |  |  |
| 7 Dépense en pou-<br>dre                             | 400,000 liv. tourn.                                       | 27,000 liv. tourn.                                                   |  |  |
| 8 Quantité de mi-                                    | ( à peu près 1600<br>quintaux ).                          | (à peu près 270<br>quintaux).                                        |  |  |
| nerais livrés à<br>la fonte et à l'a-<br>malgamation | 720,000 quintaux.<br>Un filon souvent                     | 14,000 quintaux.                                                     |  |  |
| 9 Filons                                             | divisé en 3 bran-<br>ches de 40 á 50<br>mètres de puis-   | Cinq filons prin-<br>cipaux, de 2 à<br>3 décimètres de<br>puissance. |  |  |
| to Eau                                               | sance.<br>Pas d'eau.                                      | Huit pieds cu-<br>bes par minutes.<br>Deux roues hy-                 |  |  |
| 11 Profondeur de<br>la mine                          | 514 mètres.                                               | drauliques.<br>330 mètres.                                           |  |  |

Si ce tableau est exact, comme je n'en doute nullement, la mine de Valenciana produit 36 fois autant d'argent que celle du Himmelsfurst; et cependant le minerai qu'on en retire, ne contient que 4 onces d'argent par quintal, tandis que la mine du Himmelsfurst en contient 6 à 7. Ainsi M. de Humboldt, avait raison de dire que la première est plus abondante que la seconde, et que celle-ci est plus riche que la première. . Mais ce n'est pas de cette richesse métallique qu'il s'agit ici. Dans le sens de l'économie politique, la mine la plus riche est celle qui produit l'argent à moins de frais que les autres, ou qui peut le fournir au marché du monde à un prix nécessaire plus bas. (Comparez tom. II, pag. 322.) Or, sous ce rapport, la mine d'Amérique, même d'après le tableau de M. de Humboldt, l'emporte infiniment sur celle d'Europe. En combinant les données 2 et 3 avec la donnée 1, on voit que l'exploitation d'un marc d'argent,

| Coûte en frais et dé-<br>penses : ( prix né-                      | A LA MINE<br>de Valenciana, |       | A celle<br>du Himmelsfurst. |   | Plus<br>à cette dernière. |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|---|---------------------------|------|
| cessaire)                                                         | 13 liv.                     | 18 s. | 24 liv.                     |   | 10 liv.                   | 2 8. |
| Et qu'elle donne sux ac-<br>tionnaires un gain de.                | 8                           | 7     | 9                           | • | -                         | 13   |
| B'où il s'ensuit que le<br>prix courant d'un marc<br>d'argent est | 22                          | 5     | 33                          |   | 10                        | 15   |

Ce résultat n'est pas moins surprenant que le premier concernant la richesse métallique des deux mines. En effet, d'où vient que le prix nécèssaire du métal est plus élevé du double à la mine de Saxe, tandis qu'elle jouit, de l'aveu même de M. de Humboldt, de quatre

....co, a ce quat semble.

buer à diminuer les frais de prodi que la mine d'Amérique n'a point d de Saxe emploie deux roues hydraul savantage suffit-il pour contrebalance tances favorables et d'une influenc seule donnée qui explique en quelq contradiction apparente, c'est le no que chacune de ces mines emploie proportionnellement beaucoup plus Saxe. A cette dernière un ouvrier ne marcs; à celle d'Amérique il en proc dant cette donnée est exposée aux m Si la mine de Saxe est effectivemen métal; si elle est exploitée à une mois et avec le secours de plus de lumières comment arrive-t-il qu'elle a besoin nombre d'ouvriers?

Voilà pour le prix nécessaire; le praître de nouveaux doutes. Si les fra

et le profit net sont tels que M. de Humboldt les indique, il s'ensuit que le prix courant de l'argent est d'un tiers plus élevé à la mine de Saxe. Or cette mine étant exposée à la concurrence de celle d'Amérique, la différence dans le prix courant du produit de ces deux mines ne peut s'expliquer que par les frais de transport que doit supporter l'argent d'Amérique pour arriver au marché d'Europe, et par les droits que la couronne d'Espagne perçait à son arrivée dans cette partie du monde. Comme ce droit ne fait actuellement que 5; pour cent (voyez Bourgoing, tableau de l'Espagne moderne, tom. II, chap. 7) le prix d'un marc d'argent n'en est augmenté que d'un franc à peu près. Restent o livres 15 sols, que l'argent de Saxe vaut plus par marc que celui d'Amérique; et les frais de transport ne peuvent guère monter aussi haut, car ce serait près de 44 pour cent du prix courant sur les lieux. C'est à M. de Humboldt à éclaircir ces doutes.

Quoi qu'il en soit, s'il est constant que le prix nécessaire d'un marc d'argent est plus haut presque du double à la mine d'Europe, cette donnée confirme les résultats du raisonnement de Smith, et peut lui servir de preuve. C'est un fait connu et exempt de toute contestation, qu'après la découverte des mines du nouveau monde, les mines d'argent d'Europe furent pour la plupart abandonnées: preuves qu'elles ne pouvaient plus soutenir la concurrence des premières. Parmi les mines d'Europe dont l'exploitation s'est continuée jusqu'ici, plusieurs eussent peut-être subi le même sort, si elles eussent appartenu à des particuliers et non aux gouvernemens. Le système d'économie publique qui

produit chez soi, n'est jamais produ C'est par une conséquence de ce prinencouragen par des mesures prohibiti de mille denrées que leurs sujets pmoins de frais de l'étranger. Si l'on t sacrifices gratuits qu'on force les peu produire chez eux des taffetas, des dr d'autres denrées qu'ils feraient mieux a produire, comment craindrait-on des se procurer chez soi ce que l'on croit véritable richesse de l'État, ces métaux on sent toujours le besoin et dont on de manquer par la jalousie des autres s

Ainsi de ce qu'il y a encore en Eur qu'on exploite, il ne s'ensuit pas que t peuvent soutenir la concurrence de cell Une observation qui vient à l'appui d ture, c'est que dans les pays à mines o mens ont encouragé de toutes les man tion de celles que les particuliers décor

pagne accorde aux entrepreneurs des mines d'Amérique: cependant, si l'on en excepte une ou deux entreprises de ce genre, qui ont cessé à peine qu'ils avaient commencé, tous ces encouragemens sont restés sans effet, taudis que l'intérêt privé trouve très-bien son compte à exploiter les mines de fer et de cuivre, sans y être encouragé, et même en lattant contre l'esprit fiscal qui les accable d'impositions. Ce contraste est d'autant plus frappant, qu'on sait de science certaine que plusieurs propriétaires de mines en Sibérie ont découvert des veines métalliques d'or et d'argent sur leur territoire (a).

Le savant minéralogiste auquel j'emprunte ce fait, a publié tout récemment un ouvrage, dans lequel je trouve les données suivantes sur le rapport actuel des mines d'or et d'argent de la Russie (b). En 1809 la quantité de métaux extraite de ces mines formait une valeur de 1,604,778 roubles. Les dépenses n'allaient qu'à la somme de 331,238 roubles; conséquemment il y avait un profit net de 1,273,540 roubles, ou de 79 pour cent. La grandeur énorme de ce profit doit déjà faire soupçonner que l'auteur l'évalue sur les dépenses que fait la couronne, mais non pas sur celles que devrait faire un entrepreneur particulier. Excepté le travail des mineurs de profession, tous les autres tra-

<sup>(</sup>a) Voyez la description minéralogique des monts Ourals par M. de Hermann, chef des mines de Cathérinebourg. (Mineralogische Beschreibung des Uralischen Erzgebirges, tom. II, pag. 239.

<sup>(</sup>b) Die Wichligkeit des russischen Bergbaues, dargestellt von B. F. J. Herrmann. St. Petersb. 1810. 4. p.70.

en monnaie de cuivre, suivant le ta vernement se procure ce métal, so. mines, soit de celles des particulier droits qu'elles paient: or ce droit est au-dessous de ce que le cuivre vaut Enfin il y a toute apparence que l'au en ligne de compte le loyer des capit améliorations et les constructions d quoique leur exploitation fournisse in un très-gros profit à la couronne, il teux si elle en fournit un à la nation.

### NOTE V.

Sur l'avantage qu'il y a pour les peuples agricoles, à échanger leurs produits bruts contre les marchandises manufacturées de l'étranger.

(T. II, p. 97.)

Quoique le grand nombre d'exemples que j'ai rapportés, tant de la hausse progressive des produits agricoles, que de la baisse graduelle des ouvrages de manufacture, puisse paraître suffisant pour prouver l'avantage dont il s'agit dans cette note, je ne crois cependant pas inutile d'y revenir et de le constater d'une manière plus palpable encore, en tirant mes preuves des registres mêmes du commerce de deux peuples agricoles.

Commençons par la Russie, et comparons pour cet effet les prix de quelques-uns des principaux articles de son commerce d'exportation à quatre époques différentes, dont la première remonte à 140 ans d'ici (a).

<sup>(</sup>s) Les prix de l'année 1674 sont tirés de l'ouvrage de Kilburger, dont il a été fait mention plusieurs fois dans ce Cours; ceux de 1767, de la collection de Schlözer, intitulée : Betlagen zum Neuveränderten Aussland, t. 11; enfin ceux des deux autres années sont puisés dans les tableaux que M. Würst, directeur des douanes à Saint-Pétersbourg, a publiés dans son ouvrage : Разсумденія о нЁкоторых в предметах законодательства и управленія финансами и коммерцією Россійской Имперія.

Prix courant d'un bercovets de chanvre, première qualité:

| Années.                               | En monna<br>actuelle | ie d'argent<br>e. |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1674 en monnaie d'alors 2 r. 75       | c. 7 r.              | 42 c.             |
| 1767 en mounaie d'alors 15 r.         | 15                   | » »               |
| 1783 en assignats 16 r.               | 15                   | 84                |
| 1803 en assignats 43 r.               | 34 -                 | 40                |
| Prix courant d'un bercovets de        | lin:                 |                   |
| 1674 en monnaie d'alors 7 r.          | 18                   | 90                |
| 1767 en monnaie d'alors 21 r. 5e      | J C. 21              | 50                |
| 1783 en assignats 26 r. 50 c.         |                      | 24                |
| 1803 en assignats 63 r.               |                      | 40                |
| Prix courant d'un bercovets de s      | nif (p);             | ·                 |
| 1767 en monnaie d'alors 15 r.         | 1. 15                | **                |
| 1783 en assignats 21 r                | !.i: 20              | 79                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1 44                 | 80                |
| Prix moyen d'un bercovets de j        | •                    |                   |
| 1767 en monnaie d'alors 7 r.          | 7                    |                   |
| 1783 en assignats 9 r.                | , 8                  | 90                |
| 0.0                                   | 14                   | 40 .              |
| _ ` `                                 | ••                   | -                 |

En comparant les prix de la dernière année à ceux de 1767, vous trouvez que, dans l'espace de 36 ans, le chanvre a augmenté en valeur de 129 pour cent, le lin de 134, le suif de 198 et le fer de 105. Si vous comparez les prix de l'année 1803 à ceux de l'année 1674, la valeur du chanvre s'est élevée de 363 pour cent, et celui du lin de 166.

<sup>(</sup>c) Cet article et le suivant ne peuvent être comparés qu'à trois époques; en 1674 le suif n'était pas encore un objet d'exportation, et le fer s'importait alors en Russie.

Une pareille hausse a eu lieu dans la valeur vénale de proque tous les produits de la Russie qui s'exportent dans l'étranger. Or a mesure que leur valeur a augmenté, la Russie a toujours acheté à meilleur marché les objets de consommation qu'elle tire de l'étranger, parce que ces objets n'ont point hausse dans la même proportion, et que le prix de plusieurs même a baissé (a).

L'avantage que la Russie tire de cette circonstance, devient d'autant plus important que l'exportation de ses produits est plus considérable. Or a mesure que le prix de ses produits a haussé, leur demande dans les pays étrangers s'est toujours accrue, comme les données suivantes vous le prouveront.

| Quantités de chanvre exp | ortées            | bercovets. |
|--------------------------|-------------------|------------|
| de 1758 à 1762, année    | e mo <b>yenne</b> | 221,496    |
| de 1763 à 1777           | dito              | 249,059    |
| de 1793 à 1797           | dito              | 286,460    |
| de 1798 à 1802           | dito              | 317,200    |
|                          |                   |            |

<sup>(</sup>a) J'aurais bien voulu fournir ici de nouvelles preuves pour cette assertion, mais dans les prix courans des marchandises d'importation que j'ai pu rassembler, la même marchandise se trouve évaluée tantôt sur la pièce, tantôt sur le poids ou la mesure; d'ailleurs ces prix courans comprennent souvent sous le même nom des marchandises d'une qualité foit différente et tirées de pays différens; de sorte qu'il dévient impossible d'en comparer les prix à des époques éloignées. Il faut donc nosse horner, quent à ces prix, aux exemples que fournit le texte auquel cette note appartient; la suite nous présentera encore quelques nouvelles données pour constater la baisse continuelle des ouvrages de manufacture, même dans ces dernières années.

| Quantités de <i>lin</i> exportées |        | bercovets. |
|-----------------------------------|--------|------------|
| de 1758 à 1762, année m           | oyenne | 96,249     |
| de 1763 à 1777                    | dito   | 89,092     |
| de 1793 à 1797                    | dito   | 115,020    |
| de 1798 à 1802                    | dito   | 110,120    |
| Quantités de suif exportées       | •      |            |
| de 1767 à 1769, année mo          | oyenne | 27,292     |
| de 1793 à 1797                    | dito   | 118,540    |
| de 1798 à 1802                    | dito . | 166,160    |
| Quantités de fer exportées        |        |            |
| de 1767 à 1769, année mo          | yenne  | 195,146    |
| de 1793 à 1797                    | dito   | 295,060    |
| de 1798 à 1802                    | dito   | 231,560    |

Ces rapprochemens constatent un fait aussi remarquable que peu apprécié, savoir que les Russes, comme tous les peuples agricoles, ne peuvent pas faire de commerce plus avantageux que celui d'échanger leurs produits bruts contre les marchandises manufacturées de l'étranger. L'importance de ce résultat et l'entier oubli dans lequel il paraît être tombé parmi nous, m'engagent à extraire d'un des derniers ouvrages de M. d'Ivernois (a) l'article suivant, qui prouve, par rapport à l'Irlande, le même fait que je viens de constater à l'égard de la Russie.

Cet habile calculateur politique, après avoir montré que depuis l'union la quantité additionnelle des produits que l'Irlande a achetés au-dehors, a été proportionnellement plus forte que la quantité additionnelle

<sup>(</sup>a) Effets du blocus continental sur le commerce, etc. des slor bristanniques, par Sir Françis d'Ivernois, p. 60 suiv.

des produits qu'elle y a vendus, se demande comment il se fait que la balance commerciale, qui, par cela même, aurait dû tourner à son désavantage, lui est devenue de plus en plus avantageuse? Voici de quelle manière il résout ce problème.

· C'est qu'à mesure que le peuple anglais a perfectionné les instrumens dans ses ateliers et abrégé les procédés de la main-d'œuvre, il n'a point eu besoin d'élever le prix de ses travaux manufacturiers dans Le même rapport que s'est élevé, ici et partout, le prix des travaux agricoles, qui ne sont susceptibles, ni de la même subdivision, ni par conséquent de la même épargne. Il est en Angleterre telle manufacture, entre autres celle des étoffes de coton communes, dont le prix a plutôt baissé que haussé depuis dix années, tandis que celui des suifs, lins, beurres et autres produits que fournit l'Irlande, a doublé, ou à peu de chose près. D'où s'ensuit que tel canton irlandais qui avait alors un surplus de mille quintaux de salaison, de suif ou de lin, en retour duquel il se procurait mille pièces d'étoffe et cent pièces d'or, peut, avec cette même quantité de produits ruraux, se procurer aujourd'hui quinze ou seize cents pièces d'étoffe et recevoir en outre quatre ou cinq cents pièces d'or. »

Afin de rendre cette conséquence plus palpable, M. d'Ivernois compare les exportations et les importations mutuelles de ces deux pays, tant sous le rapport de leur valeur réelle ou de leur prix, que sous celui de leur valeur officielle ou de leurs quantités. Si ces quantités sont aussi exprimées en numéraire,

cela n'a rien qui doive vous surprendre. Dans la Grande-Bretagne, comme chez nous, on a soin de tenir et de publier deux relevés du commerce extérieur, dont l'un indique la valeur des exportations et des importations, et l'autre leurs quantités; mais au lieu d'énoncer ces quantités par poids, mesures ou pièces, comme cela se pratique en Russie, les registres anglais les indiquent en monnaie anglaise, les marchandises étant toujours évaluées au même prix, d'après un tarif fait il y a plus d'un siècle. C'est ce qui s'appelle leur valeur officielle. Si donc, par exemple, dans une période quelconque, les importations de chanvre ou les exportations de draps se trouvent augmentées dans les registres d'un million de liv. sterl. à trois millions, c'est une preuve que le nombre des pièces de drap ou des quintaux de chanvre a exactement triplé.

La première comparaison porte sur deux marchandises manufacturées, les toiles de lin irlandaises, et les toiles de coton anglaises et écossaises. « Comme ces dernières sont bien plus susceptibles de l'adaption des machines que les autres, elles sont restées à peu près au même prix où elles étaient lorsqu'on établit le tarif de leur valeur officielle, tandis que le prix courant des toiles irlandaises a doublé dans le cours des vingt dernières aunées.

Exportation des toiles de lin irlandaises en 1808. . . . . . . . 2,933,109 l. st. 5,859,053 l. st.

Exportation des toiles et étoffes de coton

anglaises en 1808. .12,885,803 14,412,300

D'où l'on voit que si les Irlandais échangeaient, il y avingt ans, une pièce de toile de lin contre une pièce décoffe de coton, ils en reçoivent aujourd'hui près de deux.

« Cet exemple donne l'explication d'un fait qui, sinscela, paraîtrait incompréhensible; savoir comment, depuis l'union, la balance commerciale des Irlandais a pu leur devenir huit fois plus favorable, quoique l'accroissement des produits qu'ils ont exportés ait été effectivement moindre que l'accroissement des produits qu'ils ont importés. »

La moyenne du grand total de leurs exportations, pendant les trois années 1796, 7 et 8, fut:

Valeur bfficielle.

Valeur réelle. 6,121,757 l. st.

4,435,208 l. st. En 1808 5,696,897

12,577,517

Ainsi, et quoique depuis onze ans, les exportations de l'Irlande n'aient augmenté, en quantité que de 44 à 56, leur prix s'est accru dans une proportion incomparablement plus forte, savoir dans celle de 61 à 125.»

Le prix de ses importations n'a presque point sugmenté pendant cet intervalle, et nullement depuis le blocus continental.

Valeur officielle.

Valeur réelle.

En 1806 5,605,964 l. st.

En 1808 7,129,507

7,036,506 l. st.

8,860,325

Or, à une très-petite fraction près, 88 est à 71 Cans le même rapport que 70 à 56.»

Cette explication est si importante, et paraît toir si généralement échappé à ceux des peuples continentaux qui jalousaient le commerce anglais, qu'au risque de me répéter, je veux la mettre ici dans un nouveau jour, en prenant pour exemple ce qui s'est passé entre la Grande Bretagne et l'Irlande, avant et après le blocus.

# Exportations de produits britanniques.

| ir į | Valeur officielle. | Valeur réelle.    |
|------|--------------------|-------------------|
| 1806 | 27,402,685 l. st.  | 43,242,176 l. st. |
| 1808 | 26,692,288         | 40,881,671        |

- « Si cette quantité de 26,692,288 liv. st. eût conservé, en 1808, le même prix qu'en 1806, ce prix aurait dû être de 42,121,150 l. st.; mais ne s'étant soutenu qu'à 40,881,671 l. st., il s'ensuit que le prix courant des produits manufacturés de l'Angleterie et de l'Ecosse, pris en masse, a baissé de 3 ½ pour cent. »
- « Il est beaucoup plus facile de constater cette baisse, que de dire si elle est due aux gênes du blocus, ou au perfectionnement des instrumens destinés à épargner le travail de l'homme : peut-être ces deux causes y auront elles également concouru. Mais voyons s'il en a été de même pour les produits de l'Irlande, dont la Grande-Bretagne seule achète au delà des deux tiers.

# Exportations de produits irlandais.

|      |     | Valeur officielle. | Valeur réelle.   |
|------|-----|--------------------|------------------|
| 1806 |     | 5,030,722 l. st.   | 9,314,854 l. st. |
| 1808 | • ' | 5,696,897          | 12,577,517       |

« Si cette quantité de 5,696,897 l. st. ne se fût vendue, en 1808, qu'au même prix qu'en 1806, ce prix n'aurait point dû excéder 10,548,339 l. st.;

il en résulte que, pendant que la valeur vénale des produits anglais a baissé de  $3\frac{1}{20}$  pour cent, celle des produits irlandais a haussé de  $19\frac{1}{20}$  pour cent."

- Si l'Irlande est redevable de cette hausse en partie aux décrets d'Europe et d'Amérique qui lui ont délégué le monopole du riche marché britannique, elle la doit encore, en grande partie, à l'avantage d'échanger ses produits agricoles contre les produits manufacturés d'une nation éminemment avancée dans la carrière des arts utiles.
- L'Irlande a donc réellement profité, tout autant que les Anglais, des découvertes qu'ils ont faites pour simplifier et abréger le genre de travaux qu'elle reçoit d'eux en échange des siens; et c'en est assez, ce me semble, pour consoler ceux des peuples agricoles qui se croient lésés, en échangeant leurs productions rurales contre les productions manufacturées des peuples riches et commerçans.

...... en guise d

peuples septentrionaux, et particulièr Russes.

(T. II, p. 119.)

Le mot râha, qui signifie de l'ar esthonienne, n'a pas encore perdu mitive chez les Lapons, chez lesq peaux ou des fourrures. Vous n'ig deux peuples appartiennent à la mê des Finnois, et que leurs langues dialectes de la langue finnoise.

Parmi les différentes espèces de 1 culaient anciennement en Russie, qui portait le nom de nogata. Or, nienne, náhat veut dire peaux; e comme vous savez, étaient compris de l'ancienne Russie. Le changemen en o, et de l'h aspiré en g, est si far russe, que ce mot paraît être exactem les deux langues.

M. Philippe Krug (a), membre d

de recherches curieuses sur le numéraire russe dans les auciens temps: Zur Müntkunde Russlands. Saint-Pétersbourg, 1805, in-8. L'érudition et la sagacité de l'auteur, qui sont toujours guidées par la saine critique, donnent un grand poids à ses opinions, même quand elles ne sont que des hypothèses. J'aurai plus d'une fois occasion, dans la suite, de profiter de ses découvertes; je commence par lui emprunter quelques notices qui servent à expliquer comment les peaux et les fourrures remplaçaient les monnaies chez les anciens Russes.

Selon nos annales, les fourrures les plus recherchées étaient celles d'écureuil, d'hermine, de martre, de castor et de zibeline. Ces fourrures étaient l'objet le plus important du commerce d'exportation; toutes les pations en étaient avides; les Khosars, les Varaigues, et, à une époque plus récente, les Mongols prélevaient en fourrures le tribut qu'ils imposaient aux Slaves et aux Russes, quand ceux-ci étaient obligés d'acheter la paix; une partie des impôts ordinaires devait être acquittée en fourrures; les amendes pécuniaires étaient fixées en produits de cette nature; enfin ils servaient souvent à déterminer le prix des autres marchandises. La valeur de ces fourrures était alors bien plus conconsidérable qu'elle ne l'est aujourd'hui : du temps de Marc-Paul, c'est-à-dire au treizième siècle, une pelisse de zibeline se vendait en Chine jusqu'à deux mille ducats Byzantins; même au seizième siècle, une pareille pelisse, suivant le témoignage de Paul-Jove, se payait quelquefois mille ducats. Cependant, quoique les anciens Russes employassent les fourrures en place de numéraire, les métaux précieux n'étaient pas exclus de faire cette fonction : vous allez voir dans le chapitre suivant, comment et sous quelle forme ils leur servaient à cet usage.

L'exemple des anciens Russes n'est pas le seul que l'histoire nous fournit de peuples qui, possédant de l'or et de l'argent et s'en servant même comme numéraire, appliquent encore à cet usage d'autres produits de leur industrie, surtout dans le commerce extérieur. En Abyssinie on évalue les marchandises sur des quantités de sel et de poivre; à Terre-Neuve, sur des quantités de morue sèche; en Virginie, sur du tabac; en Islande, sur une étoffe de laine, appelée vatmal; à Kiakhta, des pièces de nankin servent encore quelquefois à déterminer la valeur des marchandises qui s'échangent entre les Chinois et les Russes; et chez les Grecs du Bas-Empire, des étoffes de soie faisaient souvent la même fonction (a). Dans l'Inde,

<sup>(</sup>a) Ce sont ces étoffes dont nos annales parlent si fréquemment sous le nom de Pavoloki, mot corrompu, dans lequel M. Krug croit reconnaître celui de Babylonica, qui désignait en général, chez les anciens, les étoffes les plus précieuses, apparemment parce que les premiers tissus de ce genré leur étaient venus de cette ville industrieuse et opulente. Les chroniques russes, aussi bien que celles des peuples occidentaux, les placent souvent à côté de l'or et de l'argent; les mots 3 namo, cpe 6 pon nabonom; aurum, argentum et pallia; or, argent et pailles se trouvent presque toujours joints ensemble. Les pièces de ces étoffes avaient une longueur et une largeur déterminées; leur poids même était réglé, et elles remplaçaient souvent le numéraire. Il y a des exemples que les empereurs, pour fournir aux frais d'une guerre, en faisaient délivrer une certaine quantité aux généraux qui allaient commander

le hant prix des métaux, même communs, a fait adopter l'usage des cauris ou petits coquillages des Maldives, en place de petite monnaie. Ces coquillages sont la monnaie courante du Mogol, du Bengale et du Boutan, comme aussi de l'intérieur de l'Afrique et de la Guinée. Lors de la découverte de l'Amérique, des grains de cacao servaient de monnaie aux Mexicains; ils leur servent encore aujourd'hui de billon. Comme la plus petite monnaie des colonies espagnoles est un demi-réal (15 copeks) le peuple trouve de la commodité dans l'emploi du cacao comme monnaie. Un sol est représenté par six grains.

l'armée; elles étaient employées à payer la rançon des captifs, etc. Il y en avait de différentes sortes: les plus communes se trouvent évaluées à dix solidi ou ducats bysantins; on voit par un article du traité de 945, qu'il était défendu aux Russes d'en acheter, sans permission expresse, qui coûterait au dela de cinquante solidi, preuve que le prix de certaines sortes montait encore plus haut.

## NOTE VII.

Sur les anciennes monnaies russes avant l'invasion des Mongols.

(T. II, p. 128.)

On est généralement de l'opinion que les Russes n'ont commencé à battre monnaie que depuis l'invasion des Mongols ou Tatars: les faits suivans paraissent indiquer une époque antérieure.

Le médailler de M. Krug conserve un étalon, déterré, il y a quelques années, parmi les ruines d'une des catacombes de Kief qui s'était écroulée. Il est de cuivre, et porte d'un côté le nom de Glieb, de l'autre le chiffre 7 en caractères de l'alphabet; ce chiffre est entouré de deux cercles qui renferment sept points. Son poids est de 359 grains.

De pareils étalons étaient en usage chez les Grecs du Bas-Empire, où on les appelait exagia. Ils servaient à constater le poids des monnaies; chaque marchand en était pourvu, et les espèces, celles d'or surtout, se transmettaient rarement sans qu'on les eût comparées au poids de l'exagion. Quelquesuns de ces étalons sont parvenus jusqu'à nous, et le médailler Impérial de Vienne en conserve un dont la matière est la même et l'empreinte à peu près conforme à celle de l'étalon russe.

Tout ceci conduit à supposer que les Russes avaient adopté cet usage des Grecs, et qu'ils battaient monnaie avant l'époque où leur liaison avec ce peuple cessa par l'invasion des Mongols. Malheureusement le nom marqué sur l'étalon, est commun à plusieurs princes : serait-ce peut-être celui du Grand-Prince Glieb Jouriévitch de Kief, dont le règne comprend l'espace de temps entre 1170 et 1172?

Le chiffre 7, ainsi que les sept points gravés sur l'étalon, indiquent suffisamment que son poids devait être celui de sept pièces de la même monnaie. L'usage de régler les choses par ce nombre était alors commun en Russie, témoin le code de Jaroslaf (Правда Руская), qui compte par sept toutes les provisions qu'il destine aux employés du gouvernement.

Quoique l'existence de cet étalon ent prouvé que les Russes avaient battu monnaie long-temps avant l'époque des Mongols, il restait toujours à désirer qu'on pût retrouver une monnaie de ce temps-là. Ce désir est satisfait, et le hasard a voulu que la monnaie retrouvée fût précisément une de celles dont le poids était réglé sur notre étalon. Cette pièce, qu'on attribue au Grand-Prince Jaroslaf (mort en 1054), se trouve dans le cabinet de M. le comte de Moussin-Pouchkin à Moscou. M. Krug, qui l'a vue, en reconnaît l'authenticité. Elle est d'argent et pèse 53 grains; ainsi sept de ces pièces forment un poids de 371 grains, et l'étalon en a 369; conformité de poids assez palpable pour écarter tout doute à ce sujet.

#### NOTE VIII.

Sur la valeur de l'ancienne grivna.

(T. II, p 132.)

Il y avait toujours les plus fortes raisons de supposer que les anciens Russes, qui faisaient un commerce très-actif avec les Grecs du Bas-Empire, et qui d'ailleurs avaient puisé chez eux la plupart de leurs connaissances et de leurs institutions sociales, eussent aussi adopté les poids et les mesures des Grecs. Cependant cette conjecture, toute raisonnable qu'elle était, ne se trouvait confirmée par aucun fait : l'esprit de combinaison en a découvert un qui paraît la porter à l'évidence. Chez les Grecs du Bas-Empire, les solidi ou ducats Byzantins étaient la monnaie la plus usitée dans le commerce. Depuis Valentinien 1er, 72 de ces pièces avaient le poids d'une livre d'or ( libra auri ou Altes ). Ils avaient cours dans toute l'Europe, et ils étaient tellement agréables aux autres peuples, que plusieurs en faisaient battre chez eux, tout comme cela se pratique de nos jours avec les ducats de Hollande. M. Krug a été à même d'examiner et de comparer un grand nombre de ces pièces; il a toujours trouvé le poids de celles qui se sont bien conservées, exactement le même que celui d'un zolotnik. Ce fait l'a conduit à supposer avec beaucoup de vraisemblance, 1º que les noms de zolota, zolotnik, zlatnik, que nos annales emploient en évaluant les sommes dont il est question dans les transactions des Russes avec les Grecs, ne peuvent signifier que cette monnaie d'or (a); et 2° que le même nom servait à désigner le poids de cette monnaie, comme il désigne encore aujourd'hui un poids.

En admettant cette opinion, il est possible de déterminer non-seulement le poids de la grivna, ou de l'ancienne livre de Russie, mais encore celui de la litra ou livre grecque, qui a été jusqu'à présent un sujet de contestation parmi les antiquaires. Soixantedouze solidi faisaient le poids d'une litra : or, comme chaque solidus est égal à un zolotnik, la litra devait avoir le poids de 72 zolotniks actuels. Ensin cette conformité du poids des solidi et des zolotniks fait supposer avec raison une pareille égalité entre la grivna et la litra, et il est très-probable que cette dernière se composait de 72 zolotniks. Le zolotnitk a conservé le nom et le poids qu'il avait au dixième siècle; mais la grivna a changé l'un et l'autre. La livre actuelle de Russie s'appelle du nom allemand fount, et elle se compose de 96 zolotniks, au lieu de 72 qu'avait la grivna ( b ).

Le titre des lingots d'argent qui servaient de numéraire aux anciens Russes, à en juger par ceux qui se

<sup>(</sup>a) J'observe ici, pour les lecteurs étrangers, que zolota signifie or, et zolotnik ce qui est fait d'or; une pièce d'or, par exemple.

<sup>(</sup>b) Nous voyons, par la relation de Kilburger, que même du temps du tear Alexis, la livre russe portait encore le nom de grivan ou de grivenka, quoique celui de fount était déjà en usage.

sont conservés dans les médaillers, était d'environ go zolotniks. Or 72 zolotniks d'argent, au titre de go, font 67 zolotniks d'argent fin. La pièce actuelle de dix copeks qui court sous le nom de grivna, contient seulement 40 dolis d'argent fin; donc, si la supposition de M. Krug sur la valeur de l'ancienne grivna est fondée, celle d'aujourd'hui n'en fait que la 160 partie.

# NOTE IX.

Sur les variations dans la valeur intrinsèque du rouble, et sur le système monétaire actuel de la Russie.

(T. II, p. 132.)

Quoique le nom de grivna se soit conservé dans nos monnaies, les sommes d'argent ne s'évaluent plus en grivnas et zolotniks, mais en roubles, et copeks. Je ne m'arrêterai point à vous expliquer l'origine de ces noms, qui est encore fort douteuse; il vous suffira de savoir que le rouble, jusqu'au temps de Pierre I<sup>er</sup>, n'était qu'une monnaie de compte, c'est-à-dire qu'il n'y avait point de pièce frappée sous ce nom (a). Jusqu'à cette époque, la principale monnaie courante était le copek d'argent. Cent copeks étaient appelés rouble, et ils contenaient 11 zolotniks et 40 dolis d'argent fin. Les premières pièces de rouble, frappées sous Pierre I<sup>er</sup> en 1704, ne contenaient plus que la moitié d'argent fin, savoir 5 zol. et 67 dolis; ce prince en di-

<sup>(</sup>a) Il existe, à la vérité, des pièces de rouble du tsar Alexis, mais ce sont des écus de Hollande auxquels ce prince avait fait donner l'empreinte des armes de Russie avec le mot de rouble. Cette opération se fit en 1654, et elle cessa la même année; cependant elle eut le mauvais effet de faire baisser le cours des copeks d'argent. Cent de ces copeks avaient valu jusque-là un ducat ou deux écus de Hollande; la tentative de réduire leur valeur à moitié ne pouvait que les déprécier dans le commerce.

minua encore la valeur en 1718, en la fixant à 4 20l. et 83 dolis. En 1762, Pierre III leur fit éprouver une nouvelle diminution, et depuis cette époque, la quantité d'argent fin contenue dans un rouble ne fait que 4 20l. et 21 dolis. (Voyez le n° I des Tableaux concernant le numéraire et le change de Russie qui sont annexés à ce volume.)

Dans notre système monétaire actuel, ordonné par les édits du 20 juin et du 29 août 1810, le rouble d'argent est adopté comme unité monétaire; les autres pièces en argent et en cuivre ne sont que des fractions de cette unité. Cependant nous avons vu qu'autrefois c'était le copet qui formait cette unité; unisi au lieu de regarder le copek comme une fraction du rouble, on est accoutumé à regarder le rouble comme le multiple du copek. Le tableau suivant présente le rapport des monnaies russes entre eux sous chacun de ces deux point de vue.

| Rouble       | unité          | 100 ( | copeks \   |            |
|--------------|----------------|-------|------------|------------|
| Poltina      | ‡ roub.        | 50    | - 1        | Monnaie    |
| Dvagrivennil | k ±            | 20    | <b>-</b> } | d'argent.  |
| Grivna       | 1              | 10    | _          | <b></b>    |
| Piatak       | 1              | 5     | _ <i>/</i> |            |
| Groche       | <del>t</del> — | 2     | — )        | Monnaie    |
| Copek        | 100            | unité | }          | de cuivre. |
| Denga        | <del></del> —  | 1 3   | <b>—</b> ) |            |

Le titre de la monnaie d'argent est fixé à 83 ; zolotniks d'argent fin et 12 ; d'alliage; ainsi le poids de la pièce de rouble est 4 zolotniks et 86 dolis, et elle contient 4 zol. et 21 dolis d'argent fin, sur 65 dolis de cuivre; le poids de la pièce de cinquante copeks est à sol. et 43 dolis, et elle contient a zol. et ro dolis d'argent fin, sur 33 dolis d'alliage; et ainsi des autres sélect à proportion (2).

Les Monnilles d'or sont des limpériales, valant communiement vo toublés d'argent, et des deini impériales. Le ture de ces espèces est fixé à 94<sup>2</sup>, zolotifis de fir, sur i d'alliage. L'hôtel des monnaies frappe aussi des factes pour ceux qui en démandent.

Le poids de la monnuie de cuivre est fixé à 24 roubles au poud, c'est-à-dire qu'il doit être frappé 24 roubles d'un poud de cuivre; en conséquence le rouble en cuivre pèsé 1 livre et 1. Ce taux doit être déterminé de nouveau de temps à autre, suivant le prix courant du cuivre en barres, lequel prix sera évalué en montais d'augent sur un certain nombre d'aunéés.

Le rembde de poids est fixé pour la momante d'or à pulletait où ra dolls sur la fivre en debots, surant en dedans pour les pièces d'argent à 1º zolotnik sur cent roubles en dehors, autant en dedans; et pour la monais de cuivre à ... en dehors, autant en dédans, du poids préscrit pour cette monaie. Quant à la tolérance du titre, la dérnière loi monétaire n'en accorde aucune. La proportion de la valeur des monnaies d'or à celle

<sup>(</sup>a) Suivant les édits susmentionnés, les pièces de 20, de 10 et de 5 copeks devaient êtres frappées au titre de 72 zolotniks d'argent ille sur 25 zolotniks d'alhage, et elles devaient compenser par leur petits dette différence du titre, en sorte que ninq pièces de 20 copeks, ou dix pièces de 20 copeks, ou bien vingt pièces de 5 copeks auraient également contenu 4 zol. et 21 dolis d'argent su. Un édit de 1813 a aboli cette différence, et a réduit toutes les pièces d'argent au même titre.

des monnaies d'argent n'est pas légalement fixée; c'està-dire il n'est point ordonné par la loi qu'une impériale doit valoir dix roubles d'argent, ou une demi-impériale cinq roubles. Le rouble d'argent est la monnaie sur laquelle se règlent toutes les transactions stipulées en numéraire métallique, et le gouvernement abandonne aux particuliers de fixer dans les paiemens la valeur de l'or relativement à celle de l'argent d'après le taux actuel établi par le commerce. Vous reconnaîtrez par la suite, Messeigneurs, combien cette mesure est sage. La proportion entre la valeur des espèces en cuivre et celle de la monnaie d'argent est au contraire fixée par la, loi; cent copeks en cuivre doivent s'échanger contre cent copeks en argent. Mais comme le poids de la monnaie de cuivre doit se régler sur le prix courant de ce métal, il n'y a pas d'inconvénient à ce que os rapport soit fixé légalement. Et lors même que la monnaig de cuivre serait quelquefois évaluée quelque chose au-dessus de sa valeur, en barres, il n'en résulterait aucun désavantage pour le commerce, si le gouvernement, n'en émettait que les sommes nécessaires à solder les appoints, et s'il ne refusait pas de l'échanger, contre des pièces d'argent, toutes les fois qu'on les lui rapportait à cet effet.

L'échange des matières fines contre de la monnaie d'or ou d'argent se fait aux trois endroits suivans : à Saint-Pétersbourg, à l'hôtel des monnaies ; à Moscou, à la direction des mines, int à Riga, à la chambre de finance de ce gouvernement. Ces trois départemens rendent à tout porteur de matières fines, quand ces matières sont au titre de 64 zol. et au delà une quan-

tité de monnaie qui contient le même poids d'or et d'argent pur qu'il a délivré, sans se faire payer, ni les frais de fabrication, ni ceux de l'essayage et de l'affinage des matières. En conséquence, pour une livre d'argent pur qu'on leur apporte en lingot ou en vaisselle, ils rendent 22 r. 75 c. en monnaie d'argent; es pour une livre d'or pur, 340 r. 80 c. en monnaie d'or, c'est-à-dire 34 impériales, ou 68 demi-impériales et 80 copeks en monnaie d'argent. Lorsqu'au lieu d'impériales on leur demande des ducats de Hollande, ils en délivrent 117 : contre une livre d'or autitre de 94 zolotniks. Les fractions sont payées en monnaie d'argent, à raison de 2 r. 85 c. pour un ducat.

Quand les matières sont à un titre au-dessous de-64 zol., l'hôtel des monnaies se fait payer les frais de l'affinage, lesquels augmentent à proportion que le titre des matières est plus bas. Par exemple, pour une livre d'argent àu titre de 63 4 zol., ces frais sont 1, r. 2 c.; au titre de 10 zol., 13 r. 82 c. Pour une livre d'or au titre de 63<sup>5</sup>/<sub>4</sub> zol., 4 r. 58 c.; au titre de 3<sup>5</sup>/<sub>4</sub> et au-dessous, 100 roubles; et ainsi à proportion pour les matières dont le titre est entre ceux que je viens d'indiquer. Les matières qui contiennent dans la livre moins d'un zolotnik d'or fin, ou moins de dix zolotniks d'argent fin, ne sont point reçues, de même que. les matières mélangées de plusieurs métaux communs, lorsqu'elles contiennent moins de 4 zol. d'or dans la livre. Les matières d'argent contenant dans une livre d'alliage moins d'un troisième de zolotnik d'or, sont regardées comme de l'argent, et l'or qui y est renfermé ne compte pour rien.

### NOTE X.

Sur la production et la consommation des métaux précieux depuis la découverte de l'Amérique.

(T. II, p. 152.)

M. de Humboldt, dans son célèbre Essai sur la Nouvelle-Espagne, t. III, ch. XI, évalue de la manière suivante la quantité de ces métaux, qui, depuis 1492 jusqu'en 1803, a été retirée des mines du Nouveau-Monde (a):

Roubles.

Quantité de l'or exploité. . . . . . 1,833,280,000 Quantité de l'argent. . . . . . . 5,926,880,000

7,760,160,000

A quoi il faut ajouter les 186,000 marcs d'or qui ont passé comme butin entre les mains des premiers conquérans, quantité dont la valeur se monte à...

-----

34,000,000

Total 7,794,160,000 M. de Humboldt suppose que cette quantité s'est

المعاظم ومحرد

<sup>(</sup>a) Dans ces calculs, M. de Humboldt évalue les quantités d'or en argent, en admettant la proportion entre la valeur de ces deux métaux, comme 15 \( \frac{1}{2} \) à x. Les piastres, les livres teurnois et les francs de l'original sont réduits au rouble d'argent, pour vous présenter une valeur plus comme et à laquelle vous attachez une idée plus précise; la piastre à raison de 136 cop.; la livre tournois et le franc à raison de 25 copeks.

distribuée de la manière suivante; il évalue ce qui est resté en Amérique, soit en espèces, soit en or et argent ouvragé, à. . . . . . . . . 208,080,000 roub. Ce qui a passé des côtes occiden-

tales d'Amérique en Asie, à. . . 180,880,000 et ce qui a passé en Europe, à . 7,405,200,000

Total 7,794,160,000

D'après les recherches historiques que cet auteur a faites, il paraît que les trésors de l'Amérique ont reflué en Europe dans la progression suivante:

| Dans les années    | Années moyennes     |
|--------------------|---------------------|
| 1492 à 1500        | 340,000 roub.       |
| 1501 à 1545        | 4,080,000           |
| 1546 à 1600        | 14,9 <b>6</b> 0,000 |
| 1601 à 1700        | 21,760,000          |
| 1701 à 1750        | 30,600,000          |
| 1751 à 1800        | -                   |
| Au commencement du | dix-                |

neuvième siècle. . . . . 59,088,416

Ces résultats diffèrent beaucoup de ceux qui ont été donnés par Ustariz, Herrera, Campomanes, Robertson, Smith et la plupart des auteurs qui ont écrit sur l'économie politique; mais on ne doit pas s'en étonner. Quelqu'amour qu'ils pussent avoir pour la vérité, quelques soins qu'ils eussent mis à rassembler tous les élémens d'une évaluation exacte, ils ont dû être souvent privés des moyens les plus essentiels pour y parvenir; au lieu que M. de Humboldt, voyageant dans le pays, visitant les mines, étant lui-même versé dans la pratique de leur exploitation, a pu se procurer des données beaucoup plus sûres; et, dans une évaluation

où l'exactitude rigoureuse est impossible, atteindre au moins tout le degré de certitude qu'il était permis d'espérer.

La plupart des écrivains, et en particulier Robertson et Smith, ont avancé que le produit des mines d'Amérique va toujours en diminuant. Mais les états d'exploitation rassemblés par M. de Humboldt, et les nombreux renseignemens qu'il s'est procurés sur la situation actuelle des mines espagnoles, prouvent que cette assertion n'est pas fondée. Il est vrai que quelques mines se sont appauvries à mesure que les travaux ont dû se faire à une plus grande profondeur; il en est même que, par cette raison, l'on s'est vu dans la nécessité d'abandonner; mais aussi on a découvert beaucoup de mines nouvelles, plus riches, et surtout plus abondantes que les premières. Telles sont celles de Réal de Catorce et de la Vaienciana. La dernière surtout, découverte seulement depuis cinquante ans, a constamment donné un produit annuel de plus de trois millions et demi de roubles. Ce produit énorme a fait naître plusieurs villes, et entre autres celle de Guanaxato, qui a une population de 70,000 habitans, et n'a été connue en Europe que par l'ouvrage de M. de Humboldt. Il n'est personne qui ne sente combien ces fovers accidentels de population, entretenus par un continuel jeu de hasard, doivent causer dans un pays de malheurs et de misère, et quelle folie ce serait de les comparer à un accroissement durable fondé sur l'agriculture; mais du moins ces progrès prouvent évidemment que les mines d'Amérique sont bien loin de s'épuiser. Les relevés de leurs produits annuels,

resemblés par M. de Humboldt, démontrent au contraire la réalité de leur accroissement, et d'après la multitude des points où l'on a reconnu l'existence des métaux précieux dans les montagnes d'Amérique, cet auteur pense que ce qu'elles ont déjà produit n'est rien en comparaison de ce qu'elles pourront donner encore.

Les causes qu'il assigne comme pouvant augmenter leur produit, sont la civilisation des Indiens, une administration plus éclairée, et plus de connaissances dans l'art de l'exploitation des mines : mais il est difficile de croire que ces améliorations puissent se réaliser de long-temps. Le perfectionnement des travaux, qui semble d'abord être la plus facile de toutes, puisqu'elle est puissamment sollicitée par l'intérêt personnel, est arrêtée par le peu de lumières des propriétaires; car en Amérique les mines ne sont exploitées ni par le gouvernement ni par des compagnies d'actionnaires, comme se font les grandes entreprises en Europe : elles forment autant de propriétés particulières que chacun fait valoir à son gré.

Suivant le calcul de M. de Humboldt, les mines d'Europe fournissent actuellement, année moyenne, de l'or pour la valeur de . . . 1,116,861 roubles de l'argent . . . . . . . . 2,926,111

Total 4,042,972 roubles.

ce qui fait environ la quinzième partie de la quantité de ces métaux fournie par les mines d'Amérique. En Europe les mines des États autrichiens sont les plus abondantes; viennent ensuite celles de la Saxe, du Harz, de la Suède et de la Norvége, etc. Celles de la

| icax in ce des innes de la Siberie. Depu- |
|-------------------------------------------|
| e ces mines (b) jusqu'à l'année 1810, ell |
| 1726 pouds, 32 livres d'or,               |
| valant , 33,231                           |
| et 61,859 pouds, 27 livres                |
| d'argent 55,664,                          |
| Total 88,896,0                            |
| On en tire actuellement, année moyer      |
| 41 pouds 20 livres d'or,                  |
| valant 563,                               |
| 1250 pouds 15 livres d'argent 1,136,      |
| Total 1,699,                              |
|                                           |

Il est impossible d'évaluer la masse d'o pui est maintenant en exploitation sur tou lu globe: nous ignorons absolument ce ent l'intérieur de l'Afrique, l'Asie centra quin, la Chine et le Japon. Le commerce d'or en poudre qui se fait sur les côtes orientales et occidentales de l'Afrique, et les notions que les anciens nous ont transmises sur des contrées avec lesquelles nous ne sommes plus en relation, peuvent faire supposer que les pays au sud du Niger sont très-riches en métaux précieux. On peut faire la même supposition à l'égard de la haute chaîne de montagnes qui se prolonge au nord-est du Paropamisus, vers les frontières de la Chine. La quantité de lingots d'or et d'argent que les Hollandais ont jadis exportée du Japon, prouve que les mines de ce pays ne le cèdent pas en richesse à plusieurs mines de l'Amérique.

En résumant les données que nous avons sur les mines de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique dont l'exploitation est connue, vous voyez qu'elles fournissient à l'Europe, au commencement du 19<sup>e</sup> siècle, la quantité de métaux précieux que voici:

|        | Qr                                 | Argent                               | Total                                   |
|--------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Europe | 1,116,861<br>563,327<br>14,889,472 | a,926,111<br>1,136,348<br>44,198,944 | 4,042,973 r.<br>1,699,675<br>59,088,416 |
| Total  | z <b>6,5</b> 69,660                |                                      |                                         |

De cette quantité d'or et d'argent que l'Europe tire annuellement de ses mines et qu'elle reçoit de la Sibérie et de l'Amérique, M. de Humboldt suppose qu'il en reslue à peu près en Asie,

Par le commerce du Levant. 5,440,000 roubles. Par la route du Cap de Bonne-Eapérance 23,800,000

#### NOTE X.

| Report                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | . <sup>1</sup> 29;249;000- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|
| Par la voie d'Astrakhan et de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | la Sibé | •                          |
| rie (a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | . 5,440,000                |
| or the state of th | Total   | 34,680,000 roubles         |
| Restent en Europe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 30,151,063                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •       | 64,831,063 roubles.        |

(a) J'ignore sur quelles données M. de Humbold a basé cette évaluation, mais elle s'accorde très-bien avec les Tableaux officiels sur le commerce de Russie, publiés par le ministre du commerce comte Nicolas de Romansof, depuis chancelier de l'empire. Ces tableaux présentent l'excédant suivant de l'importation des marchandises d'Asie sur l'exportation des marchandises russes et de transit:

| en 1802                    | en 1803                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| roub. ass.                 | roub. ass,                                   |
| 576,060                    | 652,054                                      |
| 185,920                    | 175,296                                      |
| 1,360,846                  | 2,200,366                                    |
| <b>3,</b> 47 <b>4</b> ,987 | 2,114,827                                    |
| 4,597,813                  | 5,142,043                                    |
|                            | 576,060<br>185,920<br>1,360,846<br>2,474,987 |

Cette somme, à la vérité, indique 1,544,000 roubles de moins que le calcul de M. de Humboldt; mais apparemment cet auteur a mis en ligne de compte la contrebande, sur laquelle les tablesux officiels se taisent. Or un seul exemple suffira pour montrer quelle

Pour trouver quelle est, sur cette quantité de 30 millions qui restent en Europe, la portion qui y augmente effectivement la masse des métaux précieux, il faut en retrancher les articles suivans:

1º La quantité de ces métaux qui est dissipée par les refontes et par une extrême division en bijoux; de même co qui est employé en dorures, en argentures et en vaisselle plaquée, car toute cette quantité, ou disparaît entièrement, ou ne peut plus reparaître sous forme de métal. Smith observe que de son temps, les seules manufactures de Birmingham employaient annuellement pour plus de 50,000 livres sterling (300,000 roubles) de métaux précieux en dorures et placages (a): or la consommation de ces fabriques a fort augmenté depuis que Smith écrivait. Nous pouvons juger d'après cette seule donnée, quelle énorme consommation il se fait chaque année de métaux précieux dans tous les pays de l'Europe, tant en vaisselle dorée, argentée et plaquée, qu'en dorures de livres, de meubles, etc., sans compter la perte occasionée par les refontes et par l'extrême division des métaux.

2º A tout ceci, il faut ajouter la quantité de métaux précieux qui disparaît annuellement par le transport, par les accidens, et par le frottement résultant du service journalier; enfin,

est l'importance de cet article. D'après les Tableaux, le commerce de Perse n'absorbe, année moyenne, que 794,665 roubles assignats; cependant M. Pallas évaluait, étant sur les lieux, l'excédant de l'importation dans ce commerce à 1,850,000 roubles assignats. (Voyez son Voyage dans les provinces meridionales de la Russie.)

<sup>(</sup>a) Wealth of nations, vol. I, pag. 324.

3º Celle qui est enfouie par des personnes qui en mourant emportent leur secret avec elles.

Nous n'avons point de données pour calculer avec quelque exactitude la perte des métaux précieux occasionée par ces trois circonstances; mais si nous considérons que la consommation des seules fabriques de Birmingham fait un pour cent de la quantité totale de métaux précieux que M. de Humboldt suppose rester en Europe, il paraît que ce n'est pas exagérer que d'évaluer la perte totale à 20 pour cent, ou à 6 millions de roubles. Si cette supposition était fondée, il s'ensuivrait que la quantité d'or et d'argent retirée annuellement des mines de l'Europe et de la Sibérie (5,742,647 roubles) suffit à peine pour rereplacer la masse des métaux précieux qui se perd annuellement en Europe.

Resteraient 24 millions pour être employés, soit comme ouvrages d'orfévrerie, soit comme numéraire.

La quantité employée en vaisselle, galons et tissus pourrait être soumise au calcul. Il a été constaté à la monnaie de Paris, que depuis 1709 jusqu'en 1759, l'accroissement de la vaisselle plate a été dans la proportion de 1 à 7 (a). Necker estime qu'on employait en France, avant 1789, environ 2 millions et demi de roubles d'or et d'argent, tant pour les ouvrages d'orfévrerie que pour les galons et les tissus (b). Suivant M. de Humboldt, la fabrication de ces objets en France s'élève actuellement chaque année à 7,278,750

<sup>(</sup>a) Humboldt, Essai pol. sur la Nouv. Esp. T. II, p. 661.

<sup>(</sup>b) Necker, Administ. des fin. de la France, T.III, p. 74.

roubles (2). Il serait intéressant d'avoir des données analogues pour l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie et l'Italie. Au défaut de ces données; M. de Humboldt suppose que le produit de l'orfevierle en France est & celui de l'Europe entière dans la proportion de 1 24; et il trouve que la valeur de la fabrication totale de l'Europe doit s'élever à 30 millions de roubles par ant Il est évident qu'ufie grande partie de ces métaux est due à la réfonté de la valsselle et des galons : cependant la consommation d'or et d'argent en lingots que font les offèvres, est aussi très-considérable. Si nous évaluons cette dernière seulement au quart de la masse entière, ou à 7 millions et demi, il en résulterait qu'il ne reste annuellement en Europe, pour acl croître la masse de son numéraire, que 16 millions et demi de roubles; augmentation peu sensible quand on considère la richesse de cette partie du monde et son avancement continueL

Nous n'avons pas de données suffisantes pour calculer la proportion suivant laquelle cette masse de numéraire se distribue entre les différens pays de l'Europe. Les états des hôtels de monnaie sur la fabrication des espèces no sont point une base solide pour ce calcul, car il est impossible de distinguer dans ces regis-

<sup>(</sup>a) Humboldi, T. III, p. 859. — L'or et l'argent employés anmuellement au service de l'horlogerie dans la seule ville de Genève,
s'élève à la somme de 431,250 roubles; la fabrique d'horlogerie de
Porentrui en emploie annuellement pour la valeur de 140,000 roub.
(Rapport du consen de commerce, arts et agriculture de départ. du Leman, du 8 brum. an X. Simonde, De la rich. comm. T. I, p. 142.
Peuchet, Statist. 2. 426.)

nécessaire à la fabrication des 1,647,894 roubles réstans doit être amène par le commerce étranger, ou fourni par la resonte de la monnaie usée et de la vieille vaisselle.

Suivant ces données la fabrication annuelle d'espèces en Angleterre, en France, en Autriche et en Russie s'élève environ à 29 millions et : de roubles. En admettant que les deux tiers de cette somme sont dis à la réfonte, il s'ensuivrait que la quantité de 16 millions et : dont le numéraire de l'Europe s'attroit annuellement par le produit des mines, l'en sérait diminitée que de 9,800,000 roubles, et qu'il en resterait élécore à peu près 6,700,000 roubles pour la fabrication des autres pays de cé continent.

All services of the services o

And the second section of the second second

#### NOTE XI.

#### Sur les frais de la fabrication des monnaies.

(T. II, p. 174.)

COMME la plupart des gouvernemens traitent avec beaucoup de mystère tout ce qui a rapport à la fabrication de leurs monnaies, il n'est pas facile de rassembler des données exactes sur cet objet : voici celles que mes recherches m'ont mis à portée de vous présenter.

En France, les frais de fabrication se montent, pour la monnaie d'or à 0,29 pour cent, et pour la monnaie d'argent à 1,50 pour cent. A l'hôtel des monnaies de Paris on peut fabriquer par heure, par chaque balancier,

2500 pièces d'or de. . . 40 et de 20 francs, 2000 pièces d'argent de 5 francs, 2500. . . . . . . de 2 et de 1 fr. 3000. . . . . . . de  $\frac{1}{2}$  fr.

Les dépenses générales pour l'administration des monnaies se sont élevées, pour l'an xII, à la somme de 1,346,104 fr. ou 336,526 roub. (*Peuchet*, *Humboldt*.)

Suivant Smith et Garnier, les frais de fabrication font en Angleterre 0,70 pour cent pour la monnaie d'or, et 2,22 pour cent pour la monnaie d'argent; ainsi ils sont plus considérables qu'en France. Il faut

cependant remarquer que ces auteurs ne parlent que de la fabrication qui se fait à l'hôtel public des monnaies qui est dans la tour de Londres; la fabrique de monnaie que M. Boulton a établie depuis 1788 à Soho près Birmingham, travaille avec beaucoup plus d'économie. Cet homme ingénieux, auquel l'art de monnaver doit les plus grands perfectionnemens qu'il ait recu dans les temps modernes, est autorisé par le gouvernement à fabriquer de la monnaie de cuivre pour la Grande-Bretagne, l'Irlande et la compagnie des Indes orientales, et des monnaies d'argent pour la compagnie de Sierra-Léone. Depuis 1804, il fabrique aussi de la monnaie d'argent pour la banque d'Angleterre, c'est-à-dire pour tout l'empire britannique. Son moulin met en mouvement huit machines à la fois, qui peuvent fabriquer par heure de 30 à 40,000 pièces de monnaie, ce qui est beaucoup plus que le produit des balanciers de Paris. Il est permis à M. Boulton de multiplier sa machine et de la vendre à d'autres gouvernemens, pourvu que celui d'Angleterre en soit instruit : l'empereur de Russie en a reçu deux de sa façon, et le roi de Danemarck en avait commandé une en 1806. - Un acte du Parlement permet d'employer annuellement 15,000 liv. st, ou 90,000 roubles pour les dépenses des hôtels de monnaie d'Angleterre et d'Écosse. (Smith, Garnier, Baert, Nemnich.)

En Danemarck, les frais de fabrications élèvent, pour les grosses pièces d'argent, à 2 pour cent. (Eggers.)

En Russie, ils étaient évalués, avant l'introduction de la machine de Boulton, à près de 4 pour cent, y compris les frais de l'affinage des métaux. (Herr, mann, Georgi.) Maintenant ils ont beaucoup diminué, comme vous pouvez le voir par la comparaison suivante.

Par l'édit du 23 décembre 1803, il fut ordonné que l'hôtel des monnaies ne devait se faire payer, par les porteurs de matières fines, que les frais de l'affinage et de la fabrication, sans y ajouter le moindre profit. Le nouveau système monétaire de 1810 vient d'abolir même le paiement de ces frais, de sorte que la façon de la monnaie est entièrement gratuite. En comparant la quantité de monnaie que l'hôtel rendait à chaoane de ces époques, aux porteurs d'or et d'argent, on trouve au juste quels sont en Russie les frais de l'affinage et de la fabrication des monnaies (a).

| L'hôtal des monnaies rendait en<br>1803,                                                                                                                                    | Il rend<br>depuis 1810 | Différence<br>qui indita<br>le montant<br>des frais. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| Pour une livre d'or au titre de la monnaie (94\frac{1}{3}\text{ zol.} r. c. de fin) en monnaie d'or 333 89,35  Pour un poud d'argent au titre de la monnaie (81\frac{1}{3}) | 336 o6,67              | p., ¢.,                                              |
| zol. de fin) en pièces de<br>ronhles et de 50 cap. 19 31,6115<br>En pièces de 25 cap. 19 06,3375<br>En pièces de 10 cap. 18 87,1437                                         |                        | 3,47<br>4,44                                         |

En résumant les données contenues dans cette note,

<sup>(</sup>a) Suivant les renseignemens que j'ai reçus depuis de l'hôtel des monnaies, ces frais sont fixés: pour la monnaie d'or à 2 roub. 74 \(\frac{1}{13}\) cop. sur la livre d'or pur, et pour la monnaie d'argent de toutes les espèces à 69 \(\frac{1}{2}\) cop. sur la livre d'argent pur.

vous voyez que les frais de la fabrication des monnaies s'élèvent

|                                          | pour la mon-<br>naie d'or. | pour la mon-<br>naie d'arg. |
|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| en France, à                             | . 0,29 p. ct.              | 1,50 p. ct.                 |
| en Angleterre, à la tour de              | е                          |                             |
| Londres, à                               | . 0,70                     | 2,22                        |
| en Danemarck, à                          |                            | 2,00                        |
| en Russie, à                             | . о,85                     | 2,95                        |
| pour les pièces de moin<br>dre valeur, à | -                          | 3,47                        |
| uie vaieur, a                            | • • • •                    | 4,44                        |

A l'hôtel des monnaies de Mexico, la plus grande manufacture de ce genre qu'il y ait dans le monde (car tout l'argent qui sort des mines de la Nouvelle-Espagne y est réduit en piastres) les frais de monnayage, y compris les pensions des employés et la perte causée par les lavures, montent à 13 sols par marc. Quant au profit que le roi tire de la fabrication, on l'évalue de la manière suivante. Si le monnayage ne dépasse pas 13 millions de piastres par an, le bénéfice n'est que de 6 pour cent de la quantité d'or et d'argent monnayé; lorsque la fabrication s'élève à 18 millions, le profit est de 6 pour cent; enfin lorsqu'elle va an delà, il est de 7 pour cent. (Humboldt.)

### NOTE XII.

Sur la quantité de numéraire qui circule dans les différens pays de l'Europe.

(T. II, p. 209.)

In serait curieux autant qu'instructif de connaître la masse de numéraire qui existe dans les différens pays de l'Europe; mais les données nous manquent pour faire ce calcul. Rien de plus incertain que les bases sur lesquelles on peut l'asseoir. Les états des hôtels de monnaie donnent bien la quantité d'espèces frappées dans un certain période; mais antérieurement à l'époque où elle commence, il en existait qui peuvent n'avoir pas été refondues; toutes les nouvelles monnaies ne restent pas dans le pays; il s'en exporte, il s'en fond plus ou moins, suivant les besoins du commerce, et il en rentre dans le sein de la serre pour ne revoir jamais le jour, ou ne paraître que dans des temps fort éloignés. Ce n'est donc que d'une manière très-vague que peuvent se faire ces sortes d'évaluations. Je yous présente ici celles que j'ai pu rassembler dans les meilleurs ouvrages statistiques, et j'y ajouterai les miennes sur le numéraire que je crois circuler actuellement en Russie.

Le numéraire de la Grande-Bretagne est évalué, à différentes époques,

#### NOTE XII.

| par <i>Davenant</i> , en 1688 à | Liv. sterl.<br>18 <del>',</del> mill. | Roubles. | ill.       |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|
| le même, en 1711 à              | 12                                    | 72       | (a)        |
| Anderson, 1762 à                | 16                                    | 96       | •          |
| le docteur Price, en 1777 à     | 15                                    | 90       | <b>(b)</b> |
| le lord North, en 1778 à        | 18-19                                 | 108-114  |            |
| Adam Smith, en 1786 à           | 18                                    | 108      |            |
| Chalmers, en 1786 à             | 20                                    | 120      | (c)        |
| Rose, en 1802 à                 | 44                                    | 264      | •          |

Cette dernière évaluation est ouvertement outrée; car si d'un côté l'opulence et l'industrie des îles britanniques se sont prodigieus ement accrues depuis 1786, d'un autre côté l'émission d'une quantité immense de papier-monnaie y a rendu le numéraire métallique de plus en plus inutile. Dans le moment où je vous parle, il n'est presque plus employé que dans les transactions avec l'étranger, les achats et les ventes dans l'intérieur se font pour la plupart à l'aide du papier.

<sup>(</sup>a) Cette diminution d'espèces s'explique par l'établissement de la banque d'Angleterre, qui fut fondée en 1694. L'émission de ses billets avait rendu superflue une partie du numéraire métalliquite et l'avait fait sortir du royaume, on employer à d'autres neages.

<sup>(</sup>b) Sur cette quantité de numéraire, le docteur Price supposait qu'il n'y avait que a à 3 millions de liv. st. en espèces d'argent; le reste en or.

<sup>(</sup>c) Chalmers porte les espèces battues dans les cent ans qui prédérent le règne actuel, et celles frappées pendant ce règne jusqu'en 1785, à 77,247,102 liv. st. Ainsi il supposait que de toute cette quantité il n'en restait plus dans le pays, à l'époque où îl écrivait, que le quart environ. Sur plus de 33 millions frappès depuis l'avénement de Georges III jusqu'en 1785, on n'avait battu que 7390 liv. st. en espèces d'argent.

#### Le munéraire de la France est évalué

|                            | Livres tou | rn. Rou <del>ldes</del> . |
|----------------------------|------------|---------------------------|
| par <i>Law</i> , en 1716 à | 1200 mill. | 300 mill.                 |
| Necker, en 1784, à         | 2200       | 55 <del>o</del>           |
| Arnould, en 1791 à         | 2000       | 500                       |
| Desrotours, en 1801 à      | 2200       | 572 ÷                     |
| Peuchet et Gerboux, en     | •          | •                         |
| 1805 à                     | 225o ·     | 562 ÷                     |

L'Espagne reçoit son numéraire déjà frappé en espèces de l'hôtel des monnaies de Mexico. Ces métaux montayés ne peuvent sortir de l'Amérique sans payer un droit : ils en acquittent un second à leur entrée en Espagne; enfin il y en a un troisième perçu sur tout ce qui passe d'Espagne à l'étranger. Il paraît donc qu'il devrait être facile de connaître exactement le numéraire qui circule en Espagne; que la combinaison des relevés des douanes devrait donner une idée positive du numéraire existant dans ce royaume. Cependant il n'en est pas ainsi. De toutes ces monnaies fabriquées dans les colonies espagnoles, une bonne partie passe de là directement en contrebande dans les autres pays de l'Europe; une autre sort aussi en fraude pour aller soider les marchandises étrangères avant d'avoir abordé à un port espagnol; et enfin, comme Espagne on néglige de faire de fréquentes refontes, on manque de données suffisantes pour déterminer le suméraire qui y circule (a).

D'après le calcul de M. de Humboldt, de toute la

<sup>(</sup>a) Bourgoing, Tableau de l'Espagne moderne, 3° édit. T. II, chap. 3.

quantité d'or et d'argent fournie par les mines d'Amérique, et qu'il évalue, comme nous l'avons vu, à 7760,160,000 roubles, les cinq sixièmes environ sont dus aux colonies espagnoles, et un sixième seulement aux colonies portugaises; car cet auteur suppose que les premières en ont fourni

De cette immense quantité de métaux précieux que l'Espagne a reçue depuis la découverte de l'Amérique, elle n'en a retenu presque rien. Ustaritz, qui a écrit en 1724 un excellent traité sur le commerce (a), prétend qu'il ne restait pas alors, dans toute l'Espagne, au delà de 100 millions de piastres (136 millions de roubles) tant en monnaie qu'en vaisselle et bijoux. Bourgoing, d'après l'assertion du ministre des finances, M. Musquiz, évalue la somme totale du numéraire circulant en Espagne en 1782 à 80 millions de piastres ou 1084 millions de roubles. L'Espagne qui, au commencement du seizième siècle couvrit les mers de ses vaisseaux, qui réunissait à Séville seulement 16,000 métiers et 130,000 ouvriers employés aux manufactures de laine et de soie, n'eut plus sous Philippe III, ni marine, ni commerce, ni manufactures; elle vit son agriculture et sa population tomber successivement au degré le plus bas; elle en vint même à éprouver dans

<sup>(</sup>a) Théorie et pratique du commerce et de la marine, trad. sur l'espagnol de don Geronimo de Ustariz. Madrid, 1742.

sa circulation intérieure une disette d'argent qu'elle n'avait jamais connue avant la possession de ses mines d'Amérique; enfin le peuple qui dispensait au monde les trésors du Mexique et du Pérou, fut réduit à employer dans ses transactions domestiques une vile monnaie de cuivre, à laquelle l'édit du souverain prétendit attribuer la valeur de l'argent (a).

Le numéraire circulant dans les pays de la monarchie autrichienne n'est évalué par M. Hassel, en 1807, suivant les meilleurs auteurs nationaux, qu'à la somme modique de 80 millions de florins ou de 52 millions de roubles; encore cette somme comprend-elle une quantité énorme de monnaie de cuivre excessivement surévaluée (b). La cause de cette disette d'espèces est dans le papier-monnaie dont on a inondé le pays, et qui en a chassé la plus grande partie du numéraire métallique qui y circulait autrefois.

M. Krug évalue le numéraire que possédait la monarchie prussienne en 1805, à 60 millions d'écus ou 56 millions de roubles, au plus haut (c). Cette monarchie n'avait alors point de papier-monnaie, mais il y circulait différens papiers de crédit.

Si les états des hôtels de monnaie sur la fabrication des espèces pouvaient fournir une base solide pour calculer le numéraire d'un pays, il serait facile d'évaluer celui que la Russie possède actuellement, car

<sup>(</sup>a) Garnier, Notes à sa traduction de Smith, T. V, p. 136.

<sup>(</sup>b) Hassel, Statistischer Abriss des Oesterreich. Kaiserthums, p. 174.

<sup>(</sup>e) Krug, Betrachtungen über den Nationalreichthum des preussischen Staats. T. I, p. 186.

le tableau que je mets sous vos yeux (a), fait preuve qu'il en a été frappé dans ce pays depuis 1700 jusqu'à la fin de 1811 la somme de 217,897,770 roubles; somme à laquelle il faut ajouter la monnaie de cuivre, dont les différentes émissions pendant cette période allaient en valeur nominale à 107,386,670 roubles, ce qui donne un total de 325,284, 440 roubles. Mais la Russie est loin d'avoir autant de numéraire. Si l'on considère que la valeur intrinsèque de la monnaie d'argent a changé quatre fois pendant cet espace de temps, et celle de la monnaie de cuivre huit fois (b), et que chacun de ces changemens a nécessité une refonte presque générale des espèces; quand on sait que l'émission du papier-monnaie est allée jusqu'à 577 millions (c), et que cette somme, en remplaçant dans la circulation intérieure une quantité de numéraire égale à sa valeur en argent, en a chassé autant hors du pays; quand on se rappelle ce que le commerce d'Asie absorbe de monnaie; enfin quand on résléchit sur la rareté des espèces d'or et d'argent, et sur la diffieulté qu'on éprouve, même dans les premières villes de commerce, lorsqu'on veut s'en procurer une quantité tant soit peu considérable : on ne peut guère évaluer le numéraire de la Russie au delà de 70 millions de roubles, dont un tiers au moins paraît consister en monnaie de cuivre. De cette quantité de 45 millions en espèces d'or et d'argent, plus de la moitié est retirée de la circulation et ne reparaîtra que lorsque

<sup>(</sup>a) C'est le nº II des tableaux annexés à ce volume.

<sup>(</sup>b) Voyez les tableaux nº I et III.

<sup>(</sup>c) Voyez le tableau n° V.

l'assignat aura regagné une valeur stable; de sorte que presque tous les échanges dans l'intérieur se font par le moyen du papier et de la monnaie de cuivre.

En résumant ces données sur le numéraire des différens pays de l'Europe, vous voyez qu'on peut évaluer

| admi da 174 malasanna 3           | Roubles.     |
|-----------------------------------|--------------|
| celui de l'Angleterre à           | 120 millions |
| la France à                       | 562          |
| l'Espagne à                       | 109          |
| l'Autriche, en déduisant ; pour   |              |
| la monnaie de cuivre, à           | <b>35</b>    |
| la Prusse, telle qu'elle était en |              |
| 1805, à                           | <b>56</b>    |
| la Russie, en faisant la déduc-   |              |
| · tion du cuivre, à               | 45           |
|                                   | 927 mil.     |

Si la masse totale du numéraire en Europe s'élevait à 2226 millions de roubles, comme M. de Humboldt le suppose (a), il s'ensuivrait que le Portugal, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, la Hollande, la Suède, le Danemarck et la Turquie d'Europe en posséderaient ensemble une quantité de 1299 millions; mais cette évaluation me paraît beaucoup trop forte. Comme plusieurs de ces pays sont inondés de papier-monnaie, et que dans d'autres la rareté des espèces est visible, il me semble qu'on ne peut guère évaluer la totalité des espèces qui y circulent au delà de 700 millions, ce qui donnerait pour l'Europe entière un total de 1627 millions de roubles.

<sup>(</sup>a) Essai polit. sur la Nouv. Espagne, T. II, p. 808.

(I. II, p. 227.)

Les écrits des anciens contienne preuves qu'ils ont connu l'expédient confiance, aussi bien que nos financie voici quelques exemples, rapportés da des Économiques, ouvrage qu'on attr ment à Aristote.

- « Denis, le tyran de Syracuse, se i besoin d'argent, fit battre de la monn déclara monnaie légale, équivalent d'argent. »
- Dans un besoin pareil, Timoth Athéniens, fit battre des monnaies d'a ses soldats. Lorsque ceux-ci refusèrent il leur assura que les marchands leu marchandises contre cette monnaie, at si elle était d'argent. Il donna la mêm

mie de cuir qui était en usage chez les Carthaginois; mais par la description détaillée qu'en donne Eschine dans ses Dialogues sur la richesse, on voit que le cuir servait seulement d'enveloppe à une matière dont la composition était le secret du fabricant, et qu'ensuite le gouvernement y faisait apposer une marque ou un timbre, avant de mettre ces pièces en circulation. A Carthage, ajoute cet auteur, on se croit riche quand on possède beaucoup de ces pièces; chez nous, au contraire, celui qui en aurait une quantité immense, ne serait pas plus opulent que s'il possédait autant de cailloux (a). »

Ces témoignages, qu'on pourrait augmenter de quelques autres, prouvent suffisamment que si les anciens n'ont pas connu le papier-monnaie, il se sont du moins servis de monnaies de confiance, c'est-à-dire de monnaies composées d'un vil métal, auxquelles la loi on la coutume attribuaient une valeur arbitraire, et qui n'avaient cours que dans le commerce intérieur. Telle paraît encore avoir été, suivant l'opinion d'un historien judicieux, la monnaie de fer qui avait cours à Byzance, à Clazomène, et peut-être encore en d'autres villes de la Grèce (b).

En Angleterre, la monnaie de cuivre est tellement regardée comme signe, que le gouvernement permet aux particuliers de fabriquer des pièces de cuivre qui ne valent pas même celles qu'il émet lui-même; mais

<sup>(</sup>a) Voyez Heeren's Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten Völker der alten Welt, T. II, p. 164.

<sup>(</sup>b) Heeren's Ideen, T. III, p. 289.

aussi ces pièces sont payables à vue par ceux qui les font circuler. Autrefois elles furent appelées Tradesmen's tokens (signes servant dans le commerce); aujourd'hui elles ont cours sous le nom de Copper promissory notes (billets promesses de cuivre). Quand le gouvernement fait battre de la nouvelle monnaie de cuivre, l'émission de ces signes est ordinairement interdite pour quelque temps. Plusieurs de ces Copper notes méritent d'être recueillies à cause de la beauté du coin. Il y en a qui représentent de beaux édifices, des constructions remarquables, les traits des hommes illustres de l'Angleterre; d'autres rappellent des événemens intéressans; enfin la plupart indiquent le nom de celui qui les émet et les marchandises qui font l'objet de sa fabrication qu de son commerce (a).

Depuis 1804, l'Angleterre voit encore circuler une autre monnaie de confiance, d'une nature toute particulière: ce sont des piastres de bon aloi, et qui ne diffèrent des autres monnaies de cette espèce que par le qoin et la valeur arbitraire qu'on leur attribue. Au lieu de les faire circuler comme piastres, la banque qui les émet, leur fait donner le timbre des couronnes, qui pèsent 62 grains de plus, et les fait circuler comme signes (Bank tokens) qui sont payables par la banque pour leur valeur nominale (a).

Les annales de notre patrie nous fournissent un fait plus curieux que tous ceux que je viens de citer, sa-

<sup>(</sup>a) Nemnichs neueste Reise durch England, p. 81.

<sup>(</sup>b) Nemnichs neueste Reise durch England, p. 79.

voir l'existence d'une monnaie de confiance représenunt, non pas de l'or et de l'argent, mais des peaux et des fourrures. Dans le temps où les peaux servaient de numéraire en Russie, l'incommodité attachée à la circulation d'un numéraire si volumineux et si périsable, donna lieu à l'idée de les remplacer par de petits morceaux de cuir timbrés, qui par-là devinrent des signes payables en peaux et fourrures. - Dans la suite, et lorsqu'on commença à battre de la petite monnaie, ces signes représentèrent les fractions des copeks d'argent. Ils conservèrent cet emploi jusqu'en 1700, du moins dans la ville de Kalouga et dans ses environs, comme on le voit par un édit de Pierre ler, du 8 mars de cette année; par lequel ce prince ordonna de les délivrer contre de la petite monnaie de cuivre, qu'il venait de faire frapper pour cela (a).

Dans des temps plus récens, le cuivre, comme représentant de l'argent, a joué un rôle moins singulier mais plus important dans notre histoire monétaire. Déjà sous le Tsar Alexis, on eut l'idée de le substitues à l'argent, de manière à rendre ce dernier métal absolument inutile dans la circulation. Ce prince fit frapper, en 1655, des copeks de cuivre du même volume que ceux d'argent, qui étaient alors la principale monnaie courante, et il ordonna de les recevoir les uns et les autres pour la même valeur. Comme le souverain

<sup>(</sup>a) Je tiens ces détails de mon collègue à l'académie, M. Krug, chez lequel j'ai vu un exemplaire de cette petite monnaie de cuivre, (pelpelouchée) dont on a voulu révoquer l'existence en doute.

lui-même les accepta à ce taux dans ses caisses, les copeks de cuivre se maintinrent au niveau de ceux d'argent jusqu'en 1658; mais dès lors ils commencèrent à se déprécier. En 1659, cent copeks d'argent valaient 104 copeks de cuivre; en 1661 ils en valaient déjà 200; au commencement de 1662, de 300 à 900; au mois de juin de l'année suivante, jusqu'à 1500. A cette époque, une révolte ayant éclaté parmi le peuple de Moscou à cause de cette monnaie, elle fut supprimée.

— Il y eut aussi des pièces de 50 copeks en cuivre, de la même forme que celle d'argent; mais on n'en émit qu'une petite quantité (a).

Quoique dans les temps postérieurs à cette époque, l'abus de la monnaie de cuivre n'ait jamais été porté aussi loin, cependant il n'a pas laissé de causer de grands désordres dans notre système monétaire, et d'entraîner des suites très-pernicieuses. C'est ce qui m'oblige d'entrer dans quelques détails sur cette matière, dussent-ils même vous paraître un peu fatigans (b). Les erreurs des âges passés sont quelquefois d'utiles leçons pour les générations suivantes. Je vous

<sup>(</sup>a) Les détails que je viens de rapporter sont tirés, pour la plupart, d'un édit du Tsar Alexis, de l'année 1663, qui se trouve dans la continuation manuscrite du code appelé Oulojénie; cet édit m'a été communiqué par M. Krug. D'ailleurs tous les voyageurs qui ont visité la Russie à cette époque, parlent de la monnaie de cuivre et des suites fâcheuses qu'elle entraîna. Voyez surtout le Foyage en Moscovie, par Mayerberg, ambassadeur de l'empereur Léopold auprès du Tsar Alexis, Leyde 1688, p. 316, 320 et 348, 351.

<sup>(</sup>b) Les faits suivans sont surtout puisés dans Schlözer's Munz-

préviens, cependant, Messeigneurs, que je ne considère ici la monnaie de cuivre que dans son rapport avec la monnaie d'argent : l'influence que le papiermonnaie a exercée sur la valeur du cuivre est un sujet particulier, dont nous nous occuperons dans la suite.

En mettant de côté la monnaie de cuivre du tsar Alexis, qui ne fut que de courte durée, les pièces de cuivre qui eurent cours en Russie avant le règne de Pierre Ier n'étaient que des fractions du copek d'argent, qui constituait alors l'unité monétaire et la principale monnaie courante. Ce prince, après avoir réduit le rouble d'argent à la moitié de sa valeur, fit battre cinq espèces différentes de monnaie de cuivre, depuis la valeur d'un huitième de copek (polpolouchka) jusqu'à celle de cinq copeks. Le taux légal de cette monnaie a beaucoup varié dans les différentes périodes de son règne. En 1704 il fut fixé à 20 roubles au poud, c'est-à-dire qu'il fut ordonné de frapper 20 roubles d'un poud de cuivre : or, comme le prix courant du cuivre en barres était alors 3 roubles le poud, vous voyez que l'empereur attribuait à sa monnaie de cuivre une valeur trois fois plus grande, ou qu'elle était sur-évaluée de 300 pour cent. Un rouble en cuivre n'avait de valeur intrinsèque que 25 copeks, et cependant le gouvernement le faisait cir-

Geld-und Bergwerksgeschichte des Russischen Kaiserthums. Parmi les pièces justificatives que cet ouvrage contient, les Mémoires du comte Munich, directeur des monnaies sous l'impératrice Anne, jettent le plus grand jour sur l'histoire monétaire de ce temps.

culer pour un rouble, et il devait légalement s'échanger contre un rouble d'argent (a).

Ce taux de la monnaie de cuivre était beaucoup plus haut qu'il ne l'avait été jusque-là; néanmoins, dans la suite de son règne, Pierre I<sup>er</sup> l'éleva encore : depuis 1718 il fit battre 40 roubles d'un poud de cuivre, taux qui a subsisté pendant les règnes de Catherine I et de Pierre II. Alors la monnaie de cuivre se trouva sur-évaluée de 566 <sup>2</sup>, pour cent, et un rouble en cuivre ne valait effectivement que 15 copeks.

Tout exorbitante qu'était cette sur-évaluation, la monnaie de cuivre aurait peut-être conservé sa valeur nominale, si on lui avait conservé son caractère de petite-monnaie. Mais non-seulement on la frappa en pièces trop grosses; on en émit encore des quantités si prodigieuses, qu'elle chassa bientôt de la circulation une partie de la monnaie d'argent. Dans un temps où la valeur de dix copeks en argent suffisait à un homme du peuple pour acheter sa nourriture journalière, des pièces de 5 copeks en cuivre ne pouvaient guère circuler comme petite monnaie. Aussi n'était-ce pas l'intention du gouvernement de leur donner cette destination; ces espèces viles et pesantes devaient remplacer l'or et l'argent dont le gouvernement avait besoin pour autre chose. Mais s'il eût été possible de les substituer aux métaux précieux, une sur-évaluation plus que quintuple n'était certainement pas le moyen d'atteindre ce but.

<sup>(</sup>a) Comparez pour ceci, ainsi que pour le reste de cette note, les nº III et IV des tableaux annexés à ce volume.

Les suites d'un pareil système ne pouvaient être que désastreuses. Tant que la monnaie de cuivre conserva sa valeur nominale, la circulation fut inondée de monnaie contrefaite dans les pays voisins. On voit par les Mémoires du comte Munnich, qu'outre les quatre millions de monnaie de cuivre frappés dans l'empire, il's'y trouvait encore pour plus de six millions de cette monnaie importée de l'étranger. Pour cette quantité de monnaie contrefaite les étrangers araient acheté de la monnaie d'argent et des marchandises russes, avec un profit de 560 pour cent: la Russie me trouvait appauvrie de toute cette valeur, et dénuée despèces d'argent. Ces circonstances ne pouvaient manquer de faire baisser la valeur nominale de la monnaie de cuivre; mais à mesure qu'elle se rapprocha de sa valeur intrinsèque, toutes les menues denrées renchérirent en proportion, le peuple en souffrit, et le gouvernement, obligé de recevoir cette monnaie sa valeur nominale, et ne pouvant plus l'employer dans ses achats que pour sa valeur intrinsèque, en éprouva une diminution sensible dans ses revenus.

Tant de calamités dessillèrent enfin les yeux des administrateurs: en 1735, l'impératrice Anne fit émettre de la nouvelle monnaie au taux de 10 roubles au poud. Cette monnaie n'était sur-évaluée que de 53 ½ pour cent; la valeur intrinsèque du rouble en cuivre était 65 copeks. Cependant, comme l'ancienne montaie subsistait toujours dans la circulation, elle fut employée à acheter les bonnes espèces, qui disparaissaient ainsi à mesure qu'elles sortaient du balancier. Après bien des tentatives infructueuses qu'on avait fai-

tes depuis dix ans pour se débarrasser de la mauvaise monnaie, on prit enfin le parti de la démonétiser à trois reprises, en 1744, 45 et 46; de sorte que les pièces de cinq copeks furent successivement réduites à la valeur nominale de 4, de 3 et de 2 copeks. Cette opération, ordonnée par l'impératrice Élisabeth, se fit aux dépens du gouvernement, et lui causa une perte de 78 \(\frac{1}{2}\) pour cent sur toute la valeur de cette monnaie.

La démonétisation du cuivre fit naître de nouveaux embarras. Quatre millions de cette monnaie venaient d'être réduits à un million et demi; les pièces d'argent avaient disparu; le défaut de petite monnaie se faisait sentir dans tout l'empire, et le poids de la nouvelle monnaie la rendait plus incommode pour la circulation que ne l'avait été l'ancienne. Quoique ces inconvéniens fussent très-sensibles au gouvernement lui-même, et qu'il trouvât les plus grandes difficultés à se procurer la quantité de cuivre nécessaire pour la nouvelle monnaie, l'idée de la remplacer par des pièces d'argent ne lui vint point; au contraire il s'obstina à vouloir réduire la valeur monétaire du cuivre à sa valeur courante. En 1755, les pièces de 2 copeks furent mises hors de cours, et l'on entreprit de frapper de la nouvelle monnaie au taux de 8 roubles au poud. Cette monnaie était trop bonne; car le prix courant du cuivre en barres étant alors le même que le taux de la monnaie, vous voyez que les frais de fabrication retombaient sur le gouvernement, ce qui lui causait une perte considérable et même fort inutile, vu la fonction de la monnaie de cuivre, qui ne consiste qu'à représenter l'argent dans les achats où ce dernier ne peut être employé. Aussi cette bonne monnaie ne fut-elle pas de longue durée: la guerre de Prusse étant survenue, on revint au projet du comte Munnich, qui avait conseillé de donner à la monnaie de cuivre une valeur nominale double de sa valeur intrinsèque. En conséquence, dès l'année 1757, la monnaie de cuivre fut frappée au taux de 16 roubles au poud.

Mais à peine ce nouveau système avait-il duré cinq ans, que Pierre III ordonna de doubler la valeur monétaire du cuivre, en ajoutant aux grosses pièces qui circulaient déjà, d'autres plus grosses encore, de la valeur de dix copeks. Heureusement ces espèces n'eurent pas le temps de se répandre : Catherine II, dès son avénement, rétablit la proportion établie par Élisabeth. . Ainsi, à l'exception de la seule année 1762, le taux de 16 roubles au poud a été maintenu depuis 1757 jusqu'en 1810, pendant un espace de 53 ans. Durant toute cette période, le rapport de la valeur monétaire du cuivre à celle de l'argent n'a changé qu'une fois en 1763, par la diminution de la monnaie d'argent. Le rouble en cuivre ayant conservé son poids, dans le temps où le poids de l'argent fin contenu dans un rouble d'argent fut diminué, il en résulta une proportion diffémente entre la valeur monétaire de ces deux métaux : du temps d'Élisabeth cette proportion avait été comme l à 49 1; depuis, elle a constamment été comme E à 57. Les mêmes pièces de cuivre valaient une moindre quantité d'argent fin sous Catherine, qu'elles n'avaient valu sous Élisabeth.

Mais si la valeur monétaire du cuivre a peu varié durant cette période, sa valeur courante, au contraire,

a essuyé les plus grandes altérations. En 1757, la proportion entre le cuivre et l'argent avait été comme 1 à 135. En 1765 nous la trouvons déjà comme 1 à 114: et depuis cette époque le prix du cuivre monte d'année en année, de sorte qu'en 1803 une livre d'argent ne peut plus acheter que 50 livres de cuivre. Or comme la proportion monétaire entre ces deux métaux ne fut point changée, il en arriva que le profit du monnayage sur la monnaie de cuivre diminua d'année en année. et qu'à la fin il se changea en perte. Le gouvernement continua toujours à donner dans ses monnaies 57 livres de cuivre contre une livre d'argent, tandis que dans le commerce une livre d'argent ne pouvait plus acheter que 50 livres de cuivre. Cette disproportion entre le prix monétaire et le prix courant du cuivre devait naturellement encourager la fonte et l'exportation de la monnaie de cuivre, puisqu'elle était bien meilleur marché que le cuivre en barres. Nul doute que ces deux opérations ne se soient pratiquées pendant tout le temps qu'elles ont présenté un profit suffisant pour couvrir les risques et les frais de transport qui y étaient attachés.

Ainsi la première faute qu'on peut reprocher au système de cette période, c'est d'avoir conservé le même taux pour la monnaie de cuivre, malgré la hausse predigieuse qu'avait subie le prix courant de ce métal. Mais une erreur bien plus grave dont on doit l'accuser, d'est d'avoir augmenté la monnaie de cuivre hors de toute proportion avec la monnaie d'argent. Par cette mesure, la première avait entièrement perdu son caractère de petite monnaie; les espèces les plus cou-

nntes, celles qui reparaissaient à tout moment, dans tous les échanges, c'étaient les pièces de 5 copeks, pièces informes et pesantes, dont la circulation ne pouvuit s'opérer que d'une manière excessivement incommode. Le gouvernement était si loin d'en sentir les inconvéniens, qu'il paraissait vouloir réduire la nation à cescul numéraire (a), du moins les quantités énormes qu'il en émettait chaque année, eurent l'effet de chasser entièrement de la circulation les petites espèces d'argent que les assignats y avaient encore laissées. En jetant un coup d'œil sur les Tableaux nos II et IV, vous verrez que la somme des monnaies d'or et d'argent frappées depuis 1762 jusqu'en 1811 est de 137 millions de roubles, et que celle des monnaies de cuivre émises dans le même espace de temps va au delà de 90 millions: donc l'émission de la monnaie de cuivre était è celle des monnaies d'or et d'argent dans la proportion de 1 à 1 ½. Aucun pays de l'Europe, que je sache, n'offre l'exemple d'un pareil rapport entre le véritable numéraire et la petite-monnaie.

Le système monétaire de 1810 prouve que l'administration actuelle a reconnu les erreurs du temps passé, et qu'elle est occupée à en réparer les suites; mais elle

<sup>(</sup>a) M. Borel, chef de division dans le ci-devant ministère du commerce, disait, il y a quelques années, dans un ouvrage à demi officiel: « En Russie, l'étalon de la monnsie est fixé sur le enière; et, pour éviter l'embarras qui accompagnerait l'emploi de ce numéraire, la banque délivre des assignats qui sont toujours remi-boursables en cuivre. » Voyez ses Tableaux de comparaison des mennaies, etc., de Russie avec les monnaies, etc., étrangères. Saint-Pétersbourg, 1807. Préf. p. 2.

trouvera de grands obstacles à ses desseins tant que le papier-monnaie dominera dans la circulation. Ses principales mesures par rapport à la monnaie de cuivre consistent: 1° à la réduire à sa véritable destination de petite monnaie, en ne faisant frapper que des pièces de 2 copeks, d'un copek et d'un demi-copek; 2° à régler le taux légal de cette monnaie sur le prix courant du cuivre en barres.

Quant à la première mesure, elle s'exécute, et les pièces de cinq copeks commencent à disparaître. Mais comme les petites espèces d'argent sont toujours excessivement rares, soit à cause des quantités modiques qu'on en frappe, soit parce qu'elles sont enlevées à la circulation du moment qu'elles paraissent, tous les marchés au-dessous de 5 roubles se font encore, comme autrefois, avec du cuivre. Si les choses restent sur ce pied, l'administration, pour prévenir la disette de petite monnaie, se verra encore forcée à émettre d'immenses quantités de cuivre, et le public y aura plutôt perdu que gagné; car les pièces de 2 copeks sont plus difficiles et plus désagréables à compter que les anciennes pièces de 5 copeks.

Pour ce qui regarde le taux légal de la monnaie de cuivre, que l'édit de 1810 fixe à 24 roubles au poud, au lieu de 16 qu'il était auparavant, c'est une mesure dont les motifs et les effets ne peuvent être bien jugés que lorsqu'on connaît le rapport dans lequel la monnaie de cuivre se trouve avec nos assignats. J'en parlerai en détail dans le livre suivant. Pour le moment je me borne à quelques réflexions qui se présentent,

même quand on considère cette monnaie comme indépendante des assignats.

L'édit monétaire veut que le taux légal de la monnaie de cuivre soit changé de temps à autre suivant le prix courant du cuivre en barres, calculé en monnaie d'argent sur un certain nombre d'années. Lorsque cet édit sut donné, le taux subsistant de 16 roubles au poud paraissait trop bas; car dans les six années de 1802 à 1806 le prix courant du cuivre avait été au-delà de 16 roubles, et même jusqu'à 18 roubles 40 copeks, de sorte que le rouble en cuivre avait eu la valeur intrinsèque de 100 ÷ jusqu'à 115 copeks d'argent, et qu'il avait causé une perte de 2 jusqu'à 13 1 pour cent sur la matière, sans compter les frais de fabrication. En prenant en somme les dix années de 1800 à 1800, on trouve que le prix moyen du cuivre en barres a été 15 roubles 38 cop. L'exemple d'Élisabeth et de Catherine, celui de la plupart des pays de l'Europe, autorisaient à évaluer le cuivre dans les monnaies au double de son prix courant comme marchandise: ainsi le taux aurait pu être fixé à 30 roubles; on se contenta de le fixer à 24.

Cependant toute modérée que paraissait cette évaluation, elle n'en est pas moins devenue par hasard beaucoup plus forte que l'administration semble avoir eu l'intention de la faire; car le prix du cuivre ayant subitement baissé dans les années suivantes, il en est résulté qu'en 1811 la valeur intrinsèque du rouble en cuivre s'est vu réduite à 38\frac{4}{5} copeks, et l'année suivante à 37 \frac{4}{12}, de 8\frac{1}{5} copeks qu'elle était en 1810 (a). Cette diminution, tout excessive qu'elle est, aurait

<sup>(</sup>a) Parmi les causes qui ont influé sur la hausse et la baisse du

peu d'inconvéniens si la monnaie de cuivre était chez nous ce qu'elle est dans la plupart des pays, savoir de la petite monnaie; mais en Russie elle a une toute autre importance: elle entre plus ou moins dans tous les marchés, et les denrées les plus communes et les plus indispensables pour tout le monde ne s'achètent guère qu'avec cette monnaie. D'après cela il est facile de concevoir les effets que sa dégradation doit avoir, tant sur le prix du travail que sur celui de toutes les marchandises; effets qui se sont manifestés sur-le-champ, et dont l'action est loin d'être achevée au moment où j'écris ces lignes. Tant il est vrai qu'il vaut mieux supporter un vice léger dans les monnaies, que d'y remédier si on ne peut le faire qu'en altérant leur valeur.

cuivre en Russie, l'emploi de ce métal comme monnaie ne me paraît pas une des moins importantes. Durant l'ancien système, l'augmentation toujours croissante de cette monnaie, en prélevant une portion toujours plus forte sur la quantité de cuivre annuellement produite, devait naturellement tendre à élever le prix du métal. Le nouveau système, en bornant l'émission de cette monnaie à des limites plus étroites, et en diminuant son poids, exige une bien moindre quantité de cuivre, et en laisse une plus grande au commerce, ce qui doit tendre à en faire baisser le prix. D'ailleurs, la dépréciation des assignats fait qu'ils remplacent une partie de la monnaie de cuivre et la rendent inutile : bien des objets s'achètent aujourd'hui avec un billet de cinq roubles, dont l'achat demandait autrefois l'emploi de 3 ou 4 roubles en cuivre. Je ne dis pas que ces causes ont exclusivement opéré les variations dans le prix du cuivre; mais elles y ont grandement contribué, et en les appréciant, lors de la fixation du nouveau taux pour la mounaie de cuivre, on aurait pu prévoir la baisse prochaine de ce métal, et régler le taux en conséquence.

## NOTE XIV.

Sur la manière dont se fait le commerce étranger à Saint-Pétersbourg.

(T. II, p. 286.)

La commerce étranger de St.-Pétersbourg, comme celui de la plupart des ports de la Russie, se fait presque entièrement pour le compte des étrangers, les négocians établis dans ces ports n'étant pour la plupart que leurs facteurs ou leurs commissionnaires. Cette circonstance, loin d'être un désavantage pour la Russie, lui est au contraire favorable, dans la situation actuelle de ses capitaux et de son industrie. Un jour viendra où la Russie fera elle-même son commerce d'exportation; mais pour cela il faut que ses capitaux se soient accrus, et ils s'accroissent bien plus rapidement par l'agriculture, les manufactures et le commerce intérieur, que par le commerce étranger.

Voici la manière dont se fait le commerce d'exportation à St.-Pétersbourg. Les marchands russes de l'intérieur du pays se rendent à l'approche de l'hiver dans cette ville, pour y passer, avec les commissionmaires des étrangers, des contrats sur la vente des produits qu'ils amèneront l'été suivant à Pétersbourg; car la très-majeure partie de ces produits n'y arrive que par le canal de Vychnéi-Volotchok. Les contrats se font à des conditions différentes: tantôt la valeur en-

tière est payée d'avance; tantôt une partie seulement. avec la condition d'acquitter le reste à l'époque de la livraison des marchandises, laquelle, comme vous venez de voir, ne peut avoir lieu qu'après sept ou huit mois. Les prix des marchandises sont naturellement en raison de ces conditions : ils diffèrent de 8 ou 10 pour cent; c'est-à-dire qu'une marchandise dont la valeur entière est payée d'avance, se vend 8 ou 10 pour cent meilleur marché que celle qui est payée partie d'avance, partie à la livraison. Autrefois tous les contrats, sans exception, se faisaient de la première manière; c'était avec l'argent avancé par le commissionnaire étranger, que les marchands russes achetaient les produits dans l'intérieur. Mais depuis que les capitaux se sont accumulés entre les mains des marchands du pays, ces contrats sont devenus bien plus rares. C'est avec leurs propres fonds que la plupart des marchands russes trafiquent: toutefois ils aiment à vendre d'avance en hiver la moitié des marchandises qu'ils attendent au printemps; cette méthode leur garantit un profit modique, mais sûr; tandis que l'espérance d'un gain plus considérable est contrebalancée par la crainte d'une perte, s'ils gardent leurs marchandises jusqu'en été, époque où les prix se déterminent parmi les négocians étrangers. Dans la règle, ces prix sont plus hauts que ceux qu'on paie dans les contrats d'hiver; cependant des conjonctures les font quelquefois descendre au - dessous même du taux auquel les étrangers ont acheté les marchandises en les payant d'avance.

Telle est la marche du commerce d'exportation;

celui d'importation se fait de la manière suivante. Les marchandises étrangères sont en partie commandées par les marchands russes, qui pour cet effet s'adressent aux commissionnaires étrangers; en partie elles sont envoyées en commission par les étrangers à ces mêmes commissionnaires, dont les marchands russes les achètent. Dans l'un et l'autre cas elles ne se vendaient autrefois qu'à des termes de 6, de 12 et de 18 mois, et les prix étaient en conséquence de ces délais. Aujourd'hui, que l'opulence des marchands russes leur permet d'acheter argent comptant, ce crédit est beaucoup moins recherché. Toutefois les détailleurs s'en servent encore presque généralement : les draps, les soieries, les toiles, les étoffes de laine et de coton, les vins, etc., se vendent encore toujours à 12 mois de crédit; il arrive même que des marchands achètent à de pareilles conditions des marchandises d'un débit prompt et facile, pour se procurer par leur vente des fonds qu'ils emploient à l'achat de produits du pays, ou à d'autres entreprises dont le bénéfice les dédommage des intérêts que leur coûte le crédit.

#### NOTE XV.

Sur les principales banques de dépôt.

(T. II, p. 358.)

Pour compléter la théorie de la monnaie de banque, je crois nécessaire d'ajouter à ce chapitre quelques notices historiques sur les principales banques de dépôt qui ont fleuri en Europe. Ces faits, Messeigneurs, serviront à confirmer les principes que je viens d'exposer; ils ne peuvent d'ailleurs manquer d'exciter votre curiosité, puisqu'ils concernent des établissemens devenus célèbres dans toute l'Europe, et qui ont exercé une grande influence sur le commerce que fait cette partie du monde.

# Banque de Venise(a).

C'est la première qui ait existé en Europe; mais on ne connaît avec certitude ni la date ni le motif de son établissement. Les historiens de Venise racontent qu'en 1171 la république, qui avait alors deux guerres difficiles à soutenir, préleva un emprunt forcé sur les citoyens les plus opulens, pour lequel elle leur ga-

<sup>(</sup>n) Büsch, Schriften über Banken und Münzwesen. Ganilh, Des divers systèmes d'Écon. polit. tom. II, p. 133.

rantit une rente perpétuelle de quatre pour cent. Les prêteurs créèrent une chambre qu'ils chargèrent du soin de recevoir les intérêts et de les distribuer. Ce fut ætte chambre qui, dans la suite, forma la banque de Venise: mais à quelle époque et sur quelle base? C'est ce que les historiens nous laissent ignorer. Au défaut de données historiques, voici ce qu'on peut raisonnablement conjecturer sur ce sujet.

Comme les intérêts de l'emprunt étaient toujours exactement payés, chaque créance inscrite sur les livres de la chambre des prêteurs pouvait être regardée comme un capital fructifiant, et dès lors ces inscriptions, ou le droit de percevoir l'intérêt, devaient souvent se transporter d'un citoyen à l'autre. Cette pratique, par suite, devait faire sentir à tous les prêteurs, combien il était simple et facile de solder leurs comptes entre eux par des transferts sur ces livres, et du moment qu'on s'aperçut des avantages que le commerce pouvait retirer de cette méthode de solder les comptes, la monnaie de banque était inventée.

Quoi qu'il en soit, la chambre des prêteurs devint réellement une banque de dépôt, dont les opérations consistaient à effectuer le paiement de lettres de change et de contrats entre particuliers. En 1423 ses revenus s'élevaient à environ 1,250,000 roubles, et se composaient en grande partie des intérêts qui lui étaient payés par le gouvernement. Quoique établie sans fonds, ses inscriptions jouissaient jusque dans ces derniers temps d'un tel crédit, que l'argent de banque portait constamment un agiot sur la monnaie

courante. L'invasion des Français en 1797 mit un terme à cette prospérité. L'État cessant d'exister, sa garantie, et par suite le crédit de la banque, s'évanouirent comme un songe.

# Banque d'Amsterdam (a).

Cette banque fut fondée en 1609, dans des vues purement commerciales; et nullement pour subvenir aux besoins de l'État (b). Amsterdam était alors une ville d'entrepôt, une foire perpétuelle, où se faisait l'échange des produits de tous les peuples et de tous les climats. Ce commerce immense lui apportait de tous les coins de l'Europe des monnaies, souvent usées et rognées, ce qui réduisait la valeur de sa monnaie courante à environ 9 pour cent au-dessous de la bonne monnaie neuve sortant de la fabrication. Celle-ci ne paraissait pas plus tôt dans le commerce, qu'elle était fondue ou exportée. Les marchands n'en pouvaient jamais trouver assez pour acquitter leurs lettres de change; et la valeur de ces lettres devint variable jusqu'à un certain point, en dépit de tous les règlemens qu'on fit pour l'empêcher.

Ce fut uniquement pour porter remède à ces in-

<sup>(</sup>a) Smith, vol. II, p. 219. Steuart, Écon. polit. liv. IV, part. II. Garnier, dans sa Trad. de Smith, note XXIV. Büsch, Schriften über Banken und Münzwesen.

<sup>(</sup>b) A cette époque, les Provinces-Unies venaient de conclure avec l'Espagne une trêve de 12 années.

convéniens et pour fixer la valeur de la monnaie du pays, que les commerçans d'Amsterdam établirent une banque sur le modèle de celle de Venise. Elle forma son capital originaire de ducatons d'Espagne. C'était une monnaie d'argent que l'Espagne avait fait frapper pour soutenir la guerre contre la Hollande, et que le cours du commerce avait fait refluer dans le pays qu'elle devait servir à combattre. L'argent de Hollande consistait en florins et en stuvers. Dans le commerce, le ducaton valait trois florins et 3 stuvers, ou 63 stuvers: la banque, pour simplifier le calcul, ne le reçut que pour 3 florins, ou 60 stuvers. Telle fut l'origine de l'agiot de la monnaie de banque contre la monnaie courante: cet agiot était de 5 pour cent; car 3 sur 60 font 5 sur cent.

Dans la suite la banque reçut les monnaies étrangères aussi bien que les monnaies du pays, les espèces usées et rognées comme les bonnes et les neuves, toutes sur le pied de leur valeur intrinsèque; sa monnaie de banque était payable en bonne monnaie du pays, au titre et au poids légal, déduction faite des frais du monnayage et des autres dépenses indispensables de l'administration. Pour la valeur qui restait après cette légère déduction, elle donnait un crédit sur ses livres, qui fut appelé argent de banque.

Il fut statué, dès l'établissement de la banque, que toutes les lettres de change tirées sur Amsterdam ou négociées dans cette ville, de la valeur de 600 slorins et au delà, seraient payées en argent de banque; ce qui ôta à la fois toute espèce d'incertitude de la valeur de ces lettres (a). En conséquence de ce règlement, tout commerçant fut obligé de tenir un compte avec la banque, une loi expresse interdisait tout arrêt juridique sur les sommes déposées à la banque. Cet avantage, ainsi que les autres attachés aux dépôts confiés à une banque de ce genre, étaient autant de motifs pour les négocians d'y porter de l'argent, et d'y laisser les sommes une fois déposées.

La banque faisait profession de ne pas prêter la moindre partie des fonds qu'elle avait en dépôt, mais de garder dans ses coffres, pour chaque florin dont elle donnait crédit sur ses livres, la valeur d'un florin en espèces. Aussi sa caisse était-elle toujours ouverte; chaque déposant était le maître de retirer à tout instant le dépôt qu'il avait confié à la banque. En 1672, lorsque Louis XIV pénétra jusqu'à Utrecht, la plupart des particuliers redemandèrent à la fois leurs dépôts; et la banque fit ses payemens avec si peu d'embarras, qu'il ne fut pas possible de soupçonner la fidélité de l'administration. Plusieurs des pièces de monnaie qui virent le jour en cette circonstance, montraient encore les traces de l'incendie arrivé à l'hôtel de ville peu de temps après l'établissement de la banque.

Cette conduite sage des administrateurs de la banque se maintint jusque vers le milieu du siècle passé. A' cette époque, la banque commença à faire des avances au gouvernement et à la compagnie des Indes; et

<sup>(</sup>a) Ce règlement n'a pas toujours été en vigueur. De tous les pays du nord on a tiré sur Amsterdam *argent courant*, et les lettres ont été payées sans l'entremise de la banque.

comme une pareille innovation était absolument contraire à son institution primitive, on en fit un secret au public, ce qui était d'autant plus facile que les participans à la banque ne s'étaient réservé aucune part à son administration, pas même le droit de réviser de temps en temps les livres de la banque par une commission tirée de leur sein. Tout était abandonné au corps municipal de la ville d'Amsterdam. La ville était garante du trésor de la banque. La banque se trouvait sous la direction de quatre bourgmestres régnans. Chaque année, à la fin de l'exercice de leurs fonctions, ils remettaient le dépôt de la banque à leurs successeurs, qui, après l'avoir vérifié, s'obligeaient sous serment à le remettre intact aux magistrats qui les remplaceraient. Ces précautions paraissaient suffisantes chez une nation sage et religieuse, où les sermens étaient encore comptés pour quelque chose. L'événement a prouvé qu'elles ne suffisaient pas.

Il est à supposer que les prêts faits par la banque ne furent point donnés en crédits sur ses livres, mais en numéraire tiré de ses coffres: du moins l'administration trouva-t-elle nécessaire de fermer sa caisse pour tous ses créanciers qui auraient pu lui redemander leurs dépôts. La manière dont elle opéra ce grand changement fut si adroite que personne ne se douta du motif qui l'avait provoqué. Voici comment elle s'y prit.

Dans la vue de faciliter le commerce des lingots, la banque avait adopté la pratique de donner crédit sur ses livres moyennant un dépôt en lingots d'or ou d'argent. Ce crédit était en général de 5 pour cent environ au-dessous du prix pour lequel ces lingots pasl'illusion du public. La direction se vit forcée d'avouer que depuis environ cinquante ans la banque avait avancé successivement à la compagnie des Indes, aux provinces de Hollande et de West-Frise, et à la ville d'Amsterdam la somme de 10,624,793 florins. Ainsi, quoique ses dettes passives et son actif se balançassent l'un par l'autre, les coffres de la banque ne renfermaient plus la valeur entière des dépôts; plus de dix millions et demi qui lui avaient été confiés en or et en argent, se trouvaient remplacés par des créances, et les débiteurs de cette somme n'étaient déjà plus en état de remplir leurs engagemens. Cette déclaration équivalait à celle d'une banqueroute. L'argent de banque, qui avait porté un agiot de 5 pour cent, tomba jusqu'à 16 pour cent au-dessous de la monnaie courante, et cette baisse inouie marqua l'époque de la décadence d'un institut qui pendant près de deux siècles avait joui d'un crédit sans bornes dans tout le monde commerçant, et qui avait rendu de grands services au pays qui l'avait établi.

Une question qui a souvent exercé la curiosité, c'est de savoir quel était le montant du trésor de la banque. D'après les conjectures de M. Hope, qui lui-même était un des premiers banquiers d'Amsterdam, la totalité de l'argent de banque et par conséquent du trésor en caisse, pouvait être évaluée en 1775 à 33 millions de florins. Cette somme était sans doute considérable et suffisante pour soutenir une circulation très-étendue; mais il y a bien loin de là aux idées folles que quelques personnes se sont faites de ce trésor.

La ville d'Amsterdam tire de la banque un revenu

considérable, outre le droit de dépôt pour la garde des lingots dont il a été question. Chaque personne qui ouvre pour la première fois un compte avec la banque paie un droit de 10 florins; et pour chaque nouveau compte 3 florins 3 stuvers. Pour chaque transfert sur les livres, on paie 2 stuvers, et si le transfert est pour une somme au-dessous de 300 florins, on paie 6 stuvers, ce qui a eu pour objet d'empêcher que les petites opérations ne devinssent trop multipliées. Toute contravention aux règles prescrites pour la gestion des affaires est taxée et se paie en argent. On pensait aussi que la banque faisait un gros profit sur la vente des espèces ou lingots qu'on lui laissait tomber faute de renouveler les récépissés. Elle faisait encore un profit en vendant l'argent de banque à 5 pour cent d'agiot, et le rachetant à 4. Ces divers émolumens montaient fort au-dessus de ce qui était nécessaire pour défrayer les dépenses d'administration. Ce qui se payait seulement pour la garde des lingots sur récépissés, montait par année à un revenu net de 150 à 200,000 florins; et cette seule circonstance peut vous faire juger de l'immensité du commerce en lingots qui se faisait à Amsterdam.

# Banque de Hambourg (a).

Elle fut établie en 1619, sur le modèle de celle d'Amsterdam. Elle forma son trésor d'écus d'Allemagne, connus sous le nom de spécies-thaler. Depuis

<sup>(</sup>e) Büsch , Schriften über Banken und Münzwesen.

1759 jusqu'en 1769, elle souffrit des désordres occasionés par la mauvaise monnaie dont l'Allemagne était inondée à la suite de la guerre de sept ans, et elle se vit obligée de fermer sa caisse. En 1770, on statua que la banque recevrait, outre les écus dont elle avait formé son premier fonds, des lingots d'or et d'argent, et depuis cette époque elle eut deux caisses, l'une pour les écus, et l'autre pour les lingots; mais depuis 1790, la première a cessé tout-àfait, et aujourd'hui la banque n'accepte que des lingots d'argent, ce qui a rendu sa monnaie de banque la mesure des valeurs la plus invariable qui existe actuellement en Europe. Les lingots qu'on veut confier à la banque doivent avoir 47 de fin, sur 45 d'alliage. Elle reçoit le marc d'argent fin pour 442 schillings, ou 27 marcs 10 schillings; elle le rend pour 444 schillings, ou pour 27 marcs 12 schillings (a). Ges deux schillings font 4 ou quelque chose de moins qu'un 4 pour cent, que la banque retient pour la garde : c'est une perte que le déposant fait en retirant ses lingots de la banque, mais qu'il peut.éviter s'il les y laisse. Pour faire un dépôt, il a d'autres dépenses à supporter : l'opération de réduire le métal en lingots du degré de fin prescrit, et celle de le faire essayer, lui coûtent 1

<sup>(</sup>a) Il faut distinguer le poids de marc de la monnaie qui porte ce nom. Cette dernière contient 16 schillings; 3 marcs font un écu ou reichs-thaler. Un schilling, monnaie de banque, est  $\frac{1}{44a}$  d'un marc d'argent fin, et un marc monnaie de banque, est  $\frac{1}{44a}$  ou bien  $\frac{6}{21a}$  d'un marc d'argent fin. En conséquence un marc, monnaie de banque, vaut 47 copecks. Voyez le tableau VI.

jusqu'à 1: pour cent. Il s'ensuit que personne ne retire son dépôt, si le prix courant de l'argent ne lui offre pas la perspective d'être dédommagé de ses pertes et d'avoir un profit au delà.

On peut aussi emprunter à la banque sur des piastres d'Espagne, qu'elle reçoit à raison de 27 marcs 6 schillings le marc fin, et sur lesquels elle délivre à l'emprunteur un récépissé payable au porteur, comme faisait la banque d'Amsterdam: mais sa caisse est toujours ouverte; le déposant n'est point tenu de produire un récépissé pour retirer son dépôt; l'emprunteur n'a pas besoin de rétrocéder la même valeur en argent de banque pour retirer ses piastres. L'intérêt est fixé au taux modique de ; pour cent par mois, ou de 2 pour cent par an; mais les prêts ne se font que pour trois mois, au bout desquels l'emprunteur peut, ou retirer son gage, ou renouveler l'emprunt.

La banque de Hambourg est la mieux administrée qui existe actuellement en Europe. Sa direction est mieux organisée que ne l'était celle d'Amsterdam; un grand nombre de citoyens y prennent part; les affaires se traitent avec plus de publicité; le renouvellement fréquent des administrateurs et la responsabilité à laquelle ils sont soumis, y préviennent mieux les abus.

Vous savez quel a été le sort des villes anséatiques pendant ces dernières années. La réunion de la république de Hambourg au grand empire n'avait porté aucune atteinte au crédit de sa banque; mais lorsque les Français reprirent cette ville en 1813 après en avoir été chassés par les Russes, les fonds de la banque furent saisis par ordre du maréchal Davoust, dans la nuit du 4 au 5 novembre. Ils montèrent à la somme de 7,489,343 marcs de banque, dont le gouvernement de la ville sollicite actuellement la restitution auprès des puissances alliées.

Rotterdam, Nuremberg et quelques autres villes de commerce ont aussi des banques de dépôt, ou les ont eues: mais leur peu d'importance me dispense de vous en parler.

### NOTE XVI.

Précis historique du papier-monnaie et des principales banques de circulation.

(T. II, p. 424.)

Origine du papier-monnaie et des banques de circulation.

L'INVENTION du papier-monnaie est de beaucoup antérieure à l'établissement des premières banques de circulation. Celle de Saint-Georges à Gênes, la plus ancienne qu'on connaisse, ne fut fondée qu'en 1407, tandis que vers la fin du treizième siècle, Koblaï, petit-fils de Tchinguis-Khan, introduisit déjà le papier-monnaie en Chine; exemple qui fut imité sur-le-champ par Kaïgatou, son cousin et Khan de la Perse. L'un et l'autre furent obligés de l'abolir à cause des grands désordres qu'il produisait dans leurs états (a). Au reste je ne prétends pas affirmer par-là que l'invention du

<sup>(</sup>a) Voyez: A. L. Schlözer's kritisch-historische Nebenstunden, p. 159 et suiv., où se trouvent recueillis les témoignages de Marc-Paul, Haïtho, Abulfaradsh et Du Halde, concernant ce fait curieux. — Depuis cette époque, le gouvernement chinois a de nouveau introduit le papier-monnaie dans ses états, et je conserve moimème un assignat chinois qui m'a été communiqué par un voyageur russe revenant de ce pays. — En Turquie, les collecteurs de certaines impositions délivrent des quittances aux contribuables qui les ont acquittées, et ces papiers ont cours comme le numéraire; j'en possède aussi un exemplaire.

papier-monnaie se soit faite chez les Mongols: au contraire cette invention étant si facile à faire, et les avantages momentanés qu'elle présente étant si séduisans pour tous les gouvernemens, il est très-probable qu'on l'a mis en usage long-temps avant cette époque. L'idée de substituer un signe fictif au numéraire qui à une valeur intrinsèque, cette idée peut très-bien venir à des peuples grossiers et barbares, comme vous en avez vu des exemples dans la note XIII°.

# Banques privées en Angleterre et en Écosse (a).

De même que le papier-monnaie a précédé les banques publiques de circulation, celles-ci sont antérieures à l'établissement des banques privées. La banque de Gênes fut établie, comme je viens de le dire, en 1407; et les premières banques privées de la Grande-Bretagne, du seul pays où il y en a, ne datent que depuis le commencement du siècle dernier.

Cependant, de toutes les institutions de ce genre, les banques privées sont celles qui présentent le plus d'avantages et le moins de dangers. Quand les banques sont l'ouvrage, non des gouvernemens, mais des particuliers, elles n'ont point en vue l'augmentation de la richesse nationale ni celle du revenu de l'État: leur unique but est de procurer un gain à leurs entrepre-

<sup>(</sup>a) Recherches sur la nature et les effets du crédit du papier dans la Grande-Bretagne, par Henri Thornton, ch. VII. Tableau de la Grande-Bretagne, par Baert, t. IV, p. 130. Smith, vol. I, p. 444.

neurs en fournissant des secours au commerce. Elles ne font d'autre opération que celle de l'escompte, et leurs billets sont payables par elles en argent à la volonté du porteur. Tout leur bénéfice consiste à se faire payer l'intérêt de leur papier comme s'il était un capital réel; mais leur activité est limitée par le nombre et la somme des lettres de change qu'elles peuvent escompter. Vous savez, Messeigneurs, qu'un banquier ne peut sans perte dépasser la somme des lettres de change que le commerce a réellement besoin de faire escompter; qu'il ne peut étendre plus loin sa faculté de créer un capital imaginaire. Une caisse d'escompte, renfermée dans de telles limites, ne peut jamais présenter de très-grands avantages à ses entrepreneurs : c'est une bonne opération mercantile; mais elle n'est point assez lucrative pour que le souverain doive être jaloux de ses bénéfices.

Telles sont les banques particulières établies en Angleterre et en Écosse (a). L'usage déjà ancien et général parmi les gros négocians et les grands propriétaires de ce pays, de ne garder jamais de fonds chez soi, mais de les déposer chez des banquiers sur lesquels on tire toutes les fois qu'on a un paiement à faire, soutient ces banques, et procure à la Grande-Bretagne le bienfait d'une immense circulation de fonds qui, sans elles, resteraient morts. Il n'y a presque pas de ville tant soit peu considérable qui n'en ait; en 1800, on en comptait 386 dans toute la Grande-Bretagne.

<sup>(</sup>a) Celles de Londres sont appelées Banking houses, et celles des provinces Country Banks.

En général, ces banques se conduisent sagement. Elles y sont forcées par leur propre intérêt, leur succès étant fondé sur le crédit, qui ne se soutient que par la plus grande prudence. Il n'est cependant pas sans exemple que quelques-unes fassent mal leurs affaires. On se rappelera long-temps en Angleterre la fameuse banqueroute de Fordyce et Colebrook en 1772, qui en entraîna 72 après elle, arrêta tout d'un coup la circulation par la forte atteinte qu'elle porta au crédit, et dont toutes les branches de commerce se sont ressenties plusieurs années. De pareils accidens sont d'autant plus fâcheux qu'ils ruinent non-seulement beaucoup de marchands, mais tombent encore sur un grand nombre d'ouvriers qui ont été payés en papier.

Les banques d'Écosse sont encore plus utiles que celles d'Angleterre. Le commerce d'Écosse ayant beaucoup moins d'étendue à l'époque où ces banques furent établies, qu'il n'en a aujourd'hui, elles auraient fait très-peu d'affaires si elles eussent borné leurs opérations à l'escompte des lettres de change. Elles imaginèrent donc une autre méthode d'émettre leurs billets, en accordant des comptes courans. Les crédits de ce genre sont usités chez les banquiers de tous les pays; mais les facilités que les banques d'Écosse donnent pour le remboursement, paraissent être la cause principale, tant du grand commerce qu'elles font, que des grands avantages que le pays en a retiré. Célui qui a un crédit de ce genre sur une de ces banques, et qui emprunte par exemple 1000 livres sur ce crédit, peut rembourser la somme petit à petit, par 20 et 30 livres à la fois, la banque lui faisant le décompte d'une partie proportionnée de l'intérêt de la somme principale. Au moyen de ces comptés courans, le marchand et la banque peuvent étendre sans imprudence, l'un son commerce, et l'autre ses opérations de banque.

### Banque publique d'Angleterre (a).

La Grande-Bretagne est le seul pays de l'Europe où il y ait des banques particulières; dans tous les autres États les affaires de banque sont concentrées dans un seul établissement, sinon fondé par le gouvernement, du moins avoué et privilégiée par lui. Cependant les banques publiques sont bien plus exposées à dégénérer que les banques privées. Tant que les compagnies de banque existent isolées, leurs opérations. paraissent insignifiantes; dès qu'elles forment un seul et grand établissement, ils excitent l'attention du gouvernement, leurs profits paraissent plus considérables; et, dès lors, la protection spéciale dont elles joui ssent, ou les priviléges qu'elles sollicitent, doivent être achetés par des complaisances qui les dénature nt et qui minent insensiblement leur crédit. Malheu reusement

<sup>(</sup>e) Smith, vol. I, p. 479. Steuart, Écon. polit! liv. IV, part. II. Beert, Tabl. de la Gr. Bret. tom. IV, p. 121. Ge miler, dans sa Trad. de Smith, note XVIII. Busch, Schriften über Be inken und Münzwesen. Thornton, Recherches sur le crédit du papier dans la Gr. Bret. Allardyce, An Adress to the Proprietors of the B ank of England. — Les saits les plus récens sont tirés de différ ens journaux et papiers publics.

tresor d'une banque publique est p nir la proie de l'ennemi, que ne le s

d'un grand nombre de banques priv L'histoire de la banque d'Anglete. gland) prouve que ces dangers ne qu'illusoires. Ce grand et célèbre ét d'autre origine que la détresse du fut fondé en 1694 par une société ( prêtèrent à l'État 1,200,000 liv. ster ou, pour parler avec plus d'exactit une annuité de 100,000 liv. La banq billets pour toute la somme prêtée, second fonds de 300,000 liv. sterl. p paiement de ses billets. Depuis, son f s'est accru au point de former aujourc de 11,642,400 liv.; mais tout ce capi sivement prêté au gouvernement, et 1 au delà. A chaque expiration de sa ch a dû en acheter la prolongation par de et presque chaque prêt a été suivi de cessions favorables à la hanque

En 1708, le parlement défendit en sa faveur toute association de plus de six personnes pour émettre des billets au porteur, ou des billets payables avant six mois de date, afin qu'un aussi petit nombre d'associés ne pût jamais rassembler un capital assez considérable pour qu'elle eût à craindre leur concurrence; et que, n'étant point incorporés, ils restassent responsables de leurs opérations chacun de la totalité de sa fortune, tandis qu'elle ne l'est que du montant de ses actions.

Aujourd'hui, ce grand établissement est moins une banque de circulation qu'une machine d'état. Outre les 11,686,800 liv. sterl. qu'elle a prêtés au gouvernement et dont elle retire un intérêt de 3 pour cent. elle lui fait des avances sur des billets de la trésorerie, nonobstant la défense d'avancer au gouvernement des sommes non votées par le parlement; elle lui avance encore le montant annuel de la taxe foncière et de la taxe sur la drêche, qui ne sont ordinairement acquittées que quelques années plus tard; elle tient des comptes courans pour plusieurs branches de l'administration; elle met en circulation et escompte les billets de la trésorerie; elle sert au gouvernement à ouvrir des emprunts qui se font presque toujours par son entremise, moyennant un droit plus ou moins fort, selon les circonstances et les conditions de l'emprunt; elle recoit et paie la majeure partie des annuités qui sont dues aux créanciers de l'état; enfin elle a la régie de la loterie. Ses opérations comme banque de circulation consistent à escompter des lettres de change; à tenir des comptes ouverts pour beaucoup de compagnies de commerce, beaucoup de gros négocians; à faire le comgers qu'une banque publique ait a 1

i ne invasion ettangere faillit la lors des tentatives du fils du prétend mencemens furent assez heureux p jusque dans la capitale. La banqu crise en faisant ses paiemens en six-j naie d'argent valant environs 15 cope

En 1780, elle fut menacée d'être meute excitée par le lord Gordon, a bureaux était dens le plan des séditions

Enfin, en 1797, les embarras du ses demandes immodérées donnèrent jusqu'alors inouie dans ses annales, paiement de ses billets; mesure do encore aujourd'hui, et qui a dégribanque et en a fait un papier-monnaimement a fait une grande sensation e présente des circonstances très-inst couvenable de vous le faire connaîtr

En février 1797, la banque se trembarras qu'elle fut forcée de succession

En conséquence, les deux chambres nommèrent des comités chargés de prendre connaissance de la situation de la banque, et l'on passa des bills pour lui permettre l'émission de billets au-dessous de 5 liv. st. (a) et pour suspendre provisoirement la loi qui défendait aux banques privées de pareilles émissions.

Le rapport fait au parlement, sur la situation de la banque, déchira le voile qui jusque-là avait couvert ses opérations. On apprit qu'elle avait presque toujours conservé en espèces et lingots dans ses coffres plus de la moitié et souvent les deux tiers de la somme circulante en billets; tandis que, pendant tout le cours de l'année 1796, la quantité de valeurs métalliques n'avait pas excédé le quart du montant de ses billets, et qu'au moment de sa crise elle n'en avait plus qu'un septième en espèces et lingots (b). A la même époque, ses avances au gouvernement s'élevaient jusqu'à 10,672,490 livres sterl., sans compter le capital aliéné au gouvernement depuis la fondation de la banque à l'intérêt

(b) Voici quelques détails sur ce, fait instructif:

| Années.          | Billets<br>en circulation.                                               | Espèces (1)                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1793 terme moyen | 11,492,600 l. st.<br>10,699,520<br>11,497,095<br>10,240,125<br>8,640,250 | 5,619,000 l, st.<br>8,170,000<br>6,272,000<br>2,648,500<br>1,472,000 |

<sup>(</sup>a) Depuis 1759 les moindres billets étaient de 10 hivres sterling en de 60 roubles; avant cette époque il n'y en avait pas est au-dissons de 20 liv. sterl.

de 3 pour cent, et qui, comme vous l'avez vu, se monte à 11,686,800 liv. sterl.

On vit d'ailleurs par ce tableau que les neuf dixièmes de ses billets passaient par les mains du gouvernement, et qu'elle lui était par conséquent infiniment plus utile qu'au commerce; que relativement à l'étendue des besoins du gouvernement et à l'immensité du commerce, son importance avait été prodigieusement exagérée; que c'étaient les banques privées répandues dans toute la Grande-Bretagne, les billets mis en circulation par les individus, et non les trois millions sterling de billets qu'elle escompte, qui alimentaient et soutenaient le commerce du royaume; ensin, que la chute de cet établissement, très à redouter par l'alarme qu'elle répandrait et l'atteinte qu'elle porterait momentanément au crédit, n'affecterait cependant que légèrement et passagèrement la prospérité publique.

Les débats très-vifs auxquels ce rapport donna lieu dans le parlement, se terminèrent par une ratification de l'ordre donné par le conseil privé, ordre dont M. Pitt lui-même reconnut l'illégalité, en déclarant qu'il ne pouvait être justifié que par la plus urgente nécessité. L'effet momentané de cet ordre fut d'abord prolongé jusqu'au 24 juillet; on permit à la banque de répartir 100,000 sterl. en espèces aux banquiers de Londres, à mesure que les circonstances l'exigeraient; on déclara les billets de la banque admissibles en paiement des impositions, ce qu'ils n'avaient pas été jusque-là; on statua que des offres de paiement en pareils hillets, quoique non-valables, auraient néanmoins l'effet de sauver de l'arrestation pour dettes;

enfin, à l'égard des personnes qui auraient déposé ou qui déposeraient par la suite une somme excédant 500 liv. sterl., la banque fut autorisée à payer en espèces les trois quarts du dépôt.

Eu novembre 1797 il fut fait un rapport au parlement, dont il résultait qu'au 11 de ce mois les avances de la banque au gouvernement se trouvaient réduites à 4,258,140 liv. sterl.; qu'elle possédait en espèces et lingots une valeur cinq fois plus forte qu'au 26 février; et que nonobstant l'autorisation de retirer les trois quarts des sommes déposées, il n'avait pas été réclamé en tout que le seizième des dépôts.

La conséquence de ce rapport fut que la suppression du paiement en espèces, déjà prolongé une seconde fois, le fut encore jusqu'au terme d'un mois après la paix définitive; mais on laissa à la banque la faculté de reprendre ses paiemens en espèces quand elle le jugerait à propos, en le déclarant un mois d'avance à l'orateur des Communes. Il lui fut fait défense de rien avancer au gouvernement, pendant tout le temps de ce sursis, sans autorisation du parlement, à moins que ce ne fût sur les deux impôts annuels, savoir sur la taxe foncière et sur celle de la drêche.

C'est ainsi que les billets de la banque d'Angleterre cessèrent d'être des billets de confiance : en autorisant la suspension de leur remboursement, et en les déclarant admissibles dans le paiement des contributions publiques, même en quelque sorte dans celui des dettes privées, le parlement les revêtit des caractères distinctifs du papier-monnaie.

Cependant, si jamais on pouvait espérer d'un pa-

emissions seraient prudemment menlance que le parlement exerce sur publicité des comptes que celle-ci l naturellement inspirer au publie une chercherait vainement à faire naître d Enfin, nulle part en Europe l'esprit pu aussi actif et aussi éclairé qu'en An pouvait s'attendre à voir le zèle des au-devant des mesures de l'administ tenir la valeur des billets dans une ci

En effet, cette dernière espéran

décue. Je vous ai dit que le parlent ordonner que les billets seraient rec ment de dettes privées, s'était born leur offre sauverait seulement de l'ar blic, de son propre mouvement, su donnance, et lui donna l'effet que le n'avait osé lui donner. Dès ce momer associations, patriotismes, dans la marginations patriotismes, dans la margination de la margination d

sentimens se fortifièrent l'un par l'autre à un tel degré, que, sous peine d'encourir l'indignation publique, on n'aurait osé refuser un billet de banque pour toute sa valeur nominale, tandis que d'un autre côté beaucoup de personnes qui possédaient des guinées auraient cru agir en mauvais citoyens si elles avaient retenu ces espèces hors de la circulation.

En considérant toutes ces circonstances, quel est le financier qui n'eût pas supposé avec la plus grande vraisemblance que le papier-monnaie d'Angleterre conserverait toujours sa valeur? Cependant il n'a pas pu éviter le sort fatal attaché à tous les papiers de ce genre. La paix d'Amiens fut conclue, elle dura pres d'une année, sans que la banque reprit ses paiemens en espèces; et depuis le renouvellement de la guerre, le terme où elle les reprendrait paraissait non-seulement fort éloigné, mais même tout-à-fait incertain.

D'un autre côté les émissions de papier allaient toujours en croissant. Le 13 juillet 1811 sa quantité s'élevait à 23,565,390 liv. sterl.; ainsi elle avait presque triplé depuis la crise de la banque; c'est-à-dire en moins de quinze ans (a); et cette même année les billets perdaient déjà 16 ; pour cent contre l'or. Il est vrai qu'ils s'échangeaient encore quelquefois au pair contre des guinées; mais ces espèces étaient devenues si rares qu'on n'en trouvait presque plus à acheter.

<sup>(</sup>a) Depuis cette époque, l'émission des billets est allée plus loin encore. Le 9 juin 1813, il y avait en circulation 24,991,430 l. st. et le 10 juin 1814, 29,532,900 l. st. Le premier novembre de la même année cette masse de billets se trouva réduite à 27,857,290 liv. st.

Pour vous expliquer cette différence entre le prix de l'or en lingot et celui de l'or monnayé, quand ils sont achetés avec des billets de banque, il faut vous rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure sur les effets de l'esprit public et sur l'indignation populaire à laquelle s'exposerait tout possesseur de guinées qui oserait refuser de les échanger au pair contre des billets de banque. Si ces billets s'échangent encore quelquefois pour leur valeur nominale contre des guinées, c'est l'effet, soit du patriotisme, soit de la crainte; mais ces sentimens n'ont pu influer sur le prix du lingot, qu'on regarde, non comme du numéraire, mais comme une marchandise. Le lingot a conservé sa valeur entière. mais la guinée a perdu de la sienne. Celui qui possède un lingot et le met au marché, n'est pas certain de la monnaie dans laquelle il sera payé; il court la chance d'être payé en billets de banque comme en guinées, et bien plutôt dans cette première monnaie que dans l'autre.. D'un autre côté, celui qui marchande ce lingot, porte en ligne de compte la facilité qu'il aura de payer avec des billets de banque qui ne pourront être refusés. De cette disposition réciproque du vendeur et de l'acheteur naît une plus haute estime du lingot. Il serait possible que le vendeur fût, malgré cela, payé en guinées; et alors il aurait fait un gain net : mais il n'a pas dû compter sur cette nature de paement; et, dans ce cas, c'est l'acheteur qui a encouru une perte toute gratuite (a).

<sup>(</sup>a) Je vous engage à relire ce qui a été dit sur ce sujet, t. II, p. 183, dans la note, maintenant que vous avez la solution du pro-

Il résulte donc de ceci que non-seulement le billet de lanque perd dans · la circulation 16; pour cent de a valeur nominale, mais que même il communique cette baisse à la guinée qui s'efforce de se tenir au niveau avec lui dans la circulation. Cette dépréciation de la monnaie, tant papier qu'espèces, doit nécessairement avoir l'effet de hausser, dans la même proportion, les prix nominaux de toutes les deurées et marchandises quelconques.

Une autre circonstance non moins infaillible de cet état des choses, c'est que tous ceux qui possèdent de l'or en guinées seront tentés de le fondre, puisqu'ils gagneront évidemment à cette opération 16.7 pour cent; que, si la banque continue à faire des paiemens partiels en guinées, et à faire frapper de la monnaie pour y fournir, elle perdra 16.7 pour cent sur chaque

blème. — Pour compléter les données concernant la différence entre le prix du lingot et celui des espèces, j'insère ici le prix courant suivant, extrait des papiers anglais.

12 - 1 12 1

Londres, 11 septembre 1811.

|                                                       | LIV. st. | shil.  | pence.          |
|-------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|
| Or pur, en lingots, l'once Argent, idem               | 5        | 5      | 10              |
| Or en lingots, au titre des guinées<br>Or en guinées. | 4 3      | 13     | 6<br>10 ½       |
| Différence                                            | ,        | 15     | 7-1 (16-7 p. c. |
| Argent en lingots, au titre des es-<br>pèces          | •        | 6<br>5 | 2               |

opération de ce genre; et qu'enfin on peut prédire avec assurance que tôt ou tard les guinées disparaîtront entièrement de la circulation, ce qui entraînera un bien plus grand discrédit des billets.

Déjà en 1810, ces tristes effets de la dépréciation du papier-monnaie se sont fait sentir d'une manière si alarmante, que le parlement a cru devoir examiner la question, si c'est le prix de l'or qui a haussé, ou si la valeur des billets de banque a baissé. La pluralité des membres du comité parlementaire auquel on référa cette controverse, furent d'avis que les billets de banque avaient commencé à se déprécier; opinion que la chambre des communes rejeta, le 15 mai, à une grande pluralité.

Mais le parlement a beau décréter que les billets valent la monnaie; ses conclusions se trouvent démenties tous les jours par le fait. L'année suivante, la dépréciation toujours croissante du papier-monnaie provoqua au parlement une nouvelle discussion des plus intéressantes, et dont il faut que je vous rende compte à cause de ses suites, qui ont de nouveau changé la nature de ce papier et lui ont donné un cours forcé.

La baisse des billets avait déterminé un riche propriétaire, le lord King, à sommer ses fermiers d'acquitter dorénavant leurs baux, ou en guinées, ou en billets de banque d'après le taux du cours (a). C'était déclarer ce qu'à la vérité tout le monde savait, mais

<sup>(</sup>a) Ceci prouve que les guinées mêmes ne s'échangent pas toujours au pair, et que la nature des choses est plus forte que toutes les mesures administratives, plus forte même que l'esprit public

co que personne n'avait encore osé dire publiquement, savoir que les billets perdaient contre le numéraire. Le ministère dut calculer à l'instant l'effet d'une telle déclaration, et ce fut pour le prévenir que lord Stanhope proposa à la chambre des pairs un bill destiné à donner un cours forcé aux billets et fixer par la loi leur valeur échangeable (a).

En combattant ce bill, lord King dit entre autres : que ce qui s'était passé à la chambre des communes lui ayant fait juger que ce n'était pas l'intention des ministres de S. M. d'adopter aucune mesure pour faire reprendre à la banque ses paiemens en numéraire et arrêter la dépréciation de ses billets, il avait eu recours au seul moyen que lui laissait la loi d'assurer sa pro-

des Anglais. Que penser ensuite des phrases parlementaires de M. Shéridan, qui prétend « que les métaux précieux doivent nécessairement chercher les pays où la confiance est anéantie, mais qu'un peuple qui sait maintenir par le crédit la valeur de ses billets de banque, peut se passer d'une garantie métallique pour ce papier? - Qu'est-ce que le crédit d'un billet de banque, si non la réputation de solvabilité qu'a la banque qui l'émet? Ce qui soutient encore les billets de banque en Angleterre, ce n'est plus le crédit, car la banque n'est plus solvable : c'est leur caractère de papiermonnaie, ou l'emploi légal qu'on peut en faire dans l'acquittement de ses dettes, soit envers l'état, soit envers les particuliers.

<sup>(</sup>a) Ce bill a pour titre: Acte pour empécher que la monnaie d'or du royaume soit don iée ou acceptée en paiement pour une valeur audessus de sa valeur courante; pour empécher que les billets de banque soient reçus pour une somme moindre que celle qui y est énoncée, et pour arrêter les exécutions des saisies, moyennant l'offre desdits billets. Statué que cet acte serà en vigueur jusqu'au 25 mars 1812, et non au delà.

é; qu'en conséquence il avait fait connaître à ses fermiers que la valeur des billets de banque ne répondant plus à celle de la monnaie du royaume, il exigerait d'eux dorénavant qu'ils le payassent en numéraire, ou en billets de banque au taux du cours. Une semblable mesure, ajouta le lord, ne blesse en rien les intérêts des fermiers; car, en contractant leurs baux, ils ont dû calculer que la vente d'une certaine quantité de produits de la ferme suffirait pour acquitter la rente due au propriétaire; et leur calcul se trouvera encore juste, puisque l'effet de la dépréciation ayant été d'augmenter le prix de toutes choses, ils ne reçoivent réellement dans leurs marchés les billets de banque qu'au taux auquel j'offre de les prendre. Le propriétaire qui aujourd'hui consent à recevoir les billets de banque à leur valeur nominale, est d'autant plus lésé que son bail date de plus loin, puisqu'il ne passe lui-même les billets de banque qu'il reçoit, qu'au taux de dépréciation du jour, en payant plus cher tout ce qu'il achète, tandis qu'il les reçoit pour la valeur qu'ils avaient il y a plusieurs années. C'est donc dans ce cas-là qu'il y a injustice et bénéfices illicites du côté du fermier, qui croit à la dépréciation quand il vend ses produits, et qui n'y croit plus lorsqu'il paie son propriétaire. »

Dans ce discours remarquable, lord King passe ensuite à la considération du sujet en général. Il pense que la mesure de la suspension des paiemens en numéraire a été très-désastreuse, qu'elle n'a été utile qu'à la banque, dont elle a prodigieusement accru les bénéfices (a).

<sup>(</sup>a) Comparez tom. II, p. 412.

Il croit que la dépréciation des billets de banque ira toujours en croissant, jusqu'au moment où le parlement aura fixé l'époque de la reprise des paiemens en numéraire, et que la chose peut aller au point qu'il deviendra impossible à l'Angleterre d'entretenir au-dehors ses armées et sa marine. Quant à la mesure proposée par le lord Stanhope, il est d'avis qu'elle ne remédie à rien. A l'instant où le papier recevrait de la législature un cours forcé, sa dépréciation ne femit que croître dans une progression plus rapide. Toute mesure semblable aurait pour effet infaillible la destruction du crédit public et le renversement de toutes les fortunes. Il pense donc que sur ce grave sujet la législature ne doit intervenir que pour fixer l'époque où la banque sera tenue de reprendre ses paiemens en numéraire.

Plusieurs autres membres ont parlé dans le même sens; mais leur opposition a été infructueuse: le bill ayant été adopté par la chambre des pairs, il a été présenté à celle des communes. Le lord chancelier de l'échiquier a dit que ce bill était une conséquence nécessaire de celui de suspension qu'avait fait adopter M. Pitt. La banque étant autorisée par cet acte à ne pas payer en numéraire, il doit nécessairement s'établir deux valeurs à l'égard de ses billets, la valeur nominale et la valeur courante, si la loi ne vient à son secours (a). Les orateurs opposés à ce bill ont vai-

<sup>(</sup>a) Mais est -il au pouvoir de la loi de maintenir la valeur courante du papier-mounaie au niveau de sa valeur nominale, quand une fois ces deux valeurs commencent à différer? Voyez la réponse à cette question, tom. II, p. 405.

le cours habituel de la guinée ou or, était 29 shillings en billets de perte des billets contre l'or, qui e que de 16, pour cent, s'était él cet acte, à 27, pour cent.

La paix de Paris n'a point ame dans la situation de la banque. Sur térées des membres de l'opposition de la banque fussent repris, le ch quier a déclaré au parlement, en ferait la motion de prolonger la su 16 juillet 1816.

Vous venez de voir, Messeigneur constitution de l'Angleterre n'a pu pi de devenir un instrument entre les nement; d'après cela vous pouvez quel a été le sort des autres banques d'Angleterre a du moins conservé s un siècle; aucune des autres institute.

#### Addition à cette note.

Depuis la première édition du livre de M. Storch, habanque d'Angleterre a offert un exemple unique, je crois, dans les fastes des banques et des papiers-monnaies. La valeur de ses billets qui était tombée au point qu'un billet d'une livre sterling qui n'a pu en 1813 acheter que 2 onc. 14 den. 13 gr. d'argent au titre des monnaies, est remontée au point qu'en juillet 1822, le même billet d'une livre sterling a pu acheter 4 onc. 2 den. 18 gr. du même argent.

Le premier de ces prix courans est égal à 1309 grains; le second est égal à 1986 grains; la valeur du billet de banque est donc remontée dans la proportion de 1309 à 1986, ou de 100 à 151  $\frac{1}{4}$ .

Relativement à d'autres denrées, la valeur du billet a plus haussé encore. Le boisseau de froment (Winchester-bushel) dont le prix commun pendant dix années, de 1804 à 1813, a été de 12 shil. 6 den. sterling, en billets, a valu, en 1822, de 5 sh. 6 den. à 6 sh.

Le salaire des ouvriers des campagnes, qui était de 15 à 16 sh. par semaine, est actuellement de 8 à 9 sh.

Cet effet a été la suite de divers actes de la législature et du ministère, qui ont tendu à mettre la banque en mesure de reprendre ses paiemens à bureau ouvert, et par conséquent à donner au billet d'une livre sterling toute la valeur qui se trouve dans une livre sterling en or, du poids et du titre voulus par les meiennes ordonnances.

Le premier moyen employé a été de réduire la somme des billets en circulation; et comme on n'en a point remboursé en espèces jusqu'à l'entière réintégration

parque paraît avoir eu lieu dans uportion que la réduction de la se qui, après s'être élevée au delà de était encore, au 26 août 1820, sui par la banque même, de 24,453,38 vrai que les billets émis par les bont pu être réduits dans une proposition que les des par les de propositions que les des parties de propositions que les des parties de propositions que les des parties que les des parties de la section de la se

Il faut cependant qu'une autre avec la diminution de la somme de tégration de leur valeur. Cette cas dans l'augmentation de la populatic ques (population qui n'a cessé de masse des transactions qui, ayant une plus grande quantité de l'agent transactions. Toute marchandise (les autres) prend d'autant plus de v moins dans la circulation, et que le ciété en réclament davantage. Ces concouru au même but.

tion, n'ont pu s'acquitter qu'en payant 150 depuis la rentégration. Elles s'obligeaient à payer une valeur à elles connue sous le nom de 100 livres sterling, et elles ont été obligées, sous le même nom, de payer une valeur beaucoup plus forte que la valeur stipulée. Ainsi, un fermier qui s'est engagé envers son propriétaire, à payer à ce dernier pendant 18 ans (terme de beaucoup de locations en Angleterre) un fermage de 100 livres sterling, valeur du moment du contrat, paie maintenant, sous le même nom de 100 liv. sterl., une valeur égale à 150 livres. Et, comme les denrées ont baissé en proportion de la plus-value des monnaies, et même au delà, il ne vend plus son blé que 45 shil. le quarter, tandis que le prix commun de l'époque à laquelle il a passé son bail, était 75 shil. le quarter. Aussi la plupart des fermiers ont été ruinés, et une fois ruinés, les propriétaires fonciers n'en ont rien pu tirer, et, à leur tour, ont perdu leur revenu.

L'inverse a eu lieu par rapport aux fonctionnaires publics; leurs traitemens avaient été élevés en raison de la dépréciation de la monnaie, et ils n'ont pas été baissés en raison de sa restauration. L'abus des places, et surtout celui des pensions et des sinécures, ou places sans fonctions, se sont donc accrus dans la proportion de 2 à 3. Les rentiers qui avaient prêté une monnaie dépréciée, ont reçu leurs intérêts en une monnaie restaurée; c'est comme si, après avoir prêté un principal de 200 liv. sterl., ils recevaient l'intérêt de 300 liv.

Les rentes, les traitemens et les pensions formant les : des dépenses de l'État, et n'ayant pas subi de diminution sensible, les impôts n'ont pas sensiblement

de la societe. Tellement que la releur monétaire, a été plus funes sa dépréciation; plus funeste qu France le discrédit complet des

L'Angleterre se tirera de cette industrie est immense, et ses mines cent fois plus lucratives pour elle d'argent ne le sont pour le Nouveau telles sources de prospérité, que se si elle était gouvernée à bon march

## Système de Law (

PENDANT le cours du dix-huitièm française a été deux fois la victime d'abord sous la régence du duc d'Or système de Law; ensuite pendant lassignats.

(a) Il avista un amand ..

L'histoire du système embrasse un si grand nombre de faits, et ces faits sont tellement compliqués, qu'il et difficile de trouver un fil qui puisse conduire à travers ce labyrinthe: mais comme il vous importe moins de connoître le détail historique du système que d'en saisir l'esprit et les conséquences, je me bornerai aux seuls événemens qui ont de l'intérêt sous ce rapport, et je négligerai toutes les circonstances qui ne sont pas indispensables pour cet objet, quelque curieuses qu'elles puissent être.

La France, à la mort de Louis XIV, se trouva chargée d'une dette publique de 3111 millions de livres tournois, portant un intérêt de 86 millions. Il n'y avait de libre pour faire face à cette dette, que l'excédant du revenu sur la dépense ordinaire en temps de paix; or cet excédant n'était que de 9 millions. Le régent nomma une commission, le Visa, laquelle, par les opérations les plus arbitraires, réduisit le principal de la dette à 2000 millions, et les intérêts à 80; cependant le gouvernement ne fut pas plus en état de payer la dette réduite qu'il n'avait pu la payer avant a réduction.

Dans cette crise, Law, Écossais d'origine, présenta au régent un projet pour libérer l'État du fardeau de cette dette immense par le moyen du crédit et sans blesser les intérêts de personne. Avant d'entrer dans les détails de ce projet et de son exécution, il est récessaire de développer les principes de son auteur sur la nature et les effets du crédit. Cette analise nous sera d'autant plus utile, que les idées de Law sur cet objet sont encore très-répandues en Europe, et qu'une

infinité de personnes de tout rang partagent les er reurs du fameux système, tout en témoignant la plu grande horreur pour les mesures qui en ont été la suite

Le numéraire, disait Law, et disent encore aujour d'hui ses disciples, le numéraire n'est qu'un signe qu représente les richesses dans la circulation. L'or, l'argent le bronze, le cuir, les billets, les coquilles et toutes les autres matières dont on se sert pour évaluer ou mesurer les richesses réelles, ne sont que des richesses de confiance ou d'opinion qui forment ce qu'on appelle le crédit. Un louis d'or, un écu, sont des billets dont l'effigie du prince est la signature; et comme les choses ne reçoivent leur valeur que des usages auxquels on les emploie, il est indifférent de se servir d'un louis, d'un billet de pareille somme, ou même de coquilles pour représenter toutes les autres valeurs.

Ai-jebesoin, Messeigneurs, de réfuter ce sophisme? Vous voyez que Law rangeait dans la même classe le numéraire métallique et le numéraire fictif ou de convention: or il y a cette différence essentielle entre eux, que l'un a une valeur directe et nécessaire, et que l'autre n'en a pas. Ainsi, le premier n'est point un signe, mais une richesse réelle; l'autre au contraire n'est jamais qu'un signe (a). Le numéraire métallique n'a guère besoin de confiance ou de crédit pour conserver sa valeur, parce qu'il est lui-même une richesse; tandis que le numéraire fictif n'existe que par le crédit, c'est-à-dire par la persuasion qu'il pourra être échangé contre du numéraire métallique ou contre

<sup>(</sup>a) Voyez liv. V, ch. V.

١.

u

L

5

5

e

ıŧ

3

3

5

•

d'intres richesses réelles. Sans doute les choses ne recoivent leur valeur que des usages auxquels on les destine; mais le numéraire métallique a un double usage, celui de servir comme monnaie, et celui d'être employé comme matière utile et précieuse; tandis que le numéraire fictif ne peut jamais servir que comme numéraire.

D'ailleurs l'or et l'argent ne peuvent être obtenus que par un travail long et difficile, ce qui suppose une grande consommation ou des frais de production très-considérables; la matière du numéraire fictif, au contraire, ne demande presque point de travail, et par conséquent sa quantité peut être augmentée à volonté. Enfin, la valeur de l'or et de l'argent est stable, autant qu'une valeur peut l'être; celle du papier varie au gré de l'opinion populaire. Il n'est donc pas indifférent, comme Law le prétendait, de se servir d'un louis ou d'un billet pour représenter toutes les autres valeure

Law ayant posé pour base de son système le faux principe que nous venons d'examiner, il se voyait entraîné aux conséquences les plus absurdes. Dans un pays, disait-il, où il n'existe d'autre numéraire que celui d'or et d'argent, on peut augmenter réellement les richesses en y introduisant du papier-monnaie. Cette conséquence, vraie jusqu'à un certain point, il l'admettait dans un sens indéterminé. Vous avez reconnu, Messeigneurs, que le papier-monnaie n'augmente la richesse nationale qu'en remplaçant le numéraire métallique, qui, dégagé de son emploi comme monaie, peut servir à d'autres usages ou être échangé

contre d'autres richesses. Law, au contraire, supposait que le numéraire métallique, augmenté du papier-monnaie, pourrait continuer de circuler comme monnaie; il ne craignait point qu'il pût y avoir jamais trop de numéraire dans un pays, que cette surabondance sît sortir ou enfouir les espèces, et que le papier, augmenté au delà des besoins de la circulation, pût perdre de sa valeur. Il pensait que l'augmentation du numéraire n'avait d'autre effet que de faire baisser le taux de l'intérêt, et qu'il était absorbé par l'accroissement de l'industrie; et, sous ce rapport, il ne voyait dans l'abondance du papier-monnaie qu'un moyen de prospérité publique. Mais le taux de l'intérêt, comme vous le savez, ne dépend nullement de la quantité d'argent qui circule; et l'abondance du numéraire ne provoque l'industrie, qu'autant qu'il est possible de le transformer en capitaux.

Dans un État, disait Law, où les peuples ne sont point encore accoutumés au crédit (comme c'était le cas de la France à l'époque du système) il faut d'abord se contenter de doubler la masse numéraire, en ajoutant aux espèces une égale valeur en billets. Le crédit n'y doit point excéder le montant des espèces, afin que les billets soient toujours convertibles en espèces à la volonté des particuliers. — Je ne vous rappelle point, Messeigneurs, qu'en doublant le nnméraire par l'émission d'un papier-monnaie, on ne double, point sa valeur; que par cette mesure on ne fait que chasser de la circulation les espèces : mais supposons pour un moment que les espèces pussent circuler concurremment avec le papier-monnaie et qu'elles ne.

perdissent rien de leur valeur; il ne s'ensuit point que pour cela les billets seraient toujours convertibles en espèces à la volonté des porteurs. Sur quel fonds seraientils assignés? Sur tout le numéraire métallique de la nation. Mais tout ce numéraire est-il en la possession du prince ou de la banque qui émettent les billets? Non, et même les revenus du prince, qui sont affectés à d'autres dépenses, n'en sont qu'une faible partie. Chaque particulier consentirait-il que son argent fût la caution du crédit de la banque, et servît à en payer les billets dans le besoin? Non, sans doute. Le crédit serait donc sans base, sans solvabilité, c'est-à-dire il n'existerait pas. Le numéraire d'une nation ne peut jamais former le gage des billets qu'un souverain ou qu'une banque émettent : ce gage doit se trouver dans le trésor du prince ou dans les coffres de la banque; autrement il n'est qu'illus oire.

Un tel crédit cependant, disait Law, serait plutôt une multiplication de l'espèce qu'un crédit; car le crédit consiste dans l'excédant des billets sur l'espèce, et l'avantage qu'on y cherche n'est que dans cet excédant. L'abs urdité de cette doctrine est trop palpable pour que j'aie besoin de la relever; vous voyez que law considérait la nation entière comme une société de banque, et que son raisonnement était à peu près le suivant: Ainsi qu'une banque peut étendre l'émission de ses billets au delà de son fonds métallique, sans risquer de compromettre sa solvabilité, une nation entière le peut de même. Il ne s'agit pour cela que de créer une banque, d'y transporter tout le numéraire de la nation, et de le remplacer par des bil-

, يستن raquelle il avait ob gouvernement. Le fonds de cette blé par des actions, et les billets ét en espèces de même poids et au mê. naie qui était alors en circulation. les fit rechercher. Depuis 1680 le essuyé des altérations continuelles lets de banque rassurait les porteur dés arbitraires; et comme la banque sa promesse, on leur donna bientôt les espèces, de sorte qu'ils gagnère pour cent sur la monnaie métallique duite de la banque dans l'émission d exactitude à remplir ses engagemens universel de crédit lui méritèrent la fiance, et disposèrent la nation à re teur comme un homme de génie, ca vivre le crédit et le commerce de l cette époque, se trouvèrent presque

L'année enier-

sous Richelieu, qu'on nommait la Compagnie d'Occident ou des Indes occidentales. Elle était depuis longtemps languissante. La banque créa 200,000 actions de 500 livres chacune, payables en billets d'État, pour lesquels le gouvernément lui constitua une rente perpétuelle de 4 pour cent. C'était un moyen d'absorber 100 millions d'effets publics les plus avilis; mais ces effets ne pouvaient point former le fonds d'une entreprise commerciale : ils étaient tellement dépréciés, à cause du mauvais paiement des intérêts, que 500 liv. de valeur nominale dans ces effets n'auraient pas été vendues sur la place 160 ou 170 livres; cependant la banque les recut pour la valeur entière. D'ailleurs cette combinaison d'opérations de banque et de spéculations commerciales étaient essentiellement vicieuse. Ces deux genres d'affaires sont d'une nature absolument incompatible, les chances du commerce pouvant compromettre la certitude des bénéfices de la banque, ou devant tout au moins porter atteinte à son crédit. Ce qui assure le crédit d'une banque de circulation, ce n'est pas uniquement son fonds, qui n'est ni ne peut jamais être du même montant que la somme de ses billets en circulation : c'est la persuasion qu'elle n'émet des billets que sur de bonnes valeurs qui en assureront le paiement. Mais quand la banque émet des billets pour des entreprises de commerce, souvent fâcheuses, toujours incertaines, ses billets n'ont qu'un gage incertain, et son crédit se proportionne à cette incertitude.

Cependant on ne fut point alors affecté du danger et des vices que devait produire dans les opérations de la banque la réunion de ces deux entreprises. D'un côté vait été aux particuliers, les acti avaient été achetées 160 à 170 livres tôt au pair, c'est-à-dire à 500 livres. billets d'état à un taux si avantage donnait de la valeur à ceux qui restailation. On attribua cet effet aux opé tandis qu'il était uniquement dû au p de l'intérêt. Les Français, émerveillés bite de ces papiers dépréciés, crière leur illusion n'eut plus de bornes, et fiance la plus puérile vint au-devant de tifications que leur préparait ce fameux tique.

Le régent s'était aperçu que les bil étaient recherchés et qu'on portait une d'espèces à la banque: il fut facile à I suader qu'il pourrait y attirer la totalité et en remplacer l'usage dans le royaum papier; qu'il servit Le régent remboursa les actionnaires, prit l'établissement entre ses mains, et l'appela banque royale. Ce changement n'était qu'apparent; car Law continua toujours de régler toutes les opérations de la banque. A cette époque la somme des billets qu'elle avait émis se montait à 59 millions.

Jusque-là ses billets avaient été payés à vue. Quoiqu'on se flattat de pouvoir continuer ce paiement, même en donnant la plus grande extension à ce que Law appelait le crédit, on prit néanmoins prudemment la précaution de se ménager une ressource pour le cas où ce paiement eut pu devenir impossible. Les billets qui furent émis par la banque royale ne promettaient plus de payer en espèces de même poids et au même titre que les espèces qui étaient alors en circulation, mais seulement de payer en espèces d'argent. Ce changement, léger en apparence, était fondamental. Les premiers billets stipulaient une quantité fixe d'argent, celle qu'on connaissait au moment de la date sous la dénomination d'une livre. Les seconds ne stipulant que des livres, admettaient toutes les variations qu'il plairait au pouvoir arbitraire d'introduire dans la valeur réelle de ce qu'il appellerait toujours du nom de livre. On nomma cela rendre le papier-monnaie fixe : c'était au contraire en faire une monnaie variable, et qui varia bien déplorablement.

En faisant déclarer la banque un établissement royal, Laws'était flatté que le public continuerait d'y porter des espèces pour les échanger contre des billets; mais son attente fut trompée. Soit que la teneur des nousi immenses.

Il concerta donc avec le régent un a le delivrer des dettes de l'État, proj d'agiotage le plus extravagant et le p ait jamais paru au monde. Deux gr présentèrent à son imagination pour s des billets, même au milieu des plus Le premier consistait à transformer ins billets de banque en un véritable papier cet effet on convint de donner une x papier sur les espèces, en déclarant la fixe et invariable, tandis que, par des a tinuelles, on rendrait la valeur des aut et variables; d'exiger le paiement des co billets de banque; de les mettre peu à pe les transactions, à la place des espèces crire entièrement ces dernières, lorsqu serait suffisamment dégoûtée. Le secor de ménager un écoulement aux somme papier que le remboursement des créan allait jeter dans la circulation : " " "

trouvait encore sous sa direction, plusieurs autres entreprises commerciales et financières, dont il formerait un seul établissement colossal, et qu'il créerait en faveur de cet établissement des actions dont le montant égalerait celui de toutès les dettes publiques. Le régent devait acheter ces actions avec le papier-monnaie qu'il fabriquerait; emprunter de nouveau ce papier pour payer les créanciers de l'État; enfin vendre les actions pour retirer le papier-monnaie.

Ce plan promettait plus de succès que le premier. La réunion d'un grand nombre d'entreprises lucratives. sous la direction d'un homme dont le savoir et les talens inspiraient la plus grande confiance, devait naturellement donner une très-haute idée des profits de la compagnie, et faire rechercher ses actions; le gouvernement en paraissant vouloir participer à ces avantages, devait fortifier cette idée; et comme la compagnie ne ferait aucune difficulté d'accepter du gouvernement du papier-monnaie en paiement de ses actions. cette manœuvre devait encore donner du crédit au papier-monnaie. Si ce projet eût réussi, l'État se fût libéré de son immense dette moyennant une rente perpétuelle payable à la compagnie, et ses créanciers, devenus actionnaires de cette compagnie, auraient suivi son sort. Ainsi le but du système était non-seu-· lement d'inonder de papier-monnaie le royaume, mais encore de dénaturer les créances de l'État et de les transporter sur la compagnie; c'est-à-dire de convertir des capitaux certains en fonds très-hasardés, et des revenus fixes en d'autres fort incertains.

Après avoir arrêté ce plan, on se mit incessamment

à l'exécuter. En mai 1719 (a) la compagnie des Indes orientales, également fondée par Richelieu, et agonisante comme celle d'Occident, fut incorporée avec cette dernière, après quoi elle fut nommée Comnagnie des Indes. On créa 50,000 nouvelles actions à 550 livres, payables en espèces. Dans le fonds ces actions ne contenaient qu'une obligation sur la compagnie de 500 livres, comme les précédentes; mais le public était déjà si fort imbu des profits énormes que ferait la compagnie, qu'on aurait pu les vendre beaucoup plus cher. La somme provenue de la vente de ces 50,000 actions se montait à 27,500,000 livres en espèces; on en destina une petite portion à construire quelques vaisseaux, et ces légers préparatifs accrurent les espérances du public au point qu'on demanda avec empressement d'autres actions. En conséquence on en créa, un mois après, encore 50,000, qui furent vendues à 1000 livres.

Le gouvernement ne négligea rien de ce qui pouvait entretenir dans la nation l'idée des grands profits qu'allait faire la compagnie. Elle avait déjà entrepris l'année précédente la ferme du tabac; le roi lui céda encore la fabrication des monnaies, pour 50 millions de livres; il lui abandonna les fermes générales, pour lesquelles elle s'obligea de prêter au roi (comme on en était convenu) la somme immense de 1600 millions à 3 pour cent d'intérêt, c'est-à-dire/pour une rente de

<sup>(</sup>a) Cette époque étant le véritable commencement du système qui s'écroula le 21 mai 1720, vous voyez qu'il n'a duré que juste un an.

48 millions; enfin la compagnie obtint la recette générale de tous les revenus de l'État. Elle déclara alors à ses actionnaires qu'elle était en état de leur payer un dividende de 200 livres sur chaque action. Comme à cette époque le taux de l'intérêt était à 4 pour cent, un pareil dividende pouvait être regardé comme l'intérêt d'un capital de 5000 livres, bien entendu que le dividende eût été assuré et permanent; or, comme le public n'avait aucun doute ni sur la certitude de ce dividende, ni sur la permanence, les actions montèrent à 5000 livres.

Cependant les premiers actionnaires, mieux instruits que les autres de la situation de la compagnie, songeaient à rendre leur fortune solide par la vente d'une partie de leurs actions, dont ils employaient le produit à l'achat de bien-fonds et d'autres richesses. L'opulence si promptement acquise de ces actionnaires fut une nouvelle séduction pour le public : chacun se pressa d'acheter des actions; il y eut un délire général dans la nation; toutes les professions furent abandonnées, on courut se dévouer à l'agiotage ; les habitans des provinces, les étrangers, tout fondit à Paris, pour s'enrichir par le négoce des actions. Ce négoce effectivement ouvrait une porte à l'opulence : les agioteurs fomentaient continuellement des variations dans le prix des actions; et en profitant habilement de ces variations pour en acheter et pour en vendre, des gens de l'état le plus obscur et le plus misérable parvinrent rapidement à la fortune la plus brillante.

Les actions étant portées par quatre créations successives à leur nombre complet, c'est-à-dire à 624,000, tions a 10,000 livres.

Les créanciers de l'État se voy par les manœuvres de Law au poir livres une action de la compagnie c laient se conserver quelque revei qu'une action? C'est un capital n une entreprise commerciale, et poi qu'une part déterminée, mais incert de cette entreprise. Par conséque solide qu'une action dans une cor L'action de la compagnie des Indes ét de 500 livres, et ne devait produire an : le système conduisait donc le changer une créance de 10,000 livre de 500 livres, pour un effet qui ne livres d'arrérages, supposé même liquides de la compagnie eussent mo chaque année à 12,480,000 livres. A pagnie avait promis un dividende an par action; mais si l'on accorde que

tous les ans 124,800,000 livres pour le dividende de 624,000 actions? Cette charge était tellement audessus de ses forces, que les apologistes même du système en conviennent.

Il est donc évident que le système ne visait qu'à libérer l'État de ses dettes par la ruine de ses créanciers. Plus les actions montaient, plus il se trouvait de dettes de l'État absorbées dans une action : donc le prix excessif où les actions furent portées, était dans le plan de Law. Mais de la haute élévation du prix des actions naissait une circonstance qui seule devait entraîner la chute du système : c'était le gain prodigieux des premiers actionnaires. Il était naturel qu'ils songeassent à réaliser les présens de la fortune, et c'est ce qui arriva. Le grand nombre d'actions vendues par des actionnaires diminua leur prix, et fit que la compagnie ou le régent n'en pouvaient plus vendre. La banque se ressentit aussitôt des suites de cette secousse : on s'y précipita en foule pour en retirer de l'or et de l'argent.

Dans cette crise, Law se détermina à employer les moyens les plus violens pour sauver son système, c'est-à-dire pour réparer le vide dans les coffres de la banque et donner un cours forcé aux billets. Par ses conseils, le gouvernement affecta le plus grand mépris pour les espèces : il permit, il ordonna même leur sortie du royaume; il défendit d'y faire entrer aucunes matières ni espèces d'or et d'argent. Il statua que la banque n'en recevrait plus pour être converties en billets; qu'il serait permis à tous les créanciers d'exiger de leurs débiteurs des billets, même dans le cas où

ces derniers gagneraient sur les espèces; que la con pagnie serait tenue de payer en billets le produit d différens recouvremens dont elle était chargée, à l'eff de quoi elle pourrait exiger des contribuables le pai ment dans les mêmes billets; on déclara nulles les offr judiciaires qui ne seraient pas faites en billets; on i troduisit l'usage des petits billets; enfin, pour avilir le espèces et détacher la nation de leur usage, on en o donna de nouvelles d'un très-petit volume et de peu c valeur. Celle des billets fut légalement fixée à 5 pou cent au-dessus des espèces; et il fut ordonné que ce dernières ne pourraient être offertes ni reçues, savo celles d'argent, que pour les paiemens au-dessous d 10 livres, et celles d'or, que pour les paiemens au dessous de 300 livres, et que les paiemens des lettre de change seraient faits en billets. Les altérations de monnaies se succédaient avec une rapidité inconce vable : on appelait successivement du nom de livi un 28e, un 40e, un 60e, un 80e, un 120e, un 70e e un 65e d'un marc d'argent fin. Law ne donnait tan de mouvemens convulsifs aux espèces que pour rem plir les caisses de la banque, que la précaution de gens enrichis par son système dépouillait à mesur qu'elles se remplissaient : il n'avait fomenté par tan de moyens la préférence des billets sur l'or et l'argent que pour interdire entièrement l'usage de ces deux métaux; il y mit le sceau par l'arrêt du 27 février 1720

Par ce fameux arrêt il fut ordonné qu'aucune per sonne, de quelque état qu'elle pût être, même aucum communauté religieuse, ne pourrait garder plus de 500 livres en espèces, sous peine de confiscation de ce qui serait trouvé d'excédant, ét de 10,000 livres d'amende. Il fut pareillement défendu sous les mêmes peines, à toutes personnes, d'avoir en leur possession aucunes matières d'or et d'argent. Injonction fut faite à tous officiers de justice, de se transporter dans les maisons, communautés, lieux privilégiés; même dans les palais et les maisons royales, pour y faire des visites, et le roi déclara que les espèces et matières aisses seraient confisquées au profit des dénonciateurs. Enfin, défenses furent faites, sous peine de 3000 liv. d'amende, de faire des paiemens de 100 livres et audessus, autrement qu'en billets de banque.

La rigueur et la nouveauté d'une pareille loi mirent l'alarme parmi tous les sujets. Plusieurs, entraînés par la crainte, portèrent à la banque ce qu'ils avaient d'or et d'argent; d'autres, et ce fut le plus grand nombre, risquèrent la désobéissance. Cependant on fit des recherches dans toutes les maisons; les délateurs furent écoutés; le domestique fut redoutable à son maître, le frère fut suspect au frère, et le fils même au père. La défiance rompit l'union des familles, et mit les citevens en garde les uns contre les autres. La terreur redoubla par les condamnations. Pendant un intervalle d'environ trois semaines, la banque reçut à peu près 44 millions; mais ses coffres ressemblaient au tonneau des Danaïdes; il était impossible de les remplir. Enfin la déclaration du 11 mars 1720 prescrivit entièrement les espèces d'or et les écus d'argent, et réduisit les espèces en circulation à la petite monnaie.

Cependant, depuis le premier janvier 1719 jusqu'au 20 mai 1720, durant le court espace de 505 jours, la

banque avait émis des billets pour la somme immense de 2235 millions, dont on s'était servi pour payer les créanciers de l'État. Les suites de cet abus inoui du papier-monnaie n'avaient pas pu se montrer d'abord, parce que, pendant tout le cours de l'année 1719, les émissions evaient été modérées; mais, lorsque dans les quatre mois de l'année 1720 on en fabriqua tout d'un coup pour 1925 millions, rien ne pouvait empêcher leur chute. Le numéraire avait entièrement disparu; le papier-monnaie, resté seul dans la circulation qui en était inondée, se trouvait avili; le prix de toutes choses haussait de jour en jour, et dans une progression effrayante. Le gouvernement compris alors qu'il avait donné trop d'extension à ce que Law appelait le crédit : il sentit que, pour rétablir la valeur du papier, il fallait en diminuer la masse; mais comme il n'avait ni la volonté ni les moyens de le racheter, il se contenta de réduire sa valeur nominale à moitié. L'arrêt du 21 mai qui ordonna cette réduction, fut un arrêt de mort pour tout le système : le public s'aperçut enfin que cette propriété était précaire et illusoire; dès le lendemain tout le monde chercha à s'en défaire à tout prix(a).

<sup>(</sup>a) Comme les hillets ne paraissaient rien perdre contre les espèces, la plupart des auteurs du temps se sont persuadés que leur valeur était encore intacte le 20 mai, et qu'elle se serait maintenue si l'arrêt du 21 n'avait pas porté un coup mortel à leur crédit. Cette opinion, que Steuart partage avec les auteurs français, est évidemment fausse : il est impossible que la circulation d'un pays dont le numéraire, avant cette époque, n'était évalué qu'à

Le régent, voyant les suites funestes de l'arrêt, le révoqua six jours après; il haussa la valeur nominale des espèces, et rétablit celle des billets; mais toutes ces mesures furent inutiles. La dépréciation des billets fut telle que les porteurs acceptèrent le placement que le gouvernement leur offrit en rente sur l'État au 50° et même au 100° de leur valeur nominale. Le renversement de la banque écrasa dans sa chute tous les particuliers qui étaient liés d'intérêt avec elle; d'ailleurs cette banqueroute fit perdre aux créanciers de l'État en intérêts au delà de 44 millions, et en capital au delà 844 millions et demi.

Si le crédit des billets de banque n'avait pu subsister, il est évident que celui des actions devait se perdre encore davantage. Non-seulement leur valeur n'avait pas été déclarée légalement fixe, et le roi n'en était

raco millions au plus, ait pu absorber 2235 millions de papiermonnaie, et conséquemment ce dernier a dû perdre de sa valeur. Si l'on veut des témoignages historiques pour vérifier cette conséquence, on les trouve dans tous les écrivains qui ont parlé du système; tous s'accordent à dire que la prodigieuse quantité de papier avait haussé excessivement le prix de toutes les denrées, et qu'on ne diminua la dénomination des billets que dans l'intention de réduire les prix. Or la hausse du prix de toutes les marchandises, c'est la baisse du numéraire avec lequel on les achète. Si les billets du système gagnaient une prime sur les espèces, c'est que le gouvernement les recevait à ce taux dans ses caisses; mais dans le fond, cette prééminence était factice et chimérique. Comment était-il possible d'évaluer sur les espèces le cours des billets, dans un pays où l'usage des espèces était proscrit, et où la banque me remboursait que les petits billets de dix livres?

pas garant, comme des billets de banque; mais leur dividende, incertain par sa nature, dépendait du succès d'une compagnie chancelante qui s'était livrée à des opérations trop vastes et trop dangereuses pour y faire des bénéfices réels et solides. Aussi la chute des actions fut-elle plus grande et plus rapide que celle des billets.

Quelle plume réussirait à peindre le désordre et la rume de la France à la retraite de Law? L'or et l'argent étaient enfouis, ou avaient passé chez l'étranger. Dutot lui-même avoue qu'il était sorti 500 millions du royaume, à 65 livres le marc; mais lorsque la chute du billet de banque et de l'action fut publique, lorsqu'on donna jusqu'à gooo livres en papier pour un marc d'or, combien n'en fut-il pas encore transporté chez l'étranger? Un simple caissier de la compagnie remit en Hollande 20 millions de florins, et quitta le royaume. Tout crédit public et privé était anéanti; la défiance était d'autant plus grande que les particuliers ignoraient réciproquement l'état de leur fortune : on savait que le plus grand nombre avait été ruiné, mais on ne distinguait pas ceux qui avaient eu le bonheur d'échapper au naufrage général. Le prix des denrées était triplé et quadruplé; il n'était plus possible aux rentiers et pensionnaires de vivre sans consommer une partie de leurs fonds; il fallut augmenter d'un sou par jour la paye du soldat, qui ne pouvait plus subsister. Les ouvriers étaient sans travail; les manufactures et le commerce dans l'inaction; les rentes, les dividendes, les gages et les pensions n'étaient point payés; une pauvreté réelle faisait souffrir tous les citoyens, tandis qu'il y en avait un petit nombre qui regorgeaient de richesses.

La situation des finances n'était pas moins déplorable. Il n'y avait pas un sou dans les caisses publiques; le roi se trouva sans revenus actuels; toutes les ressources étalent épuisées pour long-temps. Ainsi, quoique le présent fût horrible, l'avenir paraissait être encore plus affreux. La libération des débiteurs était le seul bien que le système avait produit; mais elle avait entraîné la ruine des créanciers et l'épuisement de tout le royaume.

# Caisse d'escompte de Paris (a).

Les suites du système avaient éclairé les Français sur la nature et les effets du papier-monnaie. Près de soixante ans s'écoulèrent avant qu'on osât reproduire en France l'idée d'une banque destinée à émettre des billets supplémentaires aux espèces. Ce ne fut qu'en 1776 qu'une compagnie de capitalistes demanda au gouvernement d'autoriser l'entreprise d'une véritable banque de circulation, c'est-à-dire d'une banque formée pour avancer, sous la déduction de l'escompte, le montant des lettres de change qui ont encore du temps à courir avant leur échéance. La compagnie s'offrit à prêter au gouvernement 10 millions de livres

<sup>(</sup>a) Mirabeau, De la caisse d'escompte. Ganilh, Des divers systèmes d'économie politique, tom. II, p. 171. Struensee, Abhandlungen über wickeige Gegenstände der Staatswirthsehaft, tom. II et III.

tournois à 4 pour cent, remboursables en treize ans. Outre ce fonds qu'elle devait fournir au trésor royal, elle en destinait un de 5 millions, soit pour l'escompte, soit pour faire le commerce des matières d'or et d'argent. Le prêt des 10 millions n'ayant point été effectué, le fonds de 15 millions fut réduit à 12. Au reste, la caisse d'escompte ne recut point de privilége exclusif. Sa charte lui donna la faculté d'acquitter les valeurs qu'on lui porterait, avec des billets payables aux porteurs en écus, à l'instant où ils le désiraient. Ces billets pouvaient circuler dans le public comme des espèces, mais personne ne pouvait être contraint à les recevoir en paiement de qui que ce fût. Enfin la caisse d'escompte recevait et payait pour les commercans, ou pour tous les particuliers qui jugeaient à propos d'y tenir leurs fonds; et elle était sous ce rapport un dépôt ou chacun pouvait tenir gratuitement son argent. Le fonds originaire de cette banque, de 12 millions, était le produit de 4000 actions, pour chacune desquelles on remit à la caisse 3000 livres.

A peine la caisse d'escompte avait-elle subsisté quelques années, que l'oubli des principes lui fit courir les plus grands dangers et l'aurait précipitée au milieu des désordres les plus irremédiables, si l'autorité ne l'ent pas rappelée à l'esprit de son institution pendant qu'il était encore temps d'y revenir. Je veux parler de la crise qui eut lieu en septembre 1783.

Les billets de la caisse jouissaient de la plus grande f aveur; leur circulation s'était établie avec facilité. On n'apercevait aucune inquiétude; et les porteurs de ces billets paraissaient avoir la certitude morale la plus complète qu'ils pouvaient les convertir en espèces à l'instant même.

Mais les administrateurs oublièrent que cette confiance supposait que les écus étaient dans les coffres de la caisse d'escompte, ou du moins qu'ils y existaient dans une telle proportion avec les billets en circulation, que les demandes d'espèces ne pouvaient jamais se succéder assez rapidement pour devenir embarrassantes. Cet oubli fut tel que, pendant les deux mois qui précédèrent la catastrophe, on ne garda en caisse que de 1 \(\frac{1}{2}\) million de livres à 2 millions, et beaucoup moins sur la fin, tandis qu'il y avait alors dans Paris dix maisons qui possédant chacune pour plus d'un million de billets de la banque, pouvaient, sans se concerter et même sans le vouloir, faire manquer l'établissement.

La rareté du numéraire se faisait sentir alors dans tout le royaume : elle était plus grande encore chez l'étranger, et Paris semblait l'unique source d'où l'on en pût tirer. Tout invitait donc l'administration à se tenir sur ses gardes contre le danger de laisser trop vider ses coffres; mais au lieu de modérer l'escompte des lettres de change, il fut poussé avec encore plus d'activité, et il en résulta que les billets furent répandus sans mesure dans la circulation, précisément lorsque la circonspection à cet égard devenait plus que jamais nécessaire (a). Cette conduite inexcusable ne tarda pas

<sup>(</sup>a) Mirabeau, que je prends ici pour guide, semble attribuer l'embarras de la caisse uniquement à la trop grande extension qu'on donna à ses opérations commerciales; mais un écrivain plus

ces effets résolurent habilement de perdre sur les dividendes. Un calcul très-simple leur en donna l'idée. Au sortir du premier semestre de 1784, les actions étaient à 5300 livres. Chaque 10 livres d'augmentation sur le dividende devait augmenter l'action au marché de 400 livres : car 10 livres de dividende pour un semestre font présumer 20 livres par an, et 20 livres d'intérêt annuel représentent, sur le pied de 5 pour cent, 406 livres de capital.

Supposant donc que le dividende du dernier semestre de 1784 ne pût être que de dix livres plus haut que le précédent, c'est-à-dire à 140 livres : que devaitil arriver en achetant des dividendes à 195, 190, 185, ou 180 livres? Les acheteurs s'exposaient à perdre 55, 50, 45 ou 40 livres par dividende; mais, en revanche, comme le public ne devinait pas que ces achats fussent faits pour y perdre, on lui persuadait par-là que le dividende serait fixé à 200 livres au moins, et le prix des actions s'élevait en miséquence. Les spéculateurs gagnaient donc une somme considérable par actions, tandis qu'ils ne pouvaient perdre que 40 à 50 livres par dividende. Il ne fallait, pour assurer le bénéfice, que proportionner les achats de dividendes au nombre d'actions qu'on avait à vendre, de manière que la perte sur l'un restât fort au-dessous du bénéfice sur l'autre. Cet exposé sert au moins à prouver que le jeu de l'agiotage doit être étudié, et si l'on veut se garantir des inconvéniens de sa propre crédulité, et il vaut mieux qu'on l'étudie que de le désendre, car l'intérêt des joueurs porte à violer ou éluder toutes les défenses.

Le gouvernement, pour mettre un terme à cet agiotage, croyait avec raison devoir commencer par limiter les promesses exagérées des administrateurs de la banque. Un arrêt du conseil du 16 janvier 1785 ordonna que le dividende des six derniers mois de 1784 ne serait établi que sur les bénéfices faits et réalisés au 31 décembre. C'était attaquer le mal dans sa source, car l'agiotage se nourrissait principalement de l'espérance que les dividendes augmenteraient de semestre en semestre, quoique dans la réalité ils surpassèrent déjà les bénéfices clairs et nets de la banque. Cependant l'arrêt ne fut point exécuté à la rigueur, car le premier dividende même qui le suivit, quoique fixé bien au-dessous des prétentions des actionnaires, le fut cependant encore trop haut de 36 livres, relativement à l'état des bénéfices de la banque (a). Cette fixation, dans laquelle on se relâcha des principes, fut extorquée par les clameurs des partisans du haut dividende.

L'agiotage avait repris toutes les formes qu'il avait enes du temps de Law; ces marchés simulés d'actions, entre autres, que les Anglais désignent par le nom de stock's jobbery (b), étaient devenus très-communs. Les mêmes gens qui étaient intéressés à ne pas voir diminuer les dividendes, n'ayant pu parvenir à faire supprimer l'arrêt du 16 janvier, changèrent alors de tactique. Ils persuadèrent au gouvernement qu'il réus-

<sup>(</sup>a) Mirabeau en donne la preuve, par un calcul détaillé qui se trouve p. 45 de son écrit.

<sup>(</sup>b) Voyez tom. II, p. 304.

#### NOTE XVI.

t bien mieux à faire cesser l'agiotage en défendant rafic désordonné qu'en bornant les droits des protaires de la banque sur la fixation des dividendes, mesure qu'ils représentèrent comme incompatible avec le droit sacré de propriété et comme nuisible au crédit de la banque. Ils conseillèrent donc au gouvernement de laisser subsister la cause de l'agiotage, et de se borner uniquement à en détruire l'effet. Quelque grossière que fut cette manœuvre, elle eut un tel succès que le gouvernement, au lieu de maintenir fermement l'arrêt du 16 janvier, en abandonna l'exécution pour ne s'attacher qu'à poursuivre les joueurs dans les fonds; tentative inutile qui ne produisit d'autre effet que de les rendre plus circonspects et plus rusés à éluder la loi.

Tel était l'état de la caisse d'escompte, lorsqu'en 1787 elle prêta au trésor royal 70 millions de livres. Cependant, à cette époque les finances du royaume étaient dérangées au point que le trésor se voyait réduit à payer avec des billets portant intérêt et payables au bout de deux ans. Ce prêt fut nuisible au crédit de la banque : on courut en foule lui présenter ses billets. Pour tranquilliser le public, le gouvernement déclara que le trésor ferait une exception à l'égard de la banque et la payerait en espèces; mais il ordonna en même temps que les billets de la caisse d'escompte seraient recevables en paiement par tout le monde, que cette caisse, au lieu de payer ses billets en argent, pourrait les rembourser avec les effets qui leur servaient de gage. C'était déclarer sa banqueroute. La caisse sentit quelle atteinte cette ordonnance devait porter à son crédit; elle se hâta de publier qu'elle n'en profiterait point et

qu'elle continuerait toujours à payer en espèces; mais cette promesse fut bientôt démentie par le fait. Dès lors ses billets perdirent 5 à 6 pour cent.

Livrée entièrement au pouvoir, la caisse d'escompte, malgré ses embarras, fut plus facile que jamais à subvenir aux besoins du gouvernement. En 1788, elle lui prêta de nouveau 25 millions à quinze mois de terme. Vers la fin de l'année suivante, ses avances se montèrent déjà à 170 millions. Elle avait retiré tous ses billets employés dans ses opérations de banque, et n'avait par conséquent d'autre débiteur que le trésor. Entraînée d'abord à éluder le paiement de ses billets, elle se vit bientôt dans la nécessité de recourir à l'autorité pour leur donner un cours forcé. Ce fut en vain que M. Necker employa tout son savoir et son crédit auprès de l'assemblée nationale pour réorganiser la caisse d'escompte sur un plan plus vaste et plus solide : les principaux personnages de cette assemblée avaient conçu des projets plus gigantesques que ceux de M. Necker. Voulant faire d'énormes changemens dans l'État, ils avaient reconnu qu'il leur fallait des moyens de finance bien plus étendus que ceux que pouvait leur fournir une industrie de banque. Ils ne pouvaient chercher des ressources dans l'augmentation des impôts, qui les aurait dépopularisés; l'État étant décrédité, la voie des emprunts n'était pas praticable : mais ils ouvrirent deux mines qui leur produisirent des sommes immenses, la confiscation des biens du clergé et des émigrés, qu'ils donnèrent pour hypothèque d'un papier avec lequel on pouvait acheter ces biens, et qui en outre devait circuler comme numéraire. Telle fut l'origine des assignats, créés en 1789. Un des premiers usages qu'on en fit, consistait à rembourser à la caisse d'escompte les 170 millions qui lui étaient dûs par le gouvernement. Dès lors cette caisse cessa d'exister.

# Assignats et mandats (a).

En considérant la nature des assignats, on s'aperçoit facilement que ce papier-monnaie valait encore moins que celui de la régence. Celui-ci promettait au moins un paiement en argent, tandis que les assignats ne donnaient aucun droit à un remboursement quelconque en espèces, mais seulement à un achat de domaines nationaux. Les premiers assignats portaient à la vérité qu'ils étaient payables à vue, à la caisse de l'extraordinaire; mais ils n'y étaient jamais payés. La valeur des domaines nationaux sur lesquels ils étaient hypothéqués, ne suffisait pas non plus pour fixer la valeur des assignats, parce que les domaines se vendaient à l'enchère et que leur prix nominal augmentait dans la même proportion que celui de l'assignat déclinait.

Les derniers assignats ne portaient plus qu'ils étaient payables à vue. A peine s'aperçut-on de ce changement; car les derniers n'étaient pas plus payés que les précédens, qui ne l'étaient pas du tout. En effet on lisait sur une feuille de papier: Domaines nationaux; assignat de

<sup>(</sup>a) Ganilh, Essai sur le revenu public, tom. II, p. 121. Peuchet, Statistique de la France, p. 546. J.-B. Say, Économie politique, tom. II, p. 48. Le Moniteur, les journaux du temps, etc.

francs? De quelle valeur donnaient-ils l'idée? De la quantité d'argent qu'auparavant on appelait cent francs? Non, puisqu'il était impossible de se procurer cette quantité d'argent avec un assignat de 100 francs. Donnaient-ils l'idée d'une étendue de terre égale à celle qui aurait valu 100 francs en argent? Pas davantage, puisque cette quantité de terre ne pouvait pas être obtenue avec un assignat de 100 francs; même des mains du gouvernement.

Ces vices de l'assignat ne furent pas sentis dans les premiers momens, tant que sa quantité n'excéda pas les besoins de la circulation; son caractère de papier monnaie, c'est-à-dire sa faculté de circuler comme monnaie et la circonstance qu'il était admissible dans le paiement des contributions publiques, faisaient disparaître aux yeux de la multitude l'incertitude de sa valeur et l'insuffisance de sa garantie. Mais dès que l'assignat fut augmenté au delà de ce que la circulation en pouvait supporter, il se déprécia rapidement, et sa chute fut d'autant plus grande que la valeur de son gage était plus incertaine et plus précaire. C'en était fait de sa puissance si l'autorité publique ne fût venue à son secours et ne lui eût rendu sa valeur nominale par la taxe de toutes les autres valeurs.

Mais cette mesure, la plus injuste et la plus tyrannique qu'un gouvernement puisse adopter, se détruit par elle-même et paralyse tôt ou tard la main coupable qui l'ordonne. La loi du maximum, cet auxiliaire funeste de l'assignat, déssécha toutes les sources de la richesse nationale, épuisa toutes les ressources et fit naître une misère générale. Lorsque le 9 thermidor eut rétabli la liberté des transactions, l'assignat ne put plus se maintenir; sa valeur fut anéantie.

Pendant sa circulation, qui commença le 17 mai 1790 et finit le 7 septembre 1796, il en fut émis pour la Valeur nominale de 45,579 millions de francs (a). Décette somme énorme, il y eut seulement pour 12,744 millions retirés de la circulation; ainsi les trois quarts presque sont restés entre les mains des porteurs. A l'époque de leur cessation ils étalent tombés au point qu'un assignat de 100 francs s'échangeait contre 3 sous 6 deniers en numéraire métallique.

Si l'on se demande par qui fut supportée cette perte, la réponse n'est pas difficile. Pendant la durée du maximum, elle pesa exclusivement sur les classes industrielles; mais dès que cette loi fut abrogée, le prix des produits de l'industrie s'éleva rapidement, et tout le poids de la dépréciation des assignats tomba sur les salaires et les rentes, et réduisit les salariés et les rentiers, ces classes de la nation qui composent la plus grande partie de la population des villes, au dernier degré de misère et de désespoir. C'est dans l'histoire des assignats qu'on peut étudier la fatale influence de

<sup>(</sup>a) Il est important de remarquer la progression rapide des émissions. En avril 1790, il fut statué que l'émission serait bornée à 400 millions de francs. Au mois de septembre de la même année, elle fut étendue à 1200 millions. Au premier janvier 1793, il y en eut pour la valeur nominale de 3,626 millions. Au 7 sept. 1794, cette somme s'était élevée à 8,817 millions et demi. Au 7 sept. 1795, elle allait à 19,699 millions et demi; enfin le 7 sept. 1796, à 45,599 millions.

la dégradation du papier-monnaie, lorsque le gouvernement l'abandonne à sa chute progessive, au lieu de le retirer à temps. Besucoup de Français, pendent les règnes de Louis XV et de Louis XVI, avaient placé toute leur fortund dans des fonds publics . Phusieurs s'étaient constitué des reutes viagères, en compant leurs capitanz à fonds perdu; ils se trouvaient ainsi dans l'aisence, mais toute leur existence était attachée au maintion du crédit public. Dès que la trésoperie leux donna des assignats, au lieu de l'argent qu'elle leur devait, ils commencerent desouffrir, et leurs rentes diminidrent comme le papier perdait davantage. Mais lorsque les assignats furent, tombés au dessons de 50 pour cent : lorsque la terreur se fut emparée du public i et quion dat abandonuer l'espérance de remener le papier au pair les malbaureux créanciers de l'État se vitent livrés à toutes les horreurs d'une misère toujours eroissante. Chaque jour leurs revenus devenuient plus insuffisans pour leur fournir les choses les plus nécessaires à la vie; la charité publique était détruite par la misêre universelle; on voyait ces infortunés avec des yeur hagarde des joues preusées par de faim, errer dens les rues pour solliciter de la compassion; et, après de vaines tentatives, un grand nombre dientre euxlise précipitait chaque soir dans la Seine, et se dérobait par. le suicide an plus effrayant des supplices, celui de moutir de portens of and the filling of dead of

L'assignat accumulé dans les maine des producteurs, par la hausse excessive des produits de toute nature, en fut retiré par deux moyens dignes de ces temps de violence et d'oppression. On impost sur la classe aisée un emprunt forcé de 600 millions en numéraire, remboursable en dix ans par l'emploi d'un dixième chaque année dans les contributions; et on ordonna que les assignats seraient pris dans cet emprunt à raison de 100 francs pour un franc en numéraire. Cette mesure devait retirer de la circulation environ 14,000 millions; le reste fut réduit au trentième de sa valeur nominale, et on en ordonna l'échange à ce taux contre les mandats, nouveau papier-monnaie mis en circulation à la place des assignats.

L'émission des mandats fut de 2,400 millions; elle fut affectée sur pareille valeur en domaines nationaux, calculée sur un certain nombre d'années de lêur produit, et l'on donna à tout porteur de mandats la faculté de se faire délivrer ces domaines sans enchères, au prix de l'évaluation. L'expérience avait si bien instruit le public de la nature et des effets du papier-monnaie, qu'on s'empressa de saisir le gage des mandats, même avant leur émission. Les 2,400 millions de biens nationaux affectés à l'échange des mandats furent soumissionnés avant que les mandats fusent en circulation; et si l'émission avait pu se faire aussi promptement que la soumission, il y a tout lieu de croire qu'ils auraient été éteints presque aussitôt que uzéés.

Cependant, quelque avantageuse que parût être aux posteurs de mandats l'évaluation des domaines, quelque confiance qu'il y eût dans ces acquisitions, ils étaient dépréciés avant d'être émis, et cette dépréciation alla depuis toujours en croissant. Le jour même de leur émission, ils se vendaient à raison de 36 liv.

pour cent ; de co-taux ils descendirent successivement dans l'espace de quelques mois, à 1 livre 10 sous.

La circulation de ce papier-monnaie, qui commença au 9 juin 1796 et finit au 7 septembre suivant, fut absorbée partie par le produit de la vente des domaines nationaux, partie par le produit des contributions publiques.

### Banque de France (a).

Daruis cette époque, la France n'a plus de papiermonnaie; car les billets que la banque de France émet, sont jusqu'ici des billets de confiance. Cette banque doit son origine à une association particulière et libre; elle s'est formée en 1800, sans aucun engagement envers le gouvernement. Mais aussitôt qu'une existence solide lui a permis d'étendre ses relations, elle n'a pas tardé de suivre l'exemple de la banque d'Angleterre: elle a traité avec le gouvernement; elle s'est chargée du service des rentes et pensions, du recouvrement et du paiement des fonds provenant des loteries; enfin, elle lui à fourni des obligations.

Le capital primitif de la banque était de 30 millions de francs, divisés en 30,000 actions de 1000 francs, payables en numéraire. En 1803 elle a été autorisée à créer 15,000 actions de plus, en sorte que sou fonds se monte actuellement à 45 millions.

. .

<sup>(</sup>a) Peuchet, Statist. de la France, p. 476. Ganilh, Des divers syst. d'écon. polit. tom. II, p. 175, etc.

couvremens à faire pour tout négocian

Paris, qui veut avoir un compte ouvert c rapports avec le commerce forment à la vé cipal caractère, mais n'excluent point ses r aucun genre de propriété. Elle escompte les crites par des propriétaires fonciers dont est sûre; elle est, comme nous l'avons vu avec le gouvernement. Tout autre comn

e . ..... 1'''

interdit, excepté celui des matières d'or e Le dividende n'a jamais été au-dessous cent. Sur un mouvement de 3,650 million et sur un escompte de 504 millions, la éprouvé qu'une souffrance d'environ 66,0 valeurs protestées.

Depuis la chute de la caisse d'escompt formé plusieurs établissemens à Paris, fa près le même service que la banque : une les a réunis à celle-ci, et la banque seule a de mettre des billets en circulation. Le go a mis une condition à cet avantage; c'est videndes des ..

En 1806, ce fonds de réserve, placé dans la dette publique, était d'environ 6 millions, ce qui, joint au fonds disponible de 45 millions provenant de la mise de fonds de ses actionnaires, faisaient monter la totalité du capital de la banque à 51 millions.

Avec ce capital la banque escompta, cette année, 630 millions d'effets de commerce. En divisant cet escompte par 60 jours, terme de sa durée, il fut répété six fois dans l'année, et par conséquent chaque escompte donna lieu à une émission de 105 millions de billets de banque. Mais comme à l'expiration des 60 jours d'escompte les échéances des lettres de change avaient rapporté à la banque, ou ses billets, ou de la monnaie, il s'ensuit que les six escomptes ne mirent point en circulation 630 millions, de billets de banque, mais seulement 105 millions, ce qui établit la proportion entre le fonds monétaire de la banque, et ses billets, à peu près comme un est à deux.

Cette proportion serait très-rassurante pour le crédit de la banque, si elle était réelle; mais les calculs et les combinaisons de M. Ganilh font croire qu'elle ne l'est pas. Quelque soin que la banque prenne d'écarter de ses opérations les étrangers et les habitans des départemens, il arrive cependant que les uns et les autres, par l'entremise de leurs correspondans, échangent leur papier sur Paris contre du numéraire qu'ils font venir chez eux. Ainsi, une partie de ce numéraire sort du pays, l'autre se disperse dans les provinces; et la banque se voit continuellement forcée à faire revenir à grands frais les sommes que ces emprunts lui enlèvent. L'auteur que je viens de citer éva-

it ces 35 millions de monnaie des 45 millisaient le fonds de la banque, il ne restait lions pour faire face à 70 millions de billets tablissait la portion de la monnaie au bile 1 à 7, au lieu de 1 à 2, à laquelle elle si la totalité des escomptes cût été pour le ciparticulier de Paris. Or nous avons vu que d'Angleterre, dans ses temps de prospétoujours un fonds métallique égal au moins de ses billets, et que sa crise de 1797 ne se que pour n'avoir gardé en caisse qu'un de la valeur de son papier (a).

.. ... .. ... .... ... ... ...

## Addition à cette note.

renseignemens sur lesquels M. Storch a con note n'ont pas toute l'exactitude désirable; i m'engage à y suppléer par les détails suivs sieurs compagnies, sous le régime de la lib



fiance remboursables à bureau ouvert. Les unes escomptaient les acceptations des banquiers, les autres les billets des marchands; toutes rendaient au commerce des services dont il ressentait de très-heureux effets, lorsque parut la loi du 14 avril 1803, qui supprima tous ces établissemens, sauf un seul, la Caisse des comptes courans, qui se trouvait assez mal administrée alors, et dont on releva l'importance en lui donnant le nom de Banque de France. La banque recut du gouvernement de Bonaparte le privilége exclusif de mettre dans la circulation ses billets au porteur; et l'obligation lui fut imposée de former un fonds de 45 millions, au moyen de 45 mille actions de mille francs chacune, qui furent vendues sur la place.

Le motif apparent de cette loi fut de présenter au public une garantie plus sûre des billets en circulation; le motif réel fut de faire payer à cette compagnie le privilége d'émettre, seule, des billets au porteur servant de monnaie, en l'obligeant à prêter au gouvernement, sous différentes formes, la presque totalité du capital de ses actionnaires. Bonaparte exigea d'elle plus encore; et lorqu'il fit les grands préparatifs de sa campagne d'Austerlitz, elle fut obligée de lui avancer environ vingt millions en ses billets au porteur contre des délégations que le gouvernement fournit sur ses receveurs-généraux. Mais comme les besoins de la guerre obligeaient le trésor à enlever l'argent des recettes à mesure qu'il rentrait, il ne restait jamais d'argent pour faire face aux délégations remises à la banque, qui devait se contenter de recevoir en place d'autres délégations à un terme plus éloigné.

ment des contributions ou des toyers de ters i à toutes les époques y a-t-il eu en France be plus d'espèces sonnantes en circulation qualeterre. Endant la guerre d'Espagne et celle de Russie

u gouvernement sous différentes formes, soit ntrée des impôts, soit sur de simples bons du quand le cours des inscriptions au grand livre t trop bas, on l'obligeait à en acheter. Ces di ices lui attirèrent de nouveaux embarras lorsque, la France divisée d'intérêts et d'opinions, inie par toutes les armées de l'Europe. A cette eses billets et ses engagemens exigibles excédères son numéraire de ses valeurs disponibles de n 40 millions. En conséquence le 18 janvier, les porteurs de billets poussés par la crainte

entèrent en foule pour être remboursés, la ban bligée, non de suspendre complètement ses p grand livre, et dès le mois de février suivant, elle reprit ses paiemens à bureau ouvert et pour toutes sommes.

Quand Paris fut assiégé à la fin de mars de la même année, la banque ne refusa pas le paiement d'un seul billets; les caisses étaient ouvertes, et le son des écus se mêlait au bruit du canon. On remarqua même en ce moment qu'il se présenta au remboursement moins de billets que de coutume. Plusieurs particuliers, redoutant les suites d'un assaut et se fiant, dans toutes les suppositions, à la solidité de la banque et des lettres de change de son portefeuille, transformaient leur argent en billets pour le cacher plus aisément; et de son côté la banque, dans la crainte d'un pillage, cherchant à retirer ses engagemens et à se débarrasser de son numéraire, fit tous ses paiemens en écus. On voyait dans les caisses des gens désolés d'être obligés d'emporter en argent les sommes qu'ils avaient à recevoir.

Le même effet eut lieu à la seconde invasion.

L'hôtel des monnaies voulut de même retirer les reconnaissances qu'il avait données des lingôts qu'on y avait déposés pour être fabriqués, et n'en put pas venir à bout.

Total. . 111,600,000 fr.

Setait trouve pras pormoje . . -- 1- ) 1 immeubles (son palais, etc.). . 4,000,0 ı prêts faits au gouvernement sur ons du trésor, ou des receveurs, ous toute autre forme, portant. 1 espèces, ou effets de commerce à l'escompte, ou reçus en compourans. . 22,600,0 Somme égale. . . 111,600,0 on passif alors exigible, se com-illets en circulation; de . . . 20,000,00 ettes en comptes courans ou de its. Ensemble . . . 90,000,0

me journellement variable et toujours repré otalité par du numéraire en caisse ou par « de commerce à l'échéance commune de 45 n 1820, sa réserve (ses bénéfices non par tribua 200 france à chacune des actions qui étaient en ce moment entre les aquins du public, et dont le nombre s'élevait à 67,900. Le surplus des actions qui avaient été rachetées par la banque elle-même et faisaient partie de son capital, au nombre de 22,700, n'eut point part à cette distribution.

Son ancienne réserve jointe à celle qui s'est formée depuis, se monte aujourd'hui (janvier: 1823) à 9,300,006 francs.

L'administration de la banque de France a conservé la forme que Bonaparte qui vottlait tont gouverner, lui a donnée. Ses affaires sont dirigées par un gouverneur et deux sous-gouverneurs nommés par le gouvernément : mais qui, dans ce qui touche essentiellement anx intérêts de la compagnie, ne peuvent agir sans l'agifment de quinze régens et de trois censeurs, nomifiés par l'assemblée générale des actionnaires. A l'époque de la restauration des Bourbons, un des principaux banquiers de Paris, M. Laffitte, fut nominé gouverneur. Cette place lucrative étant pour ainsi dire une sinécuré. et le travail étant fait en réalité par les sous-gonverneurs, M. Laffitte refusa d'en recevoir les emblumens. Cet exemple avait été précédemment donné par M. Necker qui refusa totfours de recevoir le traitement de ministre des finances, mais il n'a pas été suivi depuis. L'honorable indépendance des opinions de M. Laffitte comme député, et son invalfable attachement aux lintérêts de la nation, le firent révoquer en avril 1849; et il fat remplace par M. Gaudin; duc de Gaëte, qui avaît été ministre des finances sous Bonaparte.

Les opérations de cet établissement consistent essèn-

ons de commerce dont la solidité a pu rec que atteinte. Elle roule sur cinq à six cents de commerce. Les lettres de change qu'elles ent, doivent en outre être étayées de deux a les signatures; de sorte que chacun des effet inque prend à l'escompte, est solidairement par trois bonnes signatures au moins. Aus son origine n'a-t-elle essuyé, par des fai me perte qu'on puisse citer. Si quelques a sont failli et fait perdre une portion de la so ficit a été rempli par d'autres endosseurs. Ette prudence excessive a été un sujet de rep cette compagnie: « Quoi! lui a-t-on dit ez obtenu un privilège exclusif de mettre en

cette compagnie: « Quoi! lui a-t-on dit
z obtenu un privilège exclusif de mettre en
on des billets au porteur ayant cours de mo
is prétexte de rendre service au commerce; e
rendez des services qu'aux premières mais
i maisons qui ayant beaucoup d'autres moyo
dit, sont précisément celles qui ont moins
on les aide! Les bénéfices que vous faites s

- « mais? Les maisons de commerce auxquelles vous
- « vous devez principalement, sont celles qui sans in-
- « conduite, sans mauvaise foi, éprouvent des gênes
- « momentanées. Or c'est alors précisément que vous
- « leur refusez tout secours. »

A la fin de 1819, il y eut dans le commerce de Paris de fort grands embarras. Plusieurs maisons furent dans le cas d'être soutenues pour ne pas manquer à leurs engagemens. La banque, dans ces conjonctures, loin d'étendre la somme de ses escomptes, la réduisit considérablement. Elle ne voulut plus escompter que des lettres de change dont l'échéance n'excédait pas 45 jours, et même 30 jours; de sorte qu'un négociant qui avait son portefeuille rempli de bons effets à deux mois de terme, pouvait, faute de pouvoir les escompter, être obligé de suspendre ses paiemens.

La banque escompte à 4 pour cent par an le papier qui trouve grâce devant ses yeux. Elle en escompte pour environ 25 millions par mois. Le commerce de détail et de manufacture étant rarement appelé à jouir de cet avantage, est réduit à offrir ses lettres de change à de riches capitalistes qui les prennent à 5 ou 6 pour cent d'escompte, et les placent à la banque munies de leur endossement, à 4 pour cent.

La banque est, par la loi de son institution, tenue d'ouvrir des comptes courans à tous les négocians qui veulent la charger de leurs recettes, et de leurs paiemens. Elle doit s'en charger sans commission; son seul bénéfice à cet égard consiste à jouir de l'intérêt des sommes que les mouvemens de çaisse laissent entre ses mains, et à mettre en circulation de nouveaux bil-

nmagement. Sur. environ 880,000 francs à ontent la totalité de ses frais tous les ans tes courans seuls en occasionent près de 600 i ne surprendra pas si l'on songe que la ba plus de quinze cents comptes ouverts par dit, et soldés tous les soirs. Beaucoup de s qui ne sont pas dans le commerce, des é même, abusent de cette facilité de faire o recettes et leurs paiemens gratuitement; nontre combien, au moment où ceci est ier 1823), il y a de capitaux dont les pro aiment mieux perdre les intérêts que de le 'une manière qu'ils jugent peu sûre, les mpte qu'on laisse entre les mains de la ban elle ne paie aucun intérêt, ne s'élèvent s de 60 millions, dont 14 millions appartie nvernement.

est par une suite de cette surabondance x, comparée avec les emplois solides, ue possède en espèces des sommes beauco 208 millions! (On sent que dans un article comme celui-ci, qui n'est pas de comptabilité, et lorsqu'il est question de sommes journellement variables, je dois négliger les appoints, et ne parler que des sommes rondes.)

Sur ces 208 millions en or ou en argent, ses créanciers en comptes-courans peuvent réclamer, en espèces, les 60 millions dont elle est débitrice; ce qui réduirait ses espèces à 148 millions qu'elle aurait pour rembourser 169 millions de billets au porteur (1). Or, on sait qu'une banque qui n'a émis des billets qu'en avance sur des effets de commerce à deux ou trois mois d'échéance au plus, peut subvenir aux remboursemens les plus inopinés, moyennant qu'elle ait en caisse le tiers, ou même le quart, de la somme de billets qu'elle a dans la circulation. Celle-ci pourrait donc ne garder en caisse que 40 ou 45 millions d'espèces, et employer 103 millions d'excédant qu'elle possède, en avances qu'elle ferait au commerce en escomptant des lettres de change.

Il est vrai que pour étendre la somme de ses escomptes, la banque de France serait obligée de prendre du papier un peu moins solide et qui entraînerait annuellement quelques pertes : mais d'aussi habiles

<sup>(1)</sup> Sur ces 148 millions d'espèces disponibles, il est vrai que la banque a environ 16 millions qui ne sont que des dépôts sur lesquels elle a fait des avances; mais comme on ne pourrait retirer ces dépôts sans lui rapporter ses billets, leur restitution ferait rentrer pour 16 millions de billets; conséquemment si on les retranchait de ses espèces en caisse, il faudrait retrancher la même somme de ses billets en circulation.

tonneaux qui occupent les caves de son pal que ce palais était l'hôtel que Louis XIV av pour le comte de Toulouse. Les caves, cons la plus grande solidité, sont toutes voûtées du feu, et de beaucoup d'autres événemens. issues en ont été fermées avec soin, en bell rie, sauf une seule, en forme de puits, espèces sont descendues et remontées avec

Ce n'est pas sans quelque sentiment qu'on songe à cet immense dépôt, sur lec vernement immoral (si l'on était réduit à c semblable malheur) pourrait mettre la main cution de quelque dessein pervers! Des banc parfaitement indépendantes du pouvoir, of ement de rendre publiques leurs opérati laisant concurrence les unes aux autres, à l'industrie des services plus signalés, et pas accompagnées des mêmes inconvéniens

Vales d'Espagne (a).

J.

même a connu le papier-monnaie. Dès le début de guerre d'Amérique, le gouvernement, privé des ... sors périodiques que le nouveau continent lui fournissait et qu'on ne voulait pas exposer à l'avidité des corsaires anglais, crut devoir recourir à cette ressource jusqu'alors inconnue en Espagne. Il créa du papiermonnaie pour la valeur de 9 millions de piastres d'Espagne. Ce papier était partagé en 16,500 billets ou vales réales, auxquels on attacha un intérêt de 4 pour cent, et qui n'étaient payables qu'après la paix, à une époque indéterminée. On blâma le gouvernement de n'avoir pas en même temps établi une caisse où ces billets auraient été acquittés au pair à leur présentation; mais il aurait fallu avoir pour cela des fonds disponibles, et la création même du papier-monnaie prouvait qu'on n'en avait pas.

Les vales, dès l'instant de leur création, furent perdus dans l'opinion publique. L'appat d'un intérêt, et d'un intérêt supérieur à celui que donnaient les placemens accoutumés (a) ne suffit pas pour les mettre en crédit. On les recevait avec répugnance; on s'en dépouillait avec empressement. Dans le cours de la guerre ils perdirent, à certaines époques, jusqu'à 26 pour cent.

Cependant, comme les besoins du gouvernement augmentaient avec les progrès de la guerre, il fit en

<sup>(</sup>a) En Espagne, les particuliers qui ne faisaient pas valoir euxmêmes leur argent, le plaçaient pour la plupart dans la caisse des gremios ou de la communauté des marnhands de Madrid, qui me leur payait que le modique intérêt de 2 et demi ou 3 pour cent.

février 1781 une nouvelle émission de vales pour la somme de 5 milliors, et l'année suivante une autre pour la valeur de 14,800,000 piastres. Il se trouva donc alors chargé, pour cet objet seul, d'une dette de 28,800,000 piastres, sans compter d'autres obligations moins apparentes, qui portaient la dette à près de 53 ÷ millions.

Lors de la première émission des billets, Charles III avait pris l'engagement d'en retirer une partie de la circulation. Mais comme, en commençant la guerre, il avait grevé ses peuples d'une augmentation de l'impôt sur les comestibles, au retour de la paix, il crut plus pressant de les soulager de ce fardeau que de tenir sa parole aux créanciers de l'État; et ce ne fut qu'au mois de juin 1785 qu'il retira pour 1,200,000 piastres de billets.

Quelques semaines après, ce ne fut pas sans étonnement qu'on vit une nouvelle émission de 3,200,000 piastres. Il est vrai qu'elle avait pour unique objet de procurer des fonds pour la continuation du canal d'Aragon, dont les profits devaient lui servir d'hypothèque; qu'ainsi elle pouvait être regardée comme un surcroît de charge pour l'État. Les alarmes qu'avait excitées le papier-monnaie, se dissipèrent peu à peu; les billets se remirent au pair, et à la fin de 1786 on commença à les rechercher et même à les négocier avec-avantage.

La guerre qui éclata en 1793, en nécessita de nouvelles émissions; cependant les vales ne perdirent que 25 et 30 pour cent aux époques les plus critiques; ce qui doit surprendre d'un papier qui était sans hypothèque spéciale, et qui n'avait d'autre garant que la loyauté précaire d'un gouvernement absolu.

En 1795, la paix de Bâle fut conclue entre le roi d'Espagne et la république française. On espéra dès lors que la cour de Madrid emploierait les loisirs et les économies de cette paix à réparer les brêches que la guerre venait de faire à ses finances. Mais bientôt après, une seconde rupture suspendit le retour de ses ressources extérieures, et ajourna encore ses moyens de restauration. Vers le milieu de 1796, ses billets perdaient 10 à 12 pour cent vers la frontière, et 6 à 8 dans la capitale. Il y en avait alors en circulation pour 99 ; millions de piastres; et loin d'avoir pu s'occuper des moyens d'en diminuer la masse, on avait créé an commencement de 1796 un emprunt de 16 millions de piastres à 5 pour cent.

La guerre avec l'Angleterre acheva d'épuiser l'Espagne. Aux seules apparences d'une rupture avec cette puissance, les vales perdirent 18 pour cent; en 1801 leur perte alla jusqu'à 75 pour cent. La signature des préliminaires avec l'Angleterre les fit cependant remonter. Déjà au mois de mars 1802, ils ne perdaient plus à Cadix que 20 pour cent; et au mois d'avril on les achetait à Amsterdam à 15 pour cent de perte seulement.

Cet heureux effet doit être attribué à la diminution de ces billets. Il y avait en Espagne une quantité prodigieuse de hiens-fonds donnés aux églises, les uns avec l'obligation de dire des messes pour l'âme du donateur, les autres consacrés au culte particulier de la vierge et des saints. Trop long-temps la destination de

successive des vales. Dans les premiers r ces ventes avaient déjà produit près de piastres. En 1805, il restait encore des somme de 120 millions de piastres, et ils nouveau 58 pour cent; la cause de cel être recherchée dans les nouvelles émiss tées par la prolongation de la guerre, et tion pénible de l'Espagne durant les der qui précédèrent la chute des Bourbons.

#### Banques d'Italie.

J'ai déjà cité la banque de Gênes comn cienne qui existe: il me reste à parler Quoique fondée par des actionnaires et sa pation du gouvernement, elle ne tarda pa les concessions qu'elle obtint, par des p mes que la plupart des revenus public hypothéqués. Le crédit de la banque, d ver des imitateurs dans toute l'Italie. Rome, Turin et Naples ont eu leurs banques de circulation ou plutôt leur papier-monnaie. La révolution a fait disparaître ces signes; ceux des États du pape se sont conservés plus long-temps que les autres. Ils existaient dans une telle abondance à Rome, et les espèces y avaient tellement disparu, que tous les paiemens de 5 scudi romani (6 r. 85 cop.) et au delà se faisaient par les cédules de la banque du Saint Esprit ou du Mont-de-piété. Ces billets avaient un cours forcé. Ils portaient à la vérité qu'ils étaient payables à vue; mais les banques n'en remboursaient jamais que la vingtième partie ou 5 pour cent. En 1795 ils perdaient 21 pour cent contre le numéraire du pays. - Les biglietti delle regie finanze de Turin souffraient du même discrédit. - Naples avait sept banques. Tous les paiemens qui n'étaient pas au-dessous de 10 ducats ( 10 r. 50 cop. ), se faisaient par le moyen de leurs billets, appelés fede di credito. J'ignore si leur valeur s'est mieux conservée que celle des billets de Rome et de Turin.

## Banque de Vienne (a).

Cette banque fut fondée par Marie-Thérèse, pendant la guerre de sept ans. Elle émit des billets de confiance (Wiener Stadt-Banco-Zettel) pour 12 millions de flo-

<sup>(</sup>a) Du papier-monnaie, par Sismondi. Journaux et gazettes des états autrichiens.

rins; et l'impératrice qui voulait assurer le crédit de ces billets, exigea qu'une partie des impositions fût toujours payée en papier: en sorte que les contribuables, obligés d'acheter des billets pour satisfaire le fisc, leur donnèrent une valeur supérieure à celle de l'argent.

Les billets de la banque de Vienne remplacèrent moins les lettres de change du commerce que celles des trésoriers des provinces. Les transports d'argent furent évités, et le service du trésor public se fit avec plus d'économie. L'impératrice profita de ce qu'elle avait créé 12 millions qui ne lui coûtaient rien, pour payer les dettes qu'elle avait contractées envers des créanciers de Gênes. Peu importe de savoir si elle les paya en papier ou en argent. Le papier, si elle en envoya aux Génois, revint dans l'état de lui-même, et les espèces d'or et d'argent sortirent pour le racheter.

Le public ne ressentit aucun inconvénient de ce qu'il y avait de moins 12 millions en espèces dans la circulation, parce que cette somme se trouvait remplacée par des billets de banque qui valaient autant que l'argent; mais le gouvernement ne se trouva pas non plus fort enrichi pour avoir emprunté 12 millions sans intérêt. C'est à quoi se réduisait l'opération de Marie-Thérèse, et l'épargne de 600,000 florins par année compensait à peine le danger de voir les billets de banque falsifiés.

Mais depuis cette époque on a mis en circulation à plusieurs reprises de nouveaux billets de banque, et chaque fois de nouvelles sommes correspondantes en or et en argent ont été retirées du commerce. Les malheurs du temps plus rapproché de nous obligèrent

l'Autriche de recourir à des ressources extraordinaires pour soutenir la guerre. Le souverain ne voulut pas mettre de nouveaux impôts; il ne se crut pas assuré d'un crédit volontaire: il emprunta donc sur le numéraire, en créant de nouveaux billets de banque; il les multiplia au point de faire disparaître tout le numéraire métallique. Une partie fut peut-être encore expertée; mais une autre, soustraite à la circulation, fut mise en réserve; la défiance commençait à s'éveiller, et elle mit à couvert une portion de la fortune publique.

Cependant la disparition des espèces avait rendu impossible à la banque de rembourser les billets qui lui étaient présentés. Elle fut dispensée en 1797 du paiement en espèces auquel elle s'était obligée; chacun fut contraint à recevoir les billets comme monnaie courante, et dès cet instant, ils cessèrent d'être des billets de confiance, et devinrent un papiermonnaie.

La multiplication de ce papier au delà des besoins de la circulation et de la somme totale de numéraire qui existait autrefois, devait nécessairement produire leur dépréciation; car dès l'instant que le numéraire superflu ne peut plus s'exporter, il faut bien qu'il baisse de prix. Mais une autre cause est venue ensaite accélérer cette dépréciation, c'est là création d'une monnaie de cuivre sans valeur. Avec un quintal de cuivre coûtant 100 florins de papier, on frappe 2400 pièces de cuivre, portant l'empreinte de quinze kreuzer, en tout 600 florins. Or depuis que les billets ne sont plus remboursables en or et en argent, la mon-

on argent sechangeait contre 12 et 13 pier. Toutes les calamités qui vont à la s reille dépréciation, l'Autriche les a es après avoir poussé l'émission de ces sig valeur nominale de 1.060 millions de fle vernement a déclaré le 20 février 1811 rait d'en émettre; il les a tarifés au cing valour nominale, et en a ordonné l'écha contre un nouveau papier-monnaie, appe mortissement (Einlösungs-Scheine). Le m nouveau papier ne sera par conséquent qu lions, somme que le gouvernement a pro nuer et d'anéantir successivement par biens ecclésiastiques et par tous les au qu'on trouvera praticables. La réduction billets s'est effectuée le 15 mars 1811; ma papier-monnaie ne les a remplacés que d mier février 1812. Quoique ce papier ne plus de sûreté que le premier, la diminu sa quantité a suffi pour en élever la valeu

comme je viens de le dire, 100 florins e

étonnante, dit un observateur autrichien, que personne n'a prévue, et qui paraît en contradiction avec la situation politique du continent, ne peut être l'effet que de la réduction du papier-monnaie, dont la quantité actuelle se proportionne mieux au besoin de la circulation (a). »

### Billets de confiance et papier-monnaie de la Prusse (b).

La banque de Berlin, fondée en 1765, émet des billets de 4 jusqu'à 1000 livres; la livre de banque est une monnaie idéale, valant au pair un écu et 5 en monnaie courante. Ce papier a toujours été payé avec la plus grande exactitude; cependant la sagesse et la probité du gouvernement prussien n'ont pu le garantir des dangers attachés à toutes les institutions de ce genre. La prise de Berlin par les Français, en 1806, ayant forcé la banque de suspendre ses paiemens, cette catastrophe a ébranlé pour quelque temps son crédit, qui cependant se trouve entièrement rétabli au moment où je vous parle.

La même guerre malheureuse contre la France avait engagé le roi de Prusse à fabriquer un papier-monnaie, les Tresorscheine, qui pendant la guerre se déprécia rapidement; mais telle a été la modération et la prudence du gouvernement dans l'émission de ces signes

<sup>(</sup>a) Voyez: Allgemeine Zeitung, du 12 mai 1812.

<sup>(</sup>b) Nicolai, Beschreib. von Berlin. Nelkenbrecher und Gerhardt, Taschenbuch für Kaufleute.

fictifs, que malgré ses malheurs et ses pertes il a su en rétablir le crédit: en 1811, ils s'échangeaient au pair contre la monnaie.

Au moment où cette feuille s'imprime, je trouve dans les papiers publics un fait qui confirme de nouveau cet esprit d'ordre et de sagesse qui caractérise si honorablement le gouvernement prussien. En 1812, les dépenses extraordinaires de la guerre avaient de rechef nécessité une émission de papier-monnaie. On en mit deux sortes en circulation (Steuer : Anweisungen et gestempelte Tresorscheine) dont la valeur nominale montait à quatre millions et demi d'écus. Mais à peine la paix de Paris fut-elle conclue, que le roi s'empressa de retirer ces billets : il y mit tant d'activité qu'un an après, le 17 mai 1815, on en avait déjà supprimé pour 3.623.405 écus, de sorte qu'il n'en restait plus dans la circulation que pour 876,505 écus, somme qui vraisemblablement sera acquittée dans le courant de cette année. A mesure que les suppressions se font, elles sont annoncées dans les gazettes de Berlin, avec indication du numéro et de la valeur de chaque billet supprimé. — Honneur à ce gouvernement respectable qui prouve par son exemple ce que peut un état faible en moyens et ruiné par des guerres malheureuses, lorsque les lumières et la probité président à son administration! C'est quand le papier-monnaie est employé avec une pareille prudence, qu'il peut être dans les momens de détresse une ressource pour les gouvernemens, sans devenir un fléau pour les peuples.

#### Banque de Stockholm (a).

Cette banque est une des plus anciennes; elle date de l'année 1657, et ce fut le gouvernement qui l'établit. Elle rassembla par des emprunts un fonds de 300,000 écus spécies; mais au lieu de créer des actions, elle délivra à ses créanciers des obligations portant intérêt et payables à vue au porteur. L'argent qu'elle avait emprunté à 4 pour cent, elle le prêta à 6, sur hypothèque et même sur gage. Elle faisait donc le service d'une banque de circulation, d'une banque d'emprunt, et même d'un mont-de-piété ou d'un lombard. Son administration fut si bonne, qu'à la mort de Charles XII elle se trouva posséder un fonds de 5 millions.

Pendant la période orageuse qui suivit la mort de ce prince, les états du royaume créèrent une nouvelle banque qui fut réunie à la première; elle émit des billets payables en écus de cuivre (b). Cette banque étant plus facile à prêter, elle fit des avances si considérables à la noblesse et au gouvernement, que bientôt ses billets en émission se montaient à la somme de 600 millions d'écus de cuivre ou de 48 millions de roubles. L'état augmenta ses dettes; les propriétaires

<sup>(</sup>a) Büsch, Schriften über Banken und Münzwesen. Nelkenbrecher und Gerhardt, Taschenb. für Kaufl.

<sup>(</sup>b) Ces billets furent appelés Banco-Transportzettel. L'écu de cuivre fait la 18° partie d'un écu spécies; il vaut par conséquent 8 cop. Voyez le tableau n° VI.

furent ruinés; le goût du luxe et de la dépense se répandit parmi toutes les classes de la société; le cuivre, tant en barres que monnayé, disparut de la circulation; et comme la banque se voyait bientôt hors d'état de réaliser ses billets, même dans cette vile monnaie, le gouvernement réduisit leur valeur successivement jusqu'à un 96<sup>e</sup> de ce qu'elle avait été originairement. Malgré ces opérations ruineuses, il devait encore à la banque, en 1762, au delà de 80 millions d'écus d'argent, ou de 19 ½ millions de roubles (a).

La misère publique causée par le papier-monnaie était à son comble, lorsque Gustave III reprit, par l'heureuse révolution de 1772, le pouvoir qu'une faction aristocratique avait enlevé à ses prédécesseurs. Ce prince mit ordre aux affaires de la banque; il arrêta toute émission ultérieure de billets; il déclara qu'ils seraient dorénavant payables en bonne monnaie d'argent, et il les paya effectivement en cette monnaie, ayant eu soin de se procurer un fonds considérable en lingots par des emprunts faits en Hollande. Le crédit de la banque s'était relevé et ses billets avaient cours pour toute leur valeur nominale, lorsque Gustave détruisit son propre ouvrage en entreprenant une guerre injuste et malheureuse contre la Russie. Depuis cette époque, les billets de banque ont toujours baissé de plus en plus; le royaume est inondé de papier-monnaie et d'effets publics dépréciés (Reichs-Schulden-Zettel) qui encombrent la circulation; enfin

<sup>(</sup>a) L'écu d'argent, comme vous pouvez le voir par le tableau n° VI. ne fait qu'un sixième de l'écu spécies, ou 24 copeks.

le numéraire a tellement disparu, qu'on fait circuler des billets de la valeur nominale de 16 et de 8 schillings, c'est-à-dire de 48 et de 24 copeks, pour subvenir à la disette de petite monnaie.

### Banque de Copenhague (a).

Elle fut fondée par octroi en 1736, avec un fonds de 500,000 écus monnaie courante. Déjà en 1745, neuf ans après son établissement, elle eut recours au gouvernement qui la dispensa de payer en numéraire la valeur entière de ses billets; cependant, elle continua d'en émettre et de faire des avances, tant aux particuliers qu'au gouvernement. Le public en souffrit, mais les actionnaires gagnèrent; leur dividende devint si considérable que les actions se vendaient le triple de leur valeur originaire. En 1773, le roi remboursa les actionnaires et devint seul propriétaire de la banque. A cette époque, elle avait mis en circulation des billets pour 11 millions, c'est-à-dire pour vingt fois environ de son fonds métallique, qui était alors de 600,000 écus. Le gouvernement porta depuis l'émission jusqu'à 16 millions. Le numéraire disparut entièrement, et l'on se vit forcé de créer des billets d'un écu.

Le mal étant parvenu à son comble, on essaya d'y

<sup>(</sup>a) Büsch, Schriften über Banken und Münzwesen. Eggers, Memorien über die Dänischen Finanzen. Thaarup, Statistik der Dänischen Monarchie.

remédier. En 1771, il fut ordonné que la banque royale cesserait d'émettre des billets, et qu'elle anéantirait successivement ceux qu'elle avait émis. Une nouvelle banque, appelée la Dänisch-Norwegische Species-Bank, fut créée par des actions avec un fonds de 2,400,000 écus spécies. Cette banque est indépendante du gouvernement, qui se réserve seulement le droit de la surveiller; les membres de sa direction, en prétant le serment à la banque, sont formellement déliés de celui qu'ils ont prêté au souverain, pour tout ce qui regarde les affaires de la banque. Les billets qu'elle émet, sont payables en bonne monnaic d'argent, ou en billets de l'ancienne banque royale d'après le cours de ce papier. Il lui est prescrit de régler toujours ses émissions sur le fonds métallique qu'elle a en caisse, dans la proportion de 1 - à 1; de sorte que pour chaque somme de 100 écus qu'elle garde dans ses coffres, elle ne peut émettre que 100 écus en billets. L'ancienne banque devait retirer annuellement de la circulation pour 750,000 écus de ses billets. Par tous ces moyens on espérait de délivrer le Danemarck en moins de quinze ans du fardeau de son papier-monnaie, et de lui substituer des billets de consiance dont la valeur serait aussi bonne et assurée que celle de la monnaie qu'ils représenteraient.

L'événement n'a pas répondu à cette attente. Une fois que l'état est gangréné par le mal du papier-monnaie, le gouvernement et les particuliers s'épuisent en vains efforts pour l'en guérir par des moyens doux et lents; il n'y a qu'une opération prompte et douloureuse qui puisse le sauver. Le Danemarck est de nou-

veau inondé de papier-monnaie; pour remplacer le numéraire qui a totalement disparu, on s'est vu forcé de créer des signes de 24 et de 8 schillings monnaie courante, billets dont la valeur nominale répond à 28 cet à 9 capeks. Déjà en 1804 les billets de la nouvelle banque perdaient 25 pour cent contre la monnaie dans laquelle ils étaient payables; ceux de l'ancienne banque étaient tombés jusqu'à 45 pour cent au-dessous de cette monnaie. Les événemens politiques qui ont eu lieu depuis, les ont fait baisser dans une proportion bien plus forte. Au mois d'octobre 1813, ils étaient tombés au point qu'on offrait 1800 écus en papier pour un écus en espèces.

# Banque des États-Unis d'Amérique (a).

Les colonies anglaises de l'Amérique septentrionale, en transplantant sur le sol du Nouveau Monde les arts et la civilisation de l'ancien, n'ont pas manqué d'y introduire aussi l'invention des billets de banque. Ce fut le gouvernement de Pensylvanie qui, en 1722, en donna le premier exemple. Son papier ne portait point qu'il serait payable en une valeur quelconque; c'était un papier-monnaie dans le sens le plus strict: aussi, pour en soutenir le cours, avait-on porté des peines contre tous ceux qui feraient quelque différence de prix dans leurs marchandises en les vendant

<sup>(</sup>a) Smith, book II, ch. II. Nelkenbrecher et Gerhardt, etc.

contre ce papier. Cependant, en dépit de ces ordonnances, roo livres sterling en espèces s'échangeaient dans certaines colonies contre 130 livres en papier, et dans d'autres contre 1100 liv., selon que les différentes provinces avaient émis plus ou moins de ce papier. Le parlement d'Angleterre mit fin à ce désordre, en déclarant qu'aucun papier qui pourrait être émis par la suite dans les colonies, ne vaudrait comme offre légale de paiement.

Lors de la guerre de ces colonies contre la métropole, le nouveau gouvernement eut encore une fois recours à cette ressource. Les quantités de papiermonnaie qu'on fabriqua, furent si immenses, que sa valeur baissa presqu'autant que celle des assignats de France. J'ignore par quels moyens l'Amerique s'en est délivrée. Les banques particulières qui y subsistent aujourd'hui, n'émettent que des billets de confiance.

#### Banque de Russie..

Enfin la Russie a aussi connu le papier-monnaie. Ce fut en 1768 (29 décembre) au commencement d'une guerre contre les Turcs, que Catherine II fonda la banque d'assignats, destinée à émettre des billets payables au porteur. Cependant dès l'origine de ces billets, il fut douteux en quelle monnaie ils seraient payables; et jusqu'à ce moment les opinions sont encore partagées sur ce point important. Dans son manifeste l'Impératrice ne s'expliqua que fort obscuré-

ment sur le fonds métallique de la banque, ce fonds y étant désigné sous les noms vagues de capital, d'argent comptant et de monnaie, sans faire mention d'aucune espèce de monnaie en particulier. La teneur des assignats n'éclaireit pas non plus ce doute, car ils portent encore en termes généraux qu'ils seront payés en monnaie courante.

Il semble cependant que cette incertitude aurait dûdisparaître dès le premier mois de l'existence de la banque; car si, dans les commencemens, les assignats. furent payés indifféremment tantôt en argent et tantôt en cuivre, ils ne le furent bientôt plus qu'en cuivre.. D'ailleurs, quand on lit avec attention le manifeste, ainsi que l'instruction pour les employés de la banque qui y est jointe, on est convaincu que l'intention de l'Impératrice était de fonder les assignats sur cette monnaie, à l'instar de la banque de Stockholm. Si. elle avait voulu que ces billets fussent payés en argent, elle n'aurait certainement pas manqué de le déclarer, et d'exclure formellement la monnaie de cuivre de tous les paiemens de la banque. Loin d'en agir ainsi, elle met au premier rang des avantages de la banque,qu'elle facilitera la circulation de la monnaie de cuivre; expression qui indique si clairement les vues de la. souveraine, qu'il est inconcevable comment elles ont. pu paraître douteuses à quelques personnes qui ont, écrit sur cette matière.

Il est donc prouvé que nos assignats sont fondéssur le cuivre. Mais cette monnaie peut-elle servir degarantie à des billets de consiance? L'examen que nousavons fait de sa nature et de ses effets doit vous meme, pour fixer en quelque sorte cattribue, il est de la dernière important sur la valeur la moins invariable de touvaleur c'est l'argent; le cuivre est loin davantage.

Ensuite, le paiement de billets de l fait en monnaie de cuivre, est toujours illusoire. L'usage de cette monnaie n'est ler en grosses sommes; elle est trop inc cela. En conséquence la banque ne paie gnats en cuivre; elle ne fait que distrik tite monpaie. Elle est tous les jours da changer des billets de 5, de 10 ou de mais il est rare qu'on lui demande des p sidérables. Ce n'est pas qu'il n'y ait beauc qui, désirant transformer leur papier ( priété plus sûre, ne consentiraient à receve sommes, même en monnaie de cuivre; et l'exportation de cette monnaie étant a d'un grand risque, à cause des peines déce ces opérations. il v a neu de nerconno

en cette monnaie, à l'instant de leur présentation, quelles que soient les sommes qu'on lui demandera; qu'il laisse aux porteurs de billets la liberté de choisir selon leur convenance, ou de la monnaie ou des barres au taux de la monnaie (a); enfin qu'il permette l'exportation de ces dernières. Alors, on il aurait assez de cuivre pour tenir sa promesse, et dans ce cas, les assignats vaudraient au moins ce que le cuivre vaut; ou il n'en aurait pas assez et serait obligé de retirer une partie de ses assignats, et dans cette supposition les billets se maintiendraient également au niveau du cuivre.

Cependant il ne faut pas s'imaginer que, cette mesure une fois prise et soutenue, les assignats seraient basés sur un gage aussi solide que s'ils étaient payés en or et en argent. Ce qui assure un prix presqu'inaltérable aux métaux précieux, c'est que lorsqu'on vent les retirer de leur emploi de monnaie, on trouve toujours un orfévre qui vent les fondre, ou un voyageur qui vent les exporter. Mais le cuivre, quand il surabonde comme monnaie, ne trouve pas facilement un acheteur: il peut bien se vendre à des chaudronniers et des fondeurs, mais la quantité que ces ouvriers en peuvent employer est bien plus strictement limitée que celle de l'or et de l'argent que les orfévres et les bijoutiers emploient; d'ailleurs le volume du cuivre rend son exportation infiniment plus dispendieuse;

<sup>(</sup>a) Je suppose que dans ce cas la monnaie de cuivre serait frappée suivant le prix courant du métal, aussi approchant que celase pourrait de la valeur de la monnaie d'argent.

variable.

Le resultat de ces observations est, tat actuel des choses en Russie, le cuiv la garantie des assignats; que ces billets des billets de confiance, mais qu'ils c papier-monnaie. Une autre preuve de ce c'est que les variations qu'a subies la v signat, ont toujours été entièrement i de celles que la monnaie de cuivre a l'assignat était réellement garanti par ce sa valeur serait toujours d'accord avec au contraire, le taux de l'assignat a pres été, ou au-dessus ou au-dessous du primaie qu'il est censé représenter.

Lorsque l'assignat fut créé, le rouble e loin de valoir le rouble d'argent; sa valeu n'allait guère au delà de 50 copeks (a) naie de cuivre était alors reçue dans tous à un taux peu inférieur au rouble d'argent faisait le service de petite monnaie; mais cent roubles

dès lors leur valeur devait se mesurer, non pas sur la valeur nominale des pièces de cuivre, mais sur leur valeur intrinsèque. En conséquence, si le public avait regardé la monnaie de cuivre comme la garantie des assignats, un rouble en assignats n'aurait valu que 50 copeks d'argent; et cependant il en valait à peu près 100. Ce taux élevé des assignats était dû à deux circonstances : à leur caractère de papier-monnaie et à la modération que le gouvernement mettait à cette époque dans leur émission. Par rapport à la première circonstance, il fut ordonné qu'ils seraient admissibles dans tous les paiemens stipulés en argent; que toutes les caisses de l'état les recevraient au même taux, et que dans l'acquittement des impositions publiques chaque contribuable serait obligé de payer en assignats une portion déterminée de sa cote. Quant à la seconde circonstance, la première émission de 40 millions de roubles ne fut point répétée pendant dix-huit ans; enfin, on ne mit point en circulation des billets au-dessous de la valeur de 25 roubles. Ces mesures, jointes aux avantages réels que procure le papier-monnaie, rendirent les assignats si agréables au public, que jusqu'à l'année 1788 ils gagnèrent un agiot d'un à cinq pour cent contre la monnaie de cuivre, et que la différence de leur valeur à celle de l'argent n'alla jamais au delà de trois pour cent en faveur de ce dernier. L'année de la paix de Kaïnardji (1774) ils montèrent même au pair avec la monnaie d'argent (a).

<sup>(</sup>a) Voyez pour ceci, comme pour tout le reste de cet article, le Tableau n° V.

guerres de Turquie, de Snède, de P Perse la forcèrent à transgresser dès l'a la mort de cette souveraine (1796) la n guats en circulation s'élevait déjà à plu lions de roubles valeur nominale.

Cette multiplication du papier-monn forte et trop subite pour ne pas entraîner tion. Dès l'année 1788 le cours des as rapidement; en 1795 un rouble en assign déjà plus que 68 ½ copeks d'argent. Cett gressive fit disparaître le numéraire m d'autant plus promptement qu'on avait en de dix et même de cinq roubles, de sorte marchés s'accomplissaient avec du papier d'Encore si l'on avait pu se consoler de la pméraire par l'espérance d'une production mais malheureusement la plus grande par et de cet argent avait passé dans les papour fournir aux dépenses de la guerre

le fonds de la banque d'emprunt, 22 avaient été prêtés à de grands seigneurs avides de jouissances, et qui songeaient fort peu à l'amélioration de leurs terres; les autres 11 millions destinés aux villes, furent principalement employés à construire des maisons d'habitation dans les deux capitales.

Sous les règnes suivans, la baisse de l'assignat, toujours supérieure aux nouveaux impôts qui devaient
couvrir les pertes du trésor, força le gouvernement,
bien malgré lui, à une multiplication ultérieure de ce
papier, laquelle, à son tour, accéléra sa dépréciation (a). Pour comble de malheur, des guerres aussi
dispendieuses qu'inévitables, suivies d'une stagnation
presque totale du commerce étranger, se joignirent à
ces causes pour en aggraver l'effet. En 1810, les assignats en circulation se montaient à 577 millions valeur nominale, et l'année suivante le rouble en papier
ne représentait plus que 25 \(\frac{2}{3}\) copeks.

Dans cette baisse, l'assignat est tombé au-dessous du rouble en cuivre; preuve évidente qu'il n'a point de garantie dans cette monnaie, comme beaucoup de gens se l'imaginent. C'est vers l'année 1800 que commença cette révolution : elle n'était pas seulement l'effet de la baisse de l'assignat; le prix du cuivre en barres avait haussé prodigieusement, même dans sa proportion avec l'argent, comme vous pouvez le voir par le tableau n° III. Le cuivre continua à hausser jusqu'en 1803, époque où il atteignit le prix le plus

<sup>(</sup>a) Manifeste du 2 février 1810.

élevé qu'il ait eu depuis un siècle; passé cette année, il a soudainement baissé jusqu'au terme où il était avant 1777; mais nonobstant cette baisse prodigieuse, l'assignat n'a pu l'atteindre, et sa valeur lui est toujours restée inférieure.

Ce phénomène ne peut plus vous étonner, Messeigneurs, puisque vous savez vous en expliquer la cause. Comme nos assignats ne sont point des billets de confiance et qu'ils n'ont aucune garantie dans le cuivre, il n'est pas plus surprenant que ce papier soit tombé au-dessous du rouble en cuivre, qu'il ne l'est de l'avoir vu tomber au-dessous du rouble d'argent. Nos assignats ne tiennent leur valeur que de leur caractère de papier-monnaie, c'est-à-dire de la loi qui les rend admissibles dans tous les paiemens, et surtout dans celui des contributions publiques. Si leur émission avait toujours été calculée sur le besoin de la circulation intérieure, ils auraient continué d'aller au pair avec la monnaie d'argent; en outrepassant cette proportion, il fallait s'attendre à les voir tomber, nonseulement au-dessous de l'argent, mais encore au-dessous du cuivre, puisque leur valeur est également indépendante de l'un de ces métaux comme de l'autre.

Gependant cette différence entre la valeur du cuivre et celle de l'assignat ne laissa pas de produire de nouveaux inconvéniens très-graves. Quelle que fut la hausse du cuivre en barres, le prix du cuivre monnayé ne pouvait hausser en proportion, puisqu'il était toujours frappé au même taux, et que la banque continua à l'échanger contre l'assignat au taux nominal de celui-ci. Seize roubles en assignats suffisaient tou-

jours pour acheter à la banque un poud de cuivre monnayé, tandis qu'on était obligé de payer 20, 30 et 40 roubles en assignats pour acheter au marché une pareille quantité de cuivre en barres. Si la banque avait pu fournir assez de monnaie de cuivre pour satisfaire la demande de tous les porteurs d'assignats, et si la fonte et l'exportation de cette monnaie n'avaient pas été défendues, personne n'eût acheté du cuivre en barres; tout le monde se fût pourvu de ce métal à la banque, et la valeur des assignats n'eût jamais pu tomber au-dessous du prix courant du cuivre, du moins pas pour long-temps. Mais, comme je l'ai déjà dit, la banque ne paie pas ses assignats en cuivre; elle ne fait que distribuer de la petite monnaie; et d'ailleurs la fonte et l'exportation de cette monnaie sont désendues. En conséquence, la distribution qu'en fait la banque n'est jamais suffisante pour rétablir le pair entre le cuivre métal et le cuivre monnaie; et cependant elle est assez forte pour causer des pertes considérables à la banque. Pour vous en convaincre, vous n'avez qu'à jeter un regard sur le tableau no VIII, vous y verrez que ces pertes sont quelquefois montées jusqu'à 150 pour cent.

Pour faire tarir la source de ces pertes, on prit, en 1810, le parti de diminuer le poids du rouble en cuivre qui fut réduit de 2 livres et demie à une livre et trois quarts. Dans la note XIII<sup>e</sup> nous avons examiné cette mesure en considérant la monnaie de cuivre dans son rapport avec la monnaie d'argent: ici il convient de la soumettre à une nouvelle analise, car dans son rapport avec l'assignat la monnaie de

cuivre joue un rôle très-différent de celui de petite monnaie. Dans l'opinion populaire elle est regardée comme le garant de l'assignat; et vu qu'elle est la seule monnaie courante, son taux exerce une grande influence sur le prix du travail et de toutes les denrées, et conséquemment sur le bien-être de tous les habitans de l'Empire, de même que sur l'état de ses finances.

Au moment où la diminution fut résolue, la monnaie de cuivre, comparée à celle d'argent, avait cessé depuis quatre ans de causer une perte au gouvernement. Le tableau no III vous montre que ce fut seulement dans les années 1802 à 1806 que la valeur intrinsèque du rouble en cuivre surpassa celle du rouble d'argent; dans les quatre années suivantes, l'émission de la monnaie de cuivre avait derechef donné un profit brut de 9 à 37 pour cent, ou un profit net de 6 ÷ à 34 - pour cent, en déduisant les frais de monnayage. Le prix numérique du cuivre avait considérablement baissé, et toutes les circonstances indiquèrent qu'il baisserait encore, comme il est arrivé en effet. Ainsi, en considérant la monnaie de cuivre dans son rapport avec celle d'argent, il n'y avait aucune nécessité d'en diminuer la valeur.

A la vérité, dans son rapport avec l'assignat, la monnaie de cuivre causait toujours encore une perte considérable; mais cette perte (et ceci est le point capital de la discussion), cette perte ne provenait plus de la hausse du cuivre en barres, mais de la baisse de l'assignat. Si, en 1809, le rouble assignat avait encore valu ce qu'il valait en 1803, savoir 80 copeks d'ar-

gent, l'émission de la monnaie de cuivre contre des assignats aurait procuré au gouvernement un bénéfice de 27 ½ pour cent; mais alors le rouble en papier ne valait plus que 44 ½ copeks d'argent, et c'est pourquoi l'émission du cuivre contre l'assignat causait une perte de 28 ½ pour cent.

Or du moment qu'on s'est aperçu de cette vérité, on conçoit aussi que l'expédient de diminuer la monnaie de cuivre n'était pas celui qu'il fallait choisir pour éviter la perte que causait cette monnaie. Ce n'est pas en diminuant la valeur intrinsèque de la monnaie, mais en élevant celle du papier, qu'on parviendrait à rétablir l'équilibre entre ces deux espèces de valeurs. La valeur des monnaies ne se règle pas sur celle du papier, mais bien au contraire la valeur du papier se règle sur celle des monnaies dont elle tire son existence.

Ce raisonnement, s'il avait encore besoin de preuves, en trouverait les plus convaincantes dans les effets qui ont suivis la mesure prise en 1810. La réduction de la monnaie de cuivre a-t-elle fait disparaître la perte sur l'émission de cette monnaie contre l'assignat? Nullement. Tout ce que cette opération a pu effectuer, se réduit à un adoucissement de cette perte; encore cet effet doit-il être attribué autant et plus à la baisse constante et progressive du cuivre en barres, qu'à la diminution de la monnaie. Si, en 1811, le prix du cuivre était resté à 13 roubles 33 \frac{1}{3} copeks, comme l'année précédente, la perte sur l'émission de la monnaie, malgré la diminution, aurait toujours été 128 \frac{1}{10} pour cent; mais comme le prix courant du métal était

tombé à 9 roubles 30 cop. ;, cette perte se trouvait par-là réduite à 52 3 pour cent. En conséquence si la perte s'est affaiblie, c'est bien plus la baisse du cuivre que la réduction de la monnaie qui a opéré cet effet; et cependant ces deux causes ensemble n'ont pas suffi pour écarter entièrement cette perte.

Objecterait-on que la diminution n'a pas été assez complète, et qu'il aurait fallu réduire la monnaie de cuivre au niveau de la valeur de l'assignat? Cette mesure eût été tout aussi infructueuse que celle qu'on a suivie: vous en avez la preuve sous les yeux dans le tableau n° VIII. En 1810, la valeur intrinsèque du rouble en cuivre était  $83\frac{1}{3}$  copeks d'argent: si on l'avait réduite à  $33\frac{1}{3}$  copeks, ce qui était alors la valeur du rouble assignat, l'année suivante (supposé que le prix courant du cuivre n'eût point baissé, comme il fit) il y aurait eu de nouveau une perte de  $31\frac{1}{4}$  pour cent, car cette année l'assignat était tombé de  $25\frac{1}{3}$  copeks.

Ainsi de quel côté qu'on envisage cette mesure, on trouve toujours qu'elle est insuffisante, et que c'était un faux calcul de diminuer la valeur intrinsèque de la monnaie de cuivre pour la porter au niveau de l'assignat. En 1810, ce n'était plus le prix du cuivre qui haussait; au contraire, il se vendait bien meilleur marché que dans les années précédentes: c'était la valeur de l'assignat qui baissait, ou qui élevait nominalement le prix du cuivre quand on l'achetait avec des assignats. Lorsque le prix de la toile ou du drap hausse nominalement par la baisse de l'assignat, s'avisera-t-on de réduire la longueur de l'archine pour rendre ces denrées meilleur marché? Eh bien, réduire la valeur de

la monnaie pour lui faire atteindre celle de l'assignat, est une mesure précisément du même genre. « Le poud de cuivre, disait-on, se paye 40 roubles en assignats, et la même quantité de cuivre en monnaie est livrée par la banque à raison de 16 roubles : donc il faut frapper au moins 24 roubles d'un poud. » Mais en raisonnant ainsi, on paraissait oublier que la hausse apparente du cuivre n'était que l'effet de la baisse de l'assignat, et qu'une dépréciation progressive de ce papier pouvait porter le prix nominal du cuivre à 50, à 60 roubles et au delà. En admettant pour un moment que cette baisse progressive est eu lieu: aurait-on eu le courage de persévérer dans ce système, et de détériorer constamment la monnaie de plus en plus, en proportion de la baisse de l'assignat? Quel aurait été le terme de cette dégradation? De quelle manière auraiton pourvu aux frais des refontes et au manque absolu de la seule monnaie qui supplée aux assignats?

Enfin si nous considérons la réduction de la monnaie de cuivre du côté de son influence sur la valeur de l'assignat, nous découvrons de nouveaux motifs qui auraient dû déconseiller cette opération. Quoique la valeur des assignats ne dépende pas directement de la monnaie de cuivre, elle en dépend néanmoins indirectement, par l'opinion du peuple; et c'est pourquoi il importait beaucoup de ne pas altérer cette monnaie. L'assignat n'a de valeur que celle qu'il tient du besoin qu'on en a comme véhicule de la circulation; ainsi du moment que sa quantité surpasse ce besoin, sa valeur diminue. Alors il devient important pour chacun d'en trouver dans ses billets un point

fixe et d'en faire la base de tous ses calculs. Le peuple tourne ses yeux vers la seule monnaie de valeur intrinsèque qui ait cours dans l'État; il s'informe de cette valeur, il la compare avec le prix courant du cuivre, avec le poids des monnaies jusqu'alors en usage, S'il découvre que celles qu'on substitue aux anciennes ont perdu de leur valeur intrinsèque, le papier dont il les croit les garants doit nécessairement s'en ressentir. Lorsque le numéraire est fictif et que toutes les valeurs sont comparées à une mesure idéale, il faut respecter davantage l'imagination sur laquelle repose la consiance. Ou je me trompe très-fort, ou la diminution de la monnaie de cuivre en 1810 a grandement contribué à la dépréciation soudaine et sans exemple qui fit tomber l'assignat l'année suivante de 33 ÷ copeks à 25 ÷.

Je crois avoir prouvé, Messeigneurs, que nos assignats ne sont point des billets de confiance et qu'ils ne l'ont jamais été; qu'ils constituent un papier-monnaie dans le sens le plus strict. Cette circonstance cependant ne les avilit point; au contraire, c'est en les considérant comme billets de confiance qu'on trouvera qu'ils ont été dégradés; car des billets de confiance doivent être payés en argent, et nos assignats ne la sont pas. Une émission modérée de ce papier-monnaie pouvait devenir utile à l'empire, et je crois que les premiers quarante millions l'ont été. Mais depuis la création de la banque d'emprunt, la quantité de papier jetée dans la circulation a d'abord égalé, puis surpassé celle du numéraire circulant avant cette époque; et ne pouvant être envoyée au-dehors, sa valeur a dû baisser

en proportion de l'excédant que la circulation ne pouvait absorber. Il ne me reste que de diriger votre attention sur les suites de cette haisse, et de répondre à quelques objections que les préjugés ont élevées contre la diminution des assignats, comme le moyen le plus efficace pour rétablir leur valeur.

A mesure que l'assignat baisse, tous les revenns ' qui se perçoivent en assignats, diminuent. Cette calamité est sentie par tout le monde, mais il y a peu de personne qui savent se rendre compte de sa cause. Vous vous rappelez sans doute que dans l'échange de deux choses, le prix de l'une d'elles ne peut baisser sans que celui de l'autre ne paraisse hausser : ainsì, quand l'assignat baisse, c'est comme si le prix de toutes les choses qu'il sert à acheter s'élevait. Voilà ce qui induit en erreur la plupart de nos compatriotes. Comme ils reçoivent toujours le même nombre de roubles, ils ne soupconnent seulement pas que l'assignat ait baissé ou que leurs revenus aient diminué; ils ne se plaiguent que de la cherté des denrées. Cependant ces variations dans la valeur de l'assignat et des marchandises, pour être corrélatives, ne sont nullement de même nature : la baisse de l'assignat est réelle; la hausse des salaires, de l'argent, des marchandises et de tout ce qui se paye avec l'assignat, n'est que nominale. Depuis que nos assignats se sont dépréciés au point de ne représenter que le quart de leur valeur primitive, lorsqu'on paye en assignats une marchandise valant un rouble, on dit qu'on l'a payée quatre roubles; mais ce sont quatrè roubles en papier qui ne font qu'un rouble en argent. Comparez les prix des marchandises

à une mesure plus stable que le papier, vous trouverez que la plupart de ces prix n'ont point haussé, et que plusieurs d'entre eux ont éprouvé une baisse considérable.

Mais comment prouverait-on que les variations que nous avons vu arriver dans le prix des choses échangeables, sont dues à la baisse de l'assignat et non pas à la hausse des choses qu'il sert à acheter? La voici cette preuve. Il est impossible que toutes les choses vendables renchérissent à la fois. Ainsi quand la hausse des salaires et des marchandises est universelle, c'est une indication certaine et évidente que cette hausse n'est que nominale, ou qu'elle ne provient que de la baisse du numéraire (a). C'est le cas des salaires et des marchandises en Russie: les prix de tous se sont élevés simultanément; par conséquent cette hausse est purement nominale, et c'est l'assignat qui a baissé. Et remarquez encore que la monnaie d'argent est comprise dans cette hausse universelle, et que c'est une nouvelle preuve de la baisse de l'assignat. Comme cette monnaie est employée de même que l'assignat, à payer des salaires et des marchandises, si leur prix avait réellement haussé, celui de l'argent aurait dû baisser : et il est arrivé le contraire.

Il est donc prouvé que l'assignat a baissé; mais dans quelle proportion? Cette question peut vous paraître résolue, Messeigneurs, puisque vous avez sous les yeux le tableau n° V, qui évalue en mon-

<sup>(</sup>a) Comparez tom. I, p. 477; et tom. II, p. 102.

naie d'argent toutes les variations qu'a subjes l'assignat depuis sa création. Mais je dois vous observer que ce tableau indique seulement la valeur numérique de l'assignat, ou le pouvoir qu'il a d'acheter de la monnaie d'argent; or cette valeur est souvent fort différente de sa valeur réelle, ou du pouvoir qu'il a d'acheter du travail et des marchandises russes (a). Comme cette distinction est d'une extrême importance pour juger des effets du papier-monnaie, je lui donnerai tout le développement dont elle peut avoir besoin pour être bien saisie.

Dans un pays où le papier-monnaie domine, les prix du travail et des marchandises sont rarement évalués en argent, et d'autant moins que l'abondance du papier a chassé plus complétement le numéraire métallique. Il en arrive que le peuple, borné dans ses échanges au papier-monnaie, s'accoutume aisément à le regarder comme le véritable numéraire, et qu'il lui attribue la même immutabilité de valeur qu'une longue expérience lui avait fait respecter dans l'argent. L'effet de cette opinion populaire est que, lorsque la valeur nu-

<sup>(</sup>a) La valeur réelle du papier-monnaie en marchandises étrangères est toujours la même que sa valeur numérique; car dans le commerce étranger les marchandises étant constamment évaluées en argent, et devant être payées définitivement en argent si elles ne le sont pas en marchandises, il ne peut pas y avoir de différence entre ces deux espèces de valeur. Ainsi, quand, pour être plus court, je me sers du terme de valeur réelle, en parlant du papier-monnaie, c'est toujours sa valeur en marchandises du pays qu'il faut entendre.

de marchandises du pays, comparativement à sa valeur en argent, qu'il pouvait en acheter avant sa hausse.

Afin de mieux prouver ces principes, dont l'application peut être d'une grande utilité au gouvernement, j'ai fait dans le Tableau no IX l'essai de calculer, pour deux périodes différentes, la valeur réelle de l'assignat comparativement à sa valeur numérique. Pour rendre l'expression de la valeur réelle aussi générale que possible, je me suis borné au prix de la farine de seigle, denrée de première nécessité qui compose le principal article de la subsistance du simple ouvrier, et sur laquelle se règlent par conséquent et les salaires du travail et les prix de toutes les autres denrées. Si l'on m'objectait que le prix annuel du blé n'est pas une bonne mesure de valeur, à cause de l'inégalité des récoltes, j'observerais que le blé qui se consomme à Saint-Pétersbourg y est amené d'un grand nombre de provinces intérieures, et qu'en conséquence son prix peut être regardé comme un prix moyen, dans lequel l'effet des mauvaises récoltes dans quelques provinces est compensé par celui des bonnes récoltes dans d'autres. Enfin, quoique ces prix ne soient que ceux d'un seul marché, il est probable que la proportion dans laquelle l'influence de l'assignat les a fait monter nominalement, doit être à peu près la même partout; les prix-courans du blé que le gouvernement publie de temps à autre, en fournissent une preuve suffisante.

Les résultats de ce tableau confirment d'une manière évidente les principes que je viens d'établir.

Pendant la première période, qui comprend les années 1800 à 1803, la valeur numérique de l'assignat a

constamment haussé; aussi voyons-nous que sa valeur réelle a été inférieure à la valeur numérique, comparativement à l'année 1800,

en 1801, de 8 pour cent, en 1802, de 51 en 1803, de 61

Quoique le prix du rouble d'argent en assignats avait baissé successivement de 153 cop. à 125, ou dans la proportion de 100 à 32, les prix des denrées du pays ne baissèrent pas dans la même proportion; au contraire, ils s'élevèrent dans celle de 100 à 143, de sorte que d'une année à l'autre, le rouble assignat acheta toujours plus d'argent et de marchandises étrangères, et toujours moins de travail et de denrées du pays.

Pendant la seconde période, qui commence avec l'année 1803, la valeur numérique de l'assignat a constamment baissé; aussi trouvons-nous que la valeur réelle de l'assignat a été supérieure à sa valeur numérique, comparativement à l'année 1803,

en 1804, de 1 pour cent en 1806, de 10 en 1809, de 17 en 1810, de 68 en 1811, de 135 en 1812, de 103 en 1814, de 98

Quoique le prix du rouble d'argent en assignats avait haussé successivement de 125 cop. à 397, ou dans la proportion de 100 à 318, les prix des denrées du pays ne haussèrent point dans la même proportion, mais

seulement dans celle de 100 à 220. Ainsi, durant toute oette période, l'assignat a toujours acheté plus de travail et de denrées du pays, comparativement à l'année 1803, qu'il n'a acheté d'argent et de marchandises étrangères; mais cette différence est allée en augmentant jusqu'en 1811, ou tant que la valeur numérique de l'assignat s'est dépréciée de plus en plus, et depuis cette époque elle va en diminuant, parce que l'assignat reste à peu près au même taux. S'il continue à s'y maintenir encore quelques années, il n'y a point de doute que sa valeur réelle n'atteindra le niveau de la valeur numérique. Alors les prix en assignats de toutes choses paraîtront exorbitans; mais les prix en argent seront les mêmes qu'ils étaient en 1803, et l'équilibre entre les deux valeurs de l'assignat se trouvera rétabli.

Ce n'est qu'après avoir précisé de cette manière nos idées sur la valeur de l'assignat, que nous pouvons entreprendre de calculer, du moins dans quelques-unes de leurs ramifications, les brêches que sa baisse a occasionées dans les revenus des habitans de la Russie et les pertes qu'elle a causées à la richesse générale de cet Empire. Si, faute de données suffisantes, nous sommes forcés d'évaluer ces pertes suivant la valeur numérique de l'assignat, les observations précédentes nous mettent aussi en état de rectifier les erreurs que cette évaluation pourrait faire naître.

Commençons par les pertes que le gouvernement a essuyées. Pour vous convaincre combien les altérations des monnaies et l'introduction d'un numéraire fictif sent contraires aux intérêts du pouvoir même qui les erdonne et qui croit y trouver une ressource, vous

n'avez qu'à jeter un regard sur les tableaux n° I et V. Vous y verrez que chaque million de roubles que nos Souverains levaient en contributions sur le peuple, formait successivement une valeur toujours moindre, à mesure que les monnaies s'altéraient et que les assignats se dépréciaient. Par exemple,

Avant l'année 1700, un million de roubles versé dans les caisses de l'état était égal en valeur numérique, à . . . . . 2,705,000 roubles d'argent d'aujourd'hui;

| • |   |                                       | 0,350,000 |
|---|---|---------------------------------------|-----------|
|   |   |                                       |           |
| • | • | •                                     | 1,225,000 |
| • |   | •                                     | 1,000,000 |
|   |   |                                       | 870,000   |
| • |   |                                       | 653,000   |
| • |   |                                       | 333,000   |
| : |   | •                                     | 250,000   |
|   |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |           |

Jusqu'à l'année 1787, la valeur réelle d'un million de roubles assignats était égale à ces sommes; depuis cette époque elle leur est plus ou moins supérieure. Cependant cette supériorité n'est que relative; elle n'a pas empêché que la valeur réelle de l'assignat n'ait constamment baissé à mesure que sa valeur numérique s'est dépréciée.

Pour réparer ces brêches dans les finances, le gouvernement s'est vu contraint de hausser successivement les impositions; mais comme ordinairement on n'a recours à cette mesure qu'à l'extrémité, il est probable que chaque augmentation d'impôts a été précédée par un déficit dans les revenus de l'état. Au reste, ces augmentations qui avaient l'air de surcharger le peuple,

n'étaient pour la plupart que nominales; et si d'une part elles n'agravaient pas sensiblement la charge des contribuables, de l'autre elles suffisaient encore moins à combler un déficit qui, par la diminution successive des monnaies et par la baisse constante de l'assignat, renaissait sans cesse à mesure qu'on s'efforçait de le combler.

Cependant le gouvernement peut augmenter ses revenus, mais ses salariés ne le peuvent pas. Tous ceux qui sont restés sur les appointemens fixés par Pierre Ier ou même par Catherine II, ont perdu plus de la moitié et jusqu'aux trois quarts de leur revenu : plus de la moitié de cette partie du revenu qu'ils consomment en travaux et en marchandises nationales; les trois quarts de cette autre partie qu'ils destinent à l'achat de marchandises étrangères et d'objets fabriqués d'or et d'argent. La portion de revenu qui leur reste est insuffisante pour les faire exister, quelque chétive qu'on suppose cette existence. Dans cette extrémité, s'ils peuvent faire un profit illicite dans leurs places, auront-ils le courage de résister à la tentation, et ne se croiront-ils pas justifiés par la conduite de l'état à leur égard, et par la nécessité qui justifie tout?

Le rentier se trouve dans la même position. S'il possède un capital en assignats dont il retire un intérêt, ce revenu a subi la même diminution. Les gros capitalistes se trouvent appauvris; les petits sont hors d'état de subsister, ils se voient forcés d'entamer leurs capitaux et de retirer à l'industrie les secours qu'ils lui avaient prêtés; ce qui, à son tour, diminue le travail productif et par conséquent la richesse nationale. J'ai connu des veuves, qui, avec un capital de 20,000 roubles, fruit du travail et des épargnes de leurs époux, étaient à l'abri de tout besoin; la baisse de l'assignat les a réduites à la mendicité. Par cette baisse, le capital, s'il reste intact, est diminué tout aussi bien que le revenu. Celui qui, en 1803, a prêté 10,000 roubles en assignats, a prêté une valeur de 8,000 roubles en argent; en 1811, l'emprunteur lui restitue son capital moyennant 2,500 roubles, et le prêteur n'a aucun droit de se plaindre, parce qu'on lui rend la même somme nominale en papier. Quel découragement pour les prêteurs! Combien l'accumulation des capitaux ne doit-lelle pas se ressentir de cette insécurité des propriétés, triste fruit du papier-monnaie!

Toutes les fondations publiques, stipulées en assignats, ont graduellement diminué avec la baisse de ce papier, et les revenus ne suffisent plus pour remplir les intentions des fondateurs. Lors de l'établissement de la maison des enfans-trouvés, sous Catherine II, un citoyen riche et bienfaisant déposa la somme de 200,000 roubles en argent pour fonder une école de commerce. Le rouble d'argent gagnait alors un agiot de 2<sup>1</sup>, pour cent contre l'assignat; on crut faire un profit et augmenter la fondation de 5,000 roubles, en échangeant les espèces contre l'assignat. En effet, cette école se trouve posséder encore aujourd'hui un fonds de 205,000 roubles en valeur nominale, tandis que la valeur numérique en est réduite à 51,250 roubles.

Nous avons examiné les pertes que la dépréciation des assignats cause au gouvernement, à ses salariés, aux capitalistes, aux fondations publiques; mais elles

ces prix ne haussent jamais dans la mê dans laquelle l'assignat baisse, et qu'i pas uniformément et tous à la fois, ces toujours suivies de pertes plus ou moi les propriétaires de ces revenus. D'aille qui ont vendu à crédit, tous ceux qui contrats de louage, de fermage, de : voient lésés par la baisse des assignats, plus à l'époque du paiement ce qu'ils v da la stipulation. Enfin les variations éte qui vont à la suite du papier-monnaie, sont une source de gains inespérés pou viennent pour les autres la cause de per inattendnes. Ainsi le commerce n'est pl tage; et ceux qui ne veulent pas risque dans ce jeu de hasard, la retirent des en tifs, la trensforment en matières précieuse Informez-vous du nombre des banques

état de choses entraîne; tâchez de savoi

sultés. Interrogez les observateurs qui connaissent l'intérieur du pays, ils vous diront quelle foule de capitaux cette baisse fait chômer dans les coffres de leurs propriétaires.

Pour vous faire une idée plus précise des pertes que les classes productives souffrent par la baisse de l'assignat, il faut vous rappeler ce que j'ai dit plus haut sur l'origine de la différence qui se trouve entre la valeur réelle du papier-monnaie et sa valeur numérique. Le peuple, incapable d'apprécier les valeurs, est longtemps avant de comprendre que c'est l'assignat quibaisse; il croit tout bonnement que c'est l'argent qui hausse de prix. Victime de cette illusion, il continue à: livrer les produits de son travail au même prix nominal auguel il les avait vendus avant la baisse de l'assignat: et de là vient que le prix numérique de toutes les marchandises du pays s'avilit. Cette observation s'est vérifiée dans tous les pays où un papier-monnaie déprécié; domine dans la circulation, tels que la Russie, l'Autriche, le Danemarck, etc. Tous les voyageurs trouvent qu'on ne vit nulle part meilleur marché que dans ces pays; et dans le monde commerçant, ils sont renommés pour le bas prix des vivres, du travail et de toutes les marchandises régnicoles (a).

Mais, dira-t-on peut-être, «quel mal y a-t-il que: les marchandises haissent de prix relativement à l'ar-!

<sup>(</sup>a) Pendant les désordres du papier-monnaie en Autriche, le bas prix de ses manufactures leur avait procuré quelque vogue dans l'étranger. A mesure que l'illusion populaire se dissipa et que le prix de ces manufactures monta pour regagner le niveau de:

comme pour I Etat.

Dans le commerce intérieur, si par peuple à comparer les valeurs, les pri dises baissent, ce changement n'est j et il ne se fait jamais dans la même r toutes les marchandises. D'abord, il y produits nationaux qui exigent des n gine étrangère : le prix de ces produits baisser sans que la perte ne devienne sensible aux producteurs : ainsi il se m ou moins à son ancien taux. Ensuîte, peuple sur les valeurs n'est pas géné chands, surtout ceux qui trafiquent su dises étrangères, s'aperçoivent très-pi la différence qui subsiste entre le prix dises en assignats et celui en argent, et maintenir le niveau autant que possik un nombre considérable de marchandi ne baissent point de prix, tandis que l précient. Il est inutile de vous faire

cette inégalité jette de confusion dans les valeurs, combien elle entraîne de pertes et de gains non mérités; toutes ces suites étant déjà démontrées dans le chapitre du texte auquel cette note appartient.

Cependant nous ne sommes pas encore au bout de la révolution causée par la baisse de l'assignat. Les marchandises qui se sont dépréciées, ne peuvent guère rester long-temps dans cet avilissement. A mesure que le papier-monnaie se multiplie, la demande des marchandises s'accroît; or l'offre des marchandises ne pouvant suivre l'accroissement de la demande, il est impossible que les demandeurs ne se fassent concurrence, c'est-à-dire qu'ils n'enchérissent les uns sur les autres à donner plus de papier pour se procurer la même quantité de marchandises. D'ailleurs, une partie des producteurs nationaux ayant maintenu le prix en argent de leurs produits, ou haussé nominalement leur prix en assignats, le reste du peuple est entraîné sans qu'il s'en doute, à faire de même. Car du moment que le prix nominal d'une partie des produits nationaux s'élève, celui de tous doit s'élever successivement, chaque producteur s'efforçant de regagner dans ses échanges l'équilibre auquel il était accoutumé. Ainsi, quelle que soit l'ignorance du peuple sur la valeur de l'assignat comparativement à l'argent, le prix de toutes les marchandises du pays prend bientôt la tendance de regagner l'ancien taux qui avait subsisté avant la baisse de l'assignat. Cependant il ne peut le regagner sans troubler de nouveau tous les rapports entre les différentes valeurs; car les marchandises ne remontent à ce taux que l'une après l'autre, et l'une plus lentenaie s'arrête pendant quelques années

Tels sont les effets de la baisse de circulation intérieure; comparons-lèceux qu'elle entraîne dans le commerc.

Les marchandises étrangères que n'étant point dépréciées par l'assignat produits de son industrie qu'elle vend : en résulte pour elle un désavantage m sera obligée de donner beaucoup plus pour obtenir la même quantité de mar gères; ou, si elle ne peut pas en pro davantage, elle sera forcée de retranch sommations et ses jouissances. C'est ai du papier-monnaie produit, dans le p accroissement d'exportation, et dans le minution d'importation, qui seront pour un signe de prospérité, tandis qu tres causes que l'appauvrissement de la r le commerce étranger, une nation s'al baisse de ses produits, comme elle s'ei

1 . . . / \ . . . .

## NOTE XVI.

les prix moyens des principaux articles de notre merce d'exportation dans les années 1803, 1814 et 1814. Lorsqu'on jette un regard sur les trois premières colonnes de ce tableau, où les prix sont marqués en assignats, on croirait qu'ils ont prodigieusement haussé, mais sous quel autre aspect ne se présentent-ils pas quand on les considère dans les trois dernières colonnes, où ils sont évalués en argent! Presque tous ont diminué plus ou moins; et quoique depuis trois sus que l'assignat s'arrête au même taux, ils se soient tensiblement relevés, la plupart de ces prix sont enente loin d'avoir regagné la hauteur où ils étaient en 1803. Voilà des millions perdus pour l'Empire, et notre commerce d'exportation, autrefois une source de profits pour l'État, devenu une source de pertes pour lui. A quoi nous servil de produire et d'exporter d'année en année davantage, quand la valeur de notre exportation reste toujours la même ou qu'elle diminue?

Les marchandises importées ne causent réellement de pertes à personne, leur prix n'étant point modifié par les variations que subit la valeur de l'assignat. Ce prix peut varier par diverses circonstances; mais en tant qu'il est déterminé par le numéraire, il reste invariable, sauf les variations qui s'opèrent dans la valeur de l'argent: or ces dernières, comme vous le savez, sont rares et presqu'imperceptibles; et si elles arrivent, elles s'étendent également sur toutes les nations, de sorte que toutes y gagnent et y perdent dans la même proportion. Cependant, lorsqu'une marchandise etrangère conserve le même prix numérique, elle paraîtra plus chère dans le cas où elle sera payée avec un pa-

en 1808, 22 roubles 32 copeks, et en bles 28 copeks. Cependant quelque récraître cette augmentation nominale de p mateur russe qui perçoit ses revenus e vendeur anglais n'a toujours reçu que la de deux livres sterling; et le Russe mê son revenu en argent, ou dont le reven proportion de la baisse de l'assignat lement qu'il n'a pas payé la marchan qu'autrefois (a). Or s'il est prouvé que dises importées ne causent point de pe

<sup>(</sup>a) Ainsi ce n'est pas, comme on le croit pre la faute du change, si les murchandises étran sent plus chères: c'est que la monnaie avec lac l'étranger a peu de valeur. Depuis qu'il existe t en Russie, c'est-à-dire depuis 46 ans, il n'y a dans lesquelles le cours du change sur Amsterd

dus, il est aussi prouvé qu'elles n'en causent point à l'État. En évaluant les pertes que la Russie souffre par la dépréciation de ses assignats, ce serait tomber dans l'erreur du double emploi que de calculer d'abord la perte que subissent les revenus, et puis celle qu'on fait sur les marchandises qu'on achète avec ce revenu; cette dernière perte étant déjà comprise dans l'autre. Quand l'assignat se déprécie, ce ne sont pas les marchandises qui renchérissent, mais les revenus qui diminuent.

Depuis long-temps le gouvernement avait reconnu · ces tristes effets du papier-monnaie et avait tâché d'y remédier par la plus stricte économie dans les dépenses de l'État; mais telle est la nature de ce dangereux numéraire, qu'une fois qu'on en a abusé, il est difficile d'arrêter sa chute, et plus difficile encore de réparer les maux qu'elle entraîne. Cependant la baisse rapide et effrayante de l'assignat depuis l'année 1807 ne permettait plus de différer l'emploi des moyens les plus efficaces pour mettre un terme à cette dépréciation. Le 2 février 1810, le gouvernement déclara par un manifeste, que les assignats étaient une dette sacrés dont toute la fortune de l'État formait l'hypothèque; il promit de la manière la plus solennelle, que la masse de ce papier, portée par une nécessité impérieuse au delà des besoins de la circulation, non-seulement ne serait plus augmentée (a), mais qu'on prendrait

<sup>(</sup>a) Le tableau n° V montre que cette parole a été religieusement gardée, même dans un temps où il ne paraissait pas possible de ne pas l'enfreindre. La Russie a terminé glorieusement la guerre la

.... a a oo pour 100 0

minale; on a brûlé cinq millions d'ass. continuera d'anéantir successivement les ee même emprunt ou la vente des doi au pouvoir du gouvernement. Enfin, pc déficit que les finances devaient éprouve tion de toute émission nouvelle de par le souverain s'est vu dans la nécessité considérablement les impôts.

Ce n'est pas ici le lieu de discuter l'
mesures; cet examen appartient aux fina
y reviendrons un jour. Mais ce qu'il impo
dès ce moment, comme un objet de l'é
litique, c'est le principe qui dirige la
gouvernement dans cette entreprise salut
mernement part du principe que la baisse
provient de sa surabondance, et qu'il fau
quence, diminuer sa quantité pour rétab
Le public, en grande partie, est d'un av
et il regarde la suppression d'une quan
rable de ce papier comme une mesure dai

pent exposer la nation a manquer de numéraire. Quant à vous, Messeigneurs, vous auriez perdu le temps que vous avez employé dans mes leçons, si, après les efforts que j'ai faits pour vous expliquer la nature et le jeu du numéraire, vous pouviez encore douter, un moment, laquelle de ces deux opinions mérite la préférence. Ce n'est pas pour vous apprendre comment il faut juger cette question, mais pour vous rappeler quelques-uns des points les plus essentiels de la théorie du numéraire, que je me décide à réfuter un préjugé vulgaire, qui ne tire son origine que de l'ignorance absolue des lois qui déterminent les effets de cet agent universel de la circulation.

Si la valeur du papier-monnaie était indépendante de sa quantité, on pourrait en émettre autant qu'on voudrait, sans avoir jamais à craindre la baisse de ce papier. Pourquoi donc les gouvernemens n'ont-ils pas profité de ce moyen si simple et si facile pour enrichir leurs Etats? D'où vient donc que, dans tous les pays, une émission toujours croissante de papier-monnaie a produit une dépréciation toujours croissante de ce papier? Cet effet, dit-on, est produit par le manque de confiance: mais par quelle raison la confiance est-elle toujours en proportion inverse de la quantité du papier? Pourquoi diminue-t-elle quand le papier se multiplie, et pourquoi augmente-t-elle quand il diminue?

Vous entendrez quelquefois des objections plus friyoles encore. La quantité d'assignats, vous diraon, qui se trouve dans la circulation, est évaluée à 577 millions de roubles; or, il n'est pas probable Il faut pourtant observer que la ¿
notre commerce étranger se trouve
réduit considérablement le nombre ;
tant des ventes qui se font ordinaire
suite, le commerce reprend son acti
il lui faudra peut-être 200 millions d
effective, pour suffire à cet accroisser
commerciales.

Au reste, le gouvernement peut s'e de vérifier ces calculs, qui resteront matiques. Il n'en a guère besoin pe

<sup>(</sup>a) Cette évaluation n'a pas été faite au li données que fournissent les bilans annuels de l et du lombard. Dans ces deux caisses, la propotaux en espèces et ceux en assignats qui s'y tr comme t à 30: en adontant cette proportion

terme auquel il doit arrêter la suppression du papiermonnaie : le cours de ce papier le lui indiquera de la manière la plus infaillible. Ou'il en retire autant que ses moyens le lui permettent; il lui restera toujours à en retirer, tant que l'assignat ne sera pas remonté à sa valeur nominale. La crainte de eauser, par la suppresaion d'une si grande portion du numéraire eirculant, une disette de numérairé plus nuisible peut-être que sa surabondance, cotte crainte, dis-je, ne peut pas venir à un ministère éclairé : elle n'est enfantée que par l'ignorance et les préjugés. La valeur du papiermonnaie est en raison inverse de sa quantité ou de son montant : à mesure que sa quantité diminue, sa valeur s'accroît, et c'est cette valeur qu'il importe de conserver, non pas la quantité du papier ou sa masse. Jé vous ai prouvé à une autre occasion; que cent mille livres d'or suffiraient tout aussi bien que cent millions de livres, à représenter toutes les richesses du monde : cette vérité est encore applicable au papier - monnaie, comme à toute marchandise qui ferait office du numéraire. Une nation, pour opérer ses échanges au moyen du numéraire, n'a guère besoin d'un certain poids d'or et d'argent, ni d'une certaine quantité de papier, mais d'une certaine valeur dans ces métaux ou dans ce pa-'pier. Si l'or valait le double de ce qu'il vaut aujourd'hai, on n'aurait besoin que de la moitié de l'or monnayé qu'on emploie actuellement comme instrument du commerce. De même si nos assignats valaient le double de ce qu'ils valent dans ce moment, la moitié de ce papier suffirait à opérer tous les échanges; on acheterait avec un billet de cinq roubles la même quantité

calcul ci-dessus soit juste, le papier-n lation scrait donc de 600 millions en la monnaie de cuivre. Comme le roul présente plus aujourd'hui que 25 co valeur effective de toute cette masse d à 150 millions de roubles d'argent. Da tuelle de notre industrie, elle n'a besc reille valeur dans notre numéraire, et cette valeur ne peut que diminuer lors la quantité de papier qui la représent nement faisait monter la masse des assi nominale de 700, 800 ou 1000 millions tive de tout ce papier n'en resterait 1 à 150 millions de roubles d'argent, c chaque billet vaudrait d'autant moins davantage. De même, dans la situat notre industrie elle a un besoin abso notre numéraire la valeur de 150 milli d'argent, et par conséquent cette valeu diminuer quoi qu'on fasse pour diminu mas!!

assignat en aurait une plus grande valeur. Supposons que la réduction du papier allât jusqu'à ne laisser dans la circulation que pour la valeur nominale de 150 millions: cette valeur serait alors égale à celle de 150 millions de roubles d'argent, c'est-à-dire que la valeur nominale des assignats serait égale à la valeur effective, ou que l'assignat serait au pair avec l'argent.

Il est vrai que la valeur de l'assignat peut encore monter d'une autre manière, savoir par l'accroissement de l'industrie et de la circulation, qui fait qu'une nation a besoin d'une plus grande valeur sous forme numéraire. Cependant, pour voir monter nos assignats au pair de l'argent par ce moyen seul, il faudrait que notre industrie triplàt, c'est-à-dire que la nation créât trois fois plus de produits et qu'elle fit trois fois plus de ventes qu'elle n'en crée et qu'elle n'en fait dans ce moment, qui suppose qu'elle eût trois fois plus de capital et une population plus nombreuse à proportion. Or, comme ces suppositions sont chimériques pour le présent, et qu'elles ne peuvent se réaliser que dans un avenir fort éloigné, si le gouvernement veut nous délivrer du papier-monnaie, sa suppression sera toujours le seul moyen efficace qu'il puisse employer.

Parmi les thèses chimériques que le dale soutient, une des plus extraordina doute, celle qui établit entre la richesse it la richesse nationale, non-seulement qu de différence, mais une opposition ab cette thèse était fondée, il en résulterait individuel est encore opposé à l'intérêt ¿ conséquence renverserait tous les princi nomie politique, et il faudrait de nouves système réglementaire que la raison a fait pour détruire. De plus, si les gouvernen toujours assez respecté la richesse part serait-ce si l'on pouvait élever des dout sardés, contre l'identité de cette riches l'État; si l'on pouvait se persuader que la être détériorée sans résultats fàcheux poi et que la décadence de celle-ci ne porte a à l'autre? Il n'est donc pas hors de pre

sur lequel le lord Lauderdale fonde une opinion si nouvelle et si surprenante.

« La richesse nationale, dit-il (a), consiste dans la plus grande abondance de toutes les choses qui peuvent avoir de la valeur; la richesse individuelle dans le plus haut prix de celles que les individus possèdent. On comme l'abondance diminue les prix et que les hauts prix supposent une diminution de l'abondance, it en conclut que l'une de ces notions est opposée à l'autre.

Dans ce raisonnement, l'auteur considère la nation seulement comme un individu isolé, et le particulier seulement comme un individu en relation avec d'autres individus: de là cette contradiction apparente dans leurs intérêts. Pour la faire disparaître, il suffit de placer la nation, comme le particulier, sous les deux points de vue; dès lors leurs intérêts seront les mêmes.

Un individu isolé (soit nation, soit particulier) étant privé du moyen d'échanger ses produits, ne peut point gagner sur leur prix; par conséquent, s'il veut augmenter sa fortune, il ne lui reste d'autre voie que celle d'augmenter leur quantité.

Un individu (soit nation, soit particulier) qui se trouve en relation avec d'autres individus, étant à portée d'échanger ses produits, peut encore gagner sur le prix de ceux qu'il échange.

Et comme il n'y a point d'individus isolés, il s'ensuit que les nations comme les particuliers s'enrichissent également par les deux moyens, et que le raison-

<sup>(</sup>a) An Inquiry into the nature and origine of public wealth, ch. II, p. 56 et 57.

vend a d'autres particuliers, mais e tité de ceux qu'il crée. C'est la mass à leur prix, qui constitue la fortur soit particulière. Sous le premier ra toute nation comme de tout particul ter la quantité des produits; sous le se est de la diminuer: mais le premier presque toujours sur le second.

Il l'emporte surtout dans les nati qu'une nation crée se consomment pr son sein; ce qu'elle en exporte ne fait partie. Ainsi sa richesse étant plus fo tité de ses produits que sur le prix q commerce extérieur, elle doit plus v la masse de ses produits qu'à élever l marchés de l'étranger. Et lors même c comme un individu commerçant, se core d'établir ses prix aussi bas que vendre davantage; intérêt qu'elle po totalité de ses produits, il la destine à l'échange, du moins dans les pays où la division du travail a fait quelques progrès. Mais on se tromperait très-fort si l'on en concluait que son intérêt le porte davantage à élever le prix de ses produits qu'à en augmenter la masse. D'abord il ne peut gagner sur le prix qu'en vendant; et pour vendre des produits, il faut en créer. Or, en créant des produits, il en augmente la quantité ou les rend plus communs, ce qui en diminue le prix. Ensuite le particulier a encore le même intérêt direct à baisser le prix de ses produits qu'a la nation, savoir celui d'en vendre davantage. C'est une maxime chez tous les producteurs, qu'il vaut mieux vendre beaucoup et à bon marché, que de vendre peu et à haut prix. Ceux qui méconnaissent l'utilité de ce principe sont cependant forcés à s'y conformer dans leur conduite, par la concurrence de leurs rivaux. L'intérêt de tout homme raisonnable lui montre donc une autre route pour augmenter sa fortune, que celle dont l'auteur prétend qu'il la suit : ce n'est pas en faisant de vains efforts pour faire hausser le prix de ses produits qu'on devient riche; c'est en travaillant pour en augmenter la quantité ou la masse; et voilà pourquoi tout particulier productif concourt à favoriser l'intérêt général, souvent sans le savoir et sans le vouloir.

Mais si l'intérêt individuel tend à favoriser l'intérêt général, ce dernier se trouve aussi toujours parfaitement d'accord avec l'intérêt individuel. La richesse nationale ne peut s'accroître sans que les fortunes individuelles augmentent proportionnellement'; et il est impossible qu'elle baisse sans que celles-ci ne s'en ressentent également. Quand la richesse nationale s'accroît, l'abondance de toutes choses augmente, et les particuliers, chacun en raison de sa fortune, se procurent plus facilement les objets qu'ils désirent; c'està-dire tout le monde s'enrichit. Quand la richesse nationale diminue, les choses nécessaires ou agréables devenant de plus en plus rares, chacun se procure plus difficilement celles qu'il désire, et souvent il en manque tout-à-fait; c'est-à-dire tout le monde s'appauvrit.

Ces réflexions n'auraient pu échapper à l'auteur, s'il avait voulu méditer son sujet; mais, négligeant de l'approfondir et croyant sa thèse bien établie, il s'empresse d'en tirer des conséquences les unes plus extravagantes que les autres. C'est ainsi qu'il soutient (a), le plus sérieusement du monde, que le plus haut degré de richesse nationale n'admet point de fortunes individuelles; que ce n'est qu'en raison de sa diminution que ces fortunes se forment et s'augmentent; d'où il s'ensuit qu'elles sont à leur comble quand la richesse nationale s'anéantit. Et c'est dans la patrie d'Adam Smith, c'est dans le pays que l'Europe regarde avec raison comme la source de ses lumières en fait d'économie politique, qu'on débite de pareilles absurdités, et qu'elles ont valu une espèce de réputation à l'écrivain qui les énonce!. Cependant le bon sens est révolté de ces paradoxes, et la moindre réflexion suffit pour les détruire. En les soutenant, le lord a probablement supposé que le

<sup>(</sup>a) An Inquiry into the nature and origine of public wealth, ch. II, p. 48.

prix d'une marchandise peut hausser ou baisser indépendamment du prix des autres marchandises, qui resterait immuable. Dans cette supposition, chaque diminution dans la quantité d'une marchandise augmenterait sa valeur sans nuire à la valeur des autres ' marchandises; et si la quantité de toutes les marchandises diminuait successivement, il en résulterait que les propriétaires de ces marchandises s'enrichiraient les uns après les autres, précisément dans la même proportion que la richesse nationale diminuerait. Cette illusion disparaît aussitôt qu'on se rappelle que le prix est toujours relatif, et que celui d'une marchandise quelconque ne peut monter sans que le prix de toutes les autres ne baisse relativement au premier. Ainsi, quand le prix d'une marchandise vient à hausser, la fortune des propriétaires de cette marchandise augmente à la vérité; mais celle des propriétaires des autres marchandises diminue relativement à celle-là, et conséquemment la somme des fortunes individuelles reste la même. Ce n'est que dans les rapports du commerce extérieur qu'une variation dans les prix affecte la somme des fortunes individuelles, c'est-à-dire la fortune nationale.

Je ne me serais pas arrêté à combattre ces paradoxes si cette tâche ne m'avait fourni l'occasion de développer davantage les notions de richesse individuelle et de richesse nationale. Pour mettre une vérité dans son plus grand jour, il est bon quelquefois de lui comparer les sophismes qu'on élève contre elle : les raisons qu'on emploie pour confondre ceux-ci deviennent autant d'appuis pour la première.

CES moyens sont de deux espèces : vention ou les patentes que le gouve à tout inventeur, et les précautions particuliers pour cet effet.

En Angleterre, quand un particulie duit nouveau, ou bien découvre un pi le gouvernement, sur sa demande, patente ou un privilége exclusif de fa duit ou de se servir de ce procédé. Cer tout gouvernement doit veiller à amé le sort de sa nation, il ne peut pas pri producteurs de l'avantage de consacre et leur industrie à cette production, mateurs de celui de s'en pourvoir au currence peut la faire descendre. D'ail étrangères, sur lesquelles il n'a aucun traient sans restrictions cette branche

chandise qui en est l'objet est mise à la disposition de tout le monde. Quand le procédé privilégié est de nature à pouvoir demeurer secret, le même acte statue que, le terme du privilége expiré, il sera rendu public. Le producteur privilégié (qui, dans ce cas; semblerait n'avoir aucun besoin de privilége) y trouve cet avantage, que si quelque autre personne venait à découvrir le procédé secret, elle ne pourrait néanmoins en faire usage avant l'expiration du privilége.

Le privilège obtenu pour la fabrication d'un produit ne limite point son perfectionnement; car le moindre changement apporté à ce produit par une autre personne lui fait aussi obtenir un pareil privilége. De la vient que tout est patenté en Angleterre; on y voit des serrures, des bas, des bottes, etc., patentés.

Il n'est aucunement nécessaire que l'autorité publique discute l'utilité du procédé ou sa nouveauté. S'il n'est pas utile, tant pis pour l'inventeur. S'il n'est pas nouveau, tout le monde est admis à prouver qu'il était connu, et que d'autres avaient le droit exclusif ou général de s'en servir; dans ce cas, l'acquéreur de la patente en a payé inutilement les frais.

Le public n'est donc point lésé par ce genre d'encouragement, et il peut en recueillir de grands avantages. Cependant, quelque bonne que soit une patente pour garantir à l'inventeur la propriété de sa découverte dans l'intérieur de l'Angleterre, elle n'a aucun effet hors des limites de ce pays. C'est la raison pourquoi les producteurs anglais, ceux même qui ont obtenu des patentes, usent de tant de précautions en-

cachés qui y sont en usage; soit qu'ell de temps que ces visites occasioner soit enfin parce que leurs ateliers éti assez vilains ( très-peu de gros manı le luxe déraisonnable, et si commur réunir dans de grands et beaux bâtin ' s'y trouve peu satisfaite (b). On pé quelquefois dans quelques-unes de ce avec de fortes recommandations de q gocians, malgré l'assurance que le jamais de donner, d'une convention ! frères de n'y laisser entrer aucun étr cache avec un soin extrême et très-n dont la découverte n'est pas encore géné. Des manufacturiers allemands établis années à Manchester, m'ont assuré n

<sup>(</sup>a) Tableau de la Gr. Bret. tom. III, p. 275.

<sup>(6)</sup> Dans toutes les manufactures qui n'exignombre d'ouvriers soit rassemblé, comme les t

entrer dans des ateliers où s'apprêtent des marchandises manufacturées pour leur compte. Avec un peu
d'adresse, d'honnêteté, et ne montrant pas trop d'empressement, on parvient, en Écosse et en Irlande, où
les entrepreneurs sont moins mystérieux, à voir les
machines et les procédés dont on fait un si grand secret en Angleterre. — Au reste, tous les voyageurs
sont d'accord sur les difficultés qu'on éprouve à pénétrer dans les manufactures anglaises, et s'ils s'en plaignent, c'est à tort; car qu'y a-t-il de plus naturel et de
plus légitime, que de vouloir conserver sa propriété?
Or les découvertes mécaniques sont une propriété
qu'on peut enlever par les yeux, et sans toucher à
aucun des outils qui y sont relatifs.

La population de la Russie compr des esclaves. Je vais vous rappeler quelles sont les classes du peuple qu des uns et des autres ; j'y ajouterai ce libres qui exercent l'industrie.

- I. Classes libres de la société occupée industriels.
- 1° Les nobles qu dirigent la cultur res, l'exploitation de leurs mines, de l leurs pêcheries, ou les fabriques qu'ils
- 2° Les marchands des trois guildes o autorisées à faire le commerce en gros détablir des manufactures, des chantier
- 3º Les bourgeois ou habitans libres pelés à exercer des métiers d'artisan. : nombrement de l'année 1782, il y en a

terres, n'ayant pas le droit de posséder des esclaves. En 1782 leur nombre se montait à 774,000, sans compter les femmes.

- (b) Les Tatars, les Backirs et plusieurs autres peuplades moins nombreuses dans les gouvernemens du midi et en Sibérie. Ils sont tous propriétaires du terrain qu'ils occupent.
- (c) Les paysans de la Finlande. Depuis l'acquisition de la Nouvelle-Finlande, les paysans de l'ancienne ont obtenu les mêmes droits que ceux de la nouvelle: ils sont tous ou fermiers ou propriétaires.
- (d) Les colons qui sont venus de l'étranger s'établir en Russie comme cultivateurs. En 1803 ils étaient au nombre de 46,200. Leurs terres leur appartiennent en toute propriété.
- (e) Les colons militaires. Tout soldat qui a servi le temps fixé par la loi peut s'établir dans les gouvernemens du midi, où la couronne leur distribue des terres et leur fournit le capital nécessaire à leur culture.
- (f) Les cultivateurs libres (a), classe fondée en 1803 par l'empereur Alexandre. Elle comprend les esclaves laboureurs qui se sont rachetés de leurs maîtres. Comme jusqu'ici tous les rachats se sont faits par villages entiers, et ensemble avec le terrain qui y appartenait, cette classe se compose également de petits propriétaires. A la fin de l'année 1810 elle comptait déjà 13,575 individus mâles.

<sup>(</sup>а) Свободные земледбады.

glèbe, et les ouvriers alloués aux mine ques. La première classe est de beauce breuse, et elle fournit les sujets dont seconde.

Les paysans attachés à la glebe sont res; ils jouissent d'ailleurs de tant d'aut qu'on peut les regarder comme placés sentre la servitude et la liberté.

Chaque village de la couronne a l'usaq plet du fonds de terre qui lui est assign paysans sont en quelque manière les fer tribution de ce terrain, et le règlement den font, est abandonné aux communes. paient à la couronne, comme au propriest très-modéré, et se règle sur la ferti et les antres avantages dont jouit le gou le village est situé. Tous les gouverner rapport, sont divisés en quatre classe.

par son industrie, soit par quelque autre voie légale, est sa propriété, et il en peut disposer librement.

Il jouit de la protection des lois, comme tout autre citoyen. Le tribunal auquel il ressortit (a) est composé, outre le président, de huit membres, dont deux sont choisis parmi ses égaux, les paysans de la couronne.

Il a le droit de quitter pour un temps limité son dilage, et de chercher ailleurs sa subsistance, pourvu que ce soit dans l'empire. Pour cet effet, il obtient, sur sa demande, un passe-port (b) pour un an, pour deux ou trois, selon qu'il le désire; mais ce terme échu, il est obligé de se présenter en personne pour le renouveler. Ceux qui se font donner de pareils passe-ports paient une légère redevance annuelle.

Il a le droit de quitter son état de cultivateur et de se faire inscrire dans les villes parmi les bourgeois et les marchands; mais cette mesure exige la permission des tribunaux, qui n'est accordée que sur le consentement de la commune à laquelle le paysan appartient. D'ailleurs l'individu qui change ainsi d'état est assujetti, jusqu'au dénombrement prochain (c), tant aux impôts et charges de la classe qu'il vient de quitter, qu'à ceux de la classe dans laquelle il entre; et il est obligé de déposer d'avance la valeur de cette somme.

<sup>(</sup>а) Нижній земскій судв.

<sup>(</sup>b) Покормежной патпортb.

<sup>(</sup>c) Les dénombremens des sujets de l'empire se faisaient autrefois tous les 20 ans ; actuellement on les répète bien plus souvent.

Depuis le temps de Catherine II, les villages de la couronne étaient en droit d'acheter des terres communales. L'empereur actuel a étendu ce privilége sur les individus, de sorte que tout paysan de la couronne peut acquérir des terres et devenir propriétaire, sans cependant posséder des serfs ou des esclaves, comme cela s'entend.

En considérant ces avantages, on serait presque tenté de classer les paysans de la couronne parmi les sujets libres de l'empire; mais l'incertitude de leur sort les range parmi les serfs. La preuve qu'ils appartiennent réellement à cette classe, c'est qu'ils sont exposés à être attachés aux mines, aux fabriques, à être donnés en bail, à être vendus ou cédés à des particuliers, ce qui les rend esclaves. Il est vrai que Catherine II n'a jamais donné de paysans dans les provinces qui forment la Russie proprement dite, et que l'empereur actuel n'en donne plus du tout (a): mais cette mesure n'est point générale, elle n'est point assurée par une loi d'état, et conséquemment le sort du paysan de la couronne n'en est pas moins précaire qu'autrefois.

La couronne possède des mines, des haras, des fabriques; les paysans qu'elle alloue à ces établissemens conservent tous les avantages des autres paysans

<sup>(</sup>a) Catherine II disait dans son Instruction, § 252: « Nous sommes temus d'adoucir, autant que la saine raison le permet, le sort de ceux qui vivent dans notre dépendance: par conséquent nous devons éviter de rendre les gens esclaves. » L'empereur Alexandre a professé plus d'une fois le même principe.

de la couronne, excepté celui de pouvoir quitter le métier auquel on les a destinés; d'ailleurs l'obroc se change en corvées. Leur sort devient plus dur encore lorsque la couronne les cède à des propriétaires particuliers de mines ou de fabriques. Cette institution, qui date du temps de Pierre Ier, a pour objet d'obvier au manque d'ouvriers libres, et de faciliter l'établissement de manufactures et l'exploitation des mines appartenant à des entrepreneurs roturiers qui ne sont point en droit d'acheter des esclaves : ils s'obligent, de leur côté, à fournir annuellement à la couronne une certaine quantité du produit de leurs manufactures à un prix fixe très-modéré. On comprend ces sers sous le nom de paysans alloués (a), et les sabriques de ce genre sous celui de fabriques assujetties (b). Quelque soin que la couronne prenne pour garantir ces ouvriers contre l'oppression, vous sentez bien qu'il est impossible de prévenir ou d'empêcher tous les abus que cet ordre de choses peut entraîner. Aussi dans ces derniers temps est-on devenu beaucoup plus difficile à accorder des ouvriers aux entrepreneurs, et il paraît que le gouvernement s'est proposé d'abolir peu à peu cette institution, qui devient de plus en plus inutile, à mesure que le nombre d'ouvriers libres augmente.

Dans les gouvernemens formés des provinces autrefois suédoises et polonaises, les domaines de la

<sup>(</sup>а) Приписные крестьяне.

<sup>(</sup>а) Обязанные фабрики.

emplois leur permettent rarement mêmes leurs fermes; en conséquence des sous-fermiers, et cette méthoc d'aggraver le sort du paysan, malgré autorités provinciales chargées de le

2° Les paysans de la Livonie son 484,000, en y comprenant les femm ment du 20 février 1804, ces paysans claves, ont obtenu des droits qui le les serfs. Si, d'une part, ils restent as vées et irrévocablement attachés à la ¿ place au-dessous des paysans de la coutre, leurs obligations sont déterminées cision qui leur donne quelques avanta;

Cette loi constitue le paysan fermier terrain qu'il cultive; le fermage est éva fixées de manière qu'elles n'excèdent p temps et des facultés du paysan dans s et, comme ce rapport est invariable, toute amélioration dans les facultés de d'un tribunal supérieur, qui alors est tenu d'en investir le plus proche héritier du dépossédé. Le paysan a le droit de se pourvoir de bois de construction et de chauffage dans les forêts du propriétaire.

Ses rapports personnels sont déterminés avec la même équité. Il ne peut plus être vendu séparément de la terre à laquelle il appartient; il est délivré de toute gêne par rapport à son mariage; le propriétaire ne peut le forcer à aucun service personnel; il ne peut lui faire quitter la terre où il se trouve, pour le domicilier ailleurs: toutes ces mesures exigent le libre consentement du paysan. Des tribunaux sont établis pour le protéger; le tribunal inférieur et les deux cours d'appel sont composés de juges que le paysan choisit lui-même parmi ses égaux. La discipline correctionnelle est bornée à quinze coups de fouet. Aucune punition ne peut être infligée sans un arrêt du tribunal inférieur. Enfin le paysan a la propriété légale de tout ce qu'il acquiert légitimement; il peut en disposer comme il veut, et il est autorisé à acquérir des biens-fonds, comme les paysans de la couronne (a).

<sup>(</sup>a) Les propriétaires du gouvernement d'Esthonie ont décrété, en 1805, un règlement provisoire pour les paysans de leurs domaines, qu'il leur a été permis de mettre en exécution. Quoique le sort des paysans soit incontestablement adouci sous plusieurs rapports par cette convention, elle ne les a cependant pas tirés de l'esclavage; ainsi on ne peut pas les ranger parmi les serfs. — Dans ce moment ledit corps de propriétaires délibère sur les moyens d'émanciper entièrement ses paysans : s'il réussit dans cette entreprise bienfaisante, il aura la gloire d'avoir donné l'exemple à la noblesse de tous les autres gouvernemens.

....projes civiis et mintaires qui ont

En ne considérant que l'état l'russes (a), leur condition paraît mais il faut connaître leur situation convaincre qu'en général elle ne l'e ment que les mœurs nationales et tendu des maîtres assignent à leur pe des limites qui sont respectées par leux. Si l'on voit en Russie des es vexés, il s'en trouve aussi dont l'aisatement sont un témoignage honorabration de leurs maîtres.

Les esclaves peuvent se ranger e 1º les paysans employés aux travaux ouvriers attachés aux mines, aux f métiers; 5º les esclaves domestiques différens services de la maison. Chacu

<sup>(</sup>a) L'exposition la plus anal.

admet une sous-division, fondée sur les trois méthodes de faire valoir les esclaves.

Ainsi les paysans employés aux travaux agricoles peuvent encore se ranger sous trois catégories: ceux qui paient l'obroc, ceux qui font des corvées pour leur maître, et ceux qui sont donnés en bail à des fermiers. Les premiers ont ordinairement le sort le plus doux, à moins que l'obroc ne soit excessif; les derniers sont quelquefois exposés à de cruelles vexations. Dans les contrées populeuses ou peu fertiles, les propriétaires accordent facilement à leurs paysans la permission de quitter le village pour chercher une subsistance plus aisée dans d'autres campagnes ou dans les villes, et dans ce cas ils exigent un obroc plus considérable.

Ouvriers attachés aux mines, aux fabriques et aux métiers. Les propriétaires nobles qui possèdent des mines ou qui établissent des fabriques, y font travailler les esclaves qu'ils tirent de leurs terres. Les capitalistes roturiers qui font de pareilles entreprises, ont, en vertu d'un édit de Pierre I<sup>er</sup>, le droit d'acheter le nombre d'esclaves nécessaire à leurs établissemens. Enfin, les propriétaires donnent souvent leurs esclaves en apprentissage chez des artisans pour leur faire apprendre quelque métier; ensuite ils les emploient chez eux, ou ils les établissent comme entrepreneurs, en leur faisant payer un obroc proportionné au profit qu'ils peuvent faire.

Esclaves domestiques. Cette classe est encore tirée de celle des paysans; mais dans les maisons des anciens propriétaires elle se perpétue d'elle-même, sans avoir besoin d'un nouveau recrutement. Elle est très-nom.

diens, son orchestre compose d'e maison est trop remplie d'esclave maître les loue pour son compte à con bien il leur donne des passe-pe obrec proportionné à leurs talens.

239

## NOTE XX.

Sur l'état actuel des manufactures en Russie.

(T. 111, p. 18.)

En 1803, M. le comte de Kotchenbey, alors ministre de l'Intérieur, donna dans son Compte rendu pour cette année, un tableau des manufactures alors existantes en Russie (a); dans ce moment, M. de Kasadavlef, qui occupe actuellement cette place, vient de publier des listes détaillées pour l'année 1812 sur cet sobjet (b). Les données que fournissent ces deux pièces officielles, présentent des différences considérables, comme on peut le voir par le rapprochement suivant.

<sup>(</sup>a) Табели ко Ошчешу Министра внутренных облова. 1803 годо No. IX.

<sup>(</sup>в) ВБдомость о мануфактурахь вы Россіи за 1812 годь. Напечатано по высочавністу повельню. С. Петерб. 1814. 4.

| 0 11                  | OT   | <u> </u> | XX. |          |          |
|-----------------------|------|----------|-----|----------|----------|
| NOMBRE DES MANUFA     | CTU  | RI       | ES. | EN 1803. | EN 1812. |
| de draps              |      |          |     | 155      | 136      |
| de soieries           |      |          |     | 321      | 105      |
| de chapeaux           |      | ÷        |     | 71       | 25       |
| de cuir               |      |          |     | 843      | 1150     |
| de savons, chandel    | lles | ,        | et  |          | 1500     |
| bougies               |      |          |     | y 10     | 181      |
| de toiles cirées      |      |          |     | 39 30    | 2        |
| de toiles             |      |          |     | 283      | 170      |
| de papier             |      |          |     | 62       | 56       |
| de teinture           |      |          |     | n n      | 18       |
| de Perses et Metkals  |      |          |     | 137      | 73       |
| de mouchoirs et bon   | net  | er       | ie  | 53       | 56       |
| de cordages           |      |          | Ġ.  | 55       | 48       |
| de potasse            |      |          |     | 84       | 6        |
| de chicorée           |      |          |     | n n      | 2        |
| de vernisserie        |      |          |     | 1        | 1        |
| de tabatières de pap  | oier | m        | â-  |          |          |
| ché                   |      |          |     | n n      | 3        |
| Raffineries de sucre  |      |          |     | 6        | 30       |
| d'amidon              |      |          |     | 12       | 2        |
| de liqueurs et vinais |      |          |     | 3r 39    | 10       |
| de passementerie.     |      |          |     | 37       | 13       |
| de couleurs           |      |          |     | 12       | 13       |
| de cire à cacheter    |      |          |     | n n -    | 4        |
| d'ouvrages en fer.    |      |          |     | 26       | 33       |
| de vitriol et de soul | fre  |          |     | 0 11     | 31       |
| de verre et cristal   |      |          |     | 107      | 131      |
| de porcelaine et faï  | enc  | e        |     | 55       | 13       |
| d'ouvrages en cuivre  | e.   |          |     | 37       | 20       |
| Тот                   | AUX  |          |     | 2364     | 1332     |

Comme il n'est guère probable que le nombre des manufactures ait diminué depuis 1803, il faut supposer que la dernière liste est moins exacte que la première, ou qu'on en a exclu à dessein des manufactures qui se trouvaient comprises dans celle-ci, quoique l'avertissement qui précède les listes de 1812 n'en fasse aucune mention. Toutefois, telles que ces listes ont été publiées, les données qu'elles fournissent sur le nombre des ouvriers et sur les classes du peuple d'où on les tire, ne laissent pas que d'avoir une vérité relative, et méritent la plus grande attention. J'en ai extrait les sommes dans le tableau qui se trouve à la fin de cette note; elles donnent les résultats suivans.

On voit d'abord que les manufactures les plus importantes, c'est-à-dire qui occupent le plus de bras, sont celles,

| de draps, qui comptent.     | •  |   |  | 36,833 | ouvriers. |
|-----------------------------|----|---|--|--------|-----------|
| de toiles                   |    |   |  | 24,864 |           |
| de Perses et Metkals. '.    |    |   |  | 13,197 |           |
| d'ouvrages en fer           |    |   |  | 12,252 |           |
| de cuir                     |    |   |  | 6,438  |           |
| de papier                   |    |   |  | 5,921  |           |
| de soieries                 |    |   |  | 5,571  |           |
| de verre et cristal         |    |   |  | 5,052  |           |
| de cordages                 |    |   |  | 2,047  |           |
| de bonneterie               |    |   |  |        |           |
| d'ouvrages en cuivre        |    |   |  | 1,116  |           |
| et les raffineries de sucre | ·. | • |  | 941    | etc.      |
| T / 1                       |    |   |  |        |           |

Les établissemens les plus considérables se trouvent parmi les manufactures d'ouvrages en fer, où chaque fabrique emploie, l'une portant l'autre, 371 ouvriers.

| 262          |        |       | NO1  | ľB | ×× | . <b>.</b> |   |               |
|--------------|--------|-------|------|----|----|------------|---|---------------|
| de draps.    |        |       |      |    |    |            |   | 270 ouvriers. |
| de toiles.   |        |       | •    |    |    |            |   | 146           |
| de papier    | •      |       | •    |    |    |            |   | ròβ           |
| de porcelain | e et   | faïen | ce . |    |    |            |   | 84            |
| d'ouvrages e | en cui | ivre. | •    |    |    |            |   | 56            |
| de soieries. | •      |       |      |    |    |            |   | 53            |
| de cordages  |        | ٠.    | •    |    |    |            |   | 43            |
| de verre.    | ٠.     |       |      |    |    |            |   | 38            |
| Raffineries  | de su  | cre.  |      |    |    |            | : | 3r, etc.      |

Les fabriques où les ouvriers se composent d'esclaves appartenant aux propriétaires fonciers, sont celles que les nobles ont établies dans leurs terres. Les fabrications auxquelles cette classe d'entrepreneurs prend le plus de part, sont celles de draps, d'ouvrages en fer, de papier, de verre, de toiles, d'ouvrages en cuivre, de cuirs, etc.

Les fabriques dont les ouvriers se composent de serfs de la couronne attachés aux fabriques, d'esclaves appartenant aux entrepreneurs et d'ouvriers loués, sont établies pour la plupart par des entrepreneurs roturiers ou par des nobles qui ne possèdent point de terres. Ces fabriques sont les plus nombreuses et les plus importantes; preuve que les entreprises manufacturières réussissent moins bien quand elles sont faites par de grands propriétaires (a). A l'exception des fabriques qui ouvragent le fer, des verreries, des fabriques de potasse, etc. qu'un propriétaire foncier trouve plus de facilité à établir près de ses mines et forêts, celles des

<sup>(</sup>a) Comparez tom. His, p. 157.

entrepreneurs returiers l'emportent dans tous les autres genres par le nombre des ouvriers.

Le nombre total des ouvriers employés dans toutes les manufactures se montait à 118,993, parmi lesquels on comptait 31,160 serfs attachés à ces établissemens, y compris les esclaves achetés par les entrepreneurs poturiers; 27,292 appartenaient aux propriétaires sonciers et 60,541 s'étaient engagés librement à travailler dans les fabriques. Ainsi, dans la totalité des manufactures russes, la proportion du travail libre au travail forcé est comme 60 à 58; preuve que l'industrie manufacturière, même dans un état languissant et faible, ne peut point se passer du travail libre, comme l'agriculture (16).

Il ne faut point croire cependant que ees 60,000 ouvriers qui se louent au travail des fabriques, soient tous des ouvriers libres: la plupart sont des paysans de la couronne ou des esclaves censitaires qui ont reçu des passe-ports pour s'éloigner de leurs terres. On comprend facilement que tant que cet ordre de choses subsiste, l'industrie manufacturière ne peut point prendre racine en Russie, et encore moins se perfectionner. Pour la plupart, l'homme qui se présente pour travailler dans une fabrique, n'a jamais fait ce métier et n'en a aucune idée (b); au hout d'un an ou deux, avec l'aptitude étonnante qu'a le peuple russe pour tous les

<sup>(</sup>a) Comparez tom. III, p. 175.

<sup>(</sup>b) Feu M. Schnoor, auquel la typographie russe a de si grandes obligations, m'a dit plus d'une fois qu'il se voyait réduit à chercher ses compositeurs et ses imprimeurs parmi les journaliers qui se présentent au pont de Kasan pour se louer au jour ou à la semaine.

travaux mécaniques, il devient un ouvrier passable : mais voilà le terme de son passe-port échu; il faut qu'il retourne à son village, où la dextérité qu'il vient d'acquérir reste enfouie pour toujours. Quelquefois aussi il revient à la ville; mais ses habitudes ont changé; il a perdu la routine de son ancien métier; et s'il ne peut pas d'abord se placer dans celui-là, il en embrasse tel autre dans lequel on veut l'employer. Dans les pays où l'ouvrier jouit de la liberté personnelle, non-seulement le même homme fait toute sa vie le même métier, mais pour la plupart le fils embrasse le métier de son père, et apprend à l'aimer et à l'exercer dès sa première enfance. En considérant les entraves que l'esclavage met au succès des manufactures en Russie, on doit s'étonner de les voir parvenues au point où elles sont aujourd'hui; que ne peut-on pas augurer de leurs progrès, quand un jour ces entraves cesseront?

NOTE XX.

Tableau des manufactures russes en 1812.

|                                                                                                        |                             |                                                                               | 7555                                       | 584.0                                    |                                             |                                                                  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| · .                                                                                                    | NOMBRE DES OUVRIERS.        |                                                                               |                                            |                                          |                                             |                                                                  |  |  |  |
| MANUFACTURES.                                                                                          | Nombre des manufactures     | Serfs attachés aux fa-<br>briques, et esclaves des<br>entrepreneurs rouriers. | Esclaves<br>des<br>propriétaires fouciers. | Ouvriers loués par les<br>entrepreneurs. | Total.                                      | Nombre moyen d'ou-<br>vriers qu'emploie cha-<br>que manufacture. |  |  |  |
| 1 de draps 2 de soieries 3 de chapeaux 4 de cuir                                                       | 136<br>105<br>25<br>1,150   | 17,089<br>2,098<br>2                                                          | 11,253<br>159<br>247                       | 8,491<br>3,314<br>459<br>6,191           | 36,833<br>5,5 <sub>71</sub><br>461<br>6,438 | 270<br>53<br>19<br>6                                             |  |  |  |
| 5 de savons, chandelles et bougies. 6 de toiles cirées. 7 de toiles. 8 de papier. 9 Teintureries.      | 181<br>2<br>170<br>56<br>18 | 6,317<br>1,694                                                                | 1,218<br>3,084                             | 830<br>45<br>17,329<br>1,143<br>329      | 834<br>45<br>24,864<br>5,921                | 5<br>22<br>146<br>106<br>18                                      |  |  |  |
| to de Perses et Met-<br>kals                                                                           | 73<br>56<br>48<br>6         | 27<br>""<br>""                                                                | 25                                         | 13,170<br>1,344<br>1,893<br>3            | 13,197<br>1,363<br>2,047<br>28              | 18<br>24<br>43<br>5                                              |  |  |  |
| 15 Vernisseries<br>16 de tabatières de<br>papier maché: .                                              | 3                           | ." "<br>3                                                                     | n n<br>n n                                 | 10<br><b>5</b> 2                         | 10<br>55                                    | 18                                                               |  |  |  |
| 17 Raffineries de su-<br>cre                                                                           | 3o                          |                                                                               | 61                                         | 880                                      | 941                                         | 31<br>3                                                          |  |  |  |
| 19 de liqueurs et vi-<br>naigres                                                                       | 10                          |                                                                               | 10                                         | 7<br><b>29</b>                           | 7<br>3 <sub>9</sub>                         | 4                                                                |  |  |  |
| 20 de galons et pas-<br>sementeries.<br>21 de couleurs.<br>22 de cire à cacheter<br>23 d'ouvrages d'a- | 13<br>13<br>4               | n 10<br>n n<br>u n                                                            | 21<br>4<br>" "                             | 259<br>63<br>17                          | 280<br>67<br>17                             | 21<br>5<br>4                                                     |  |  |  |
| cier, de fer battu<br>et fondu<br>24 de vitriol et de                                                  | 33                          | 3,542                                                                         | 7,293                                      | 1,417                                    | 12,252                                      | 371                                                              |  |  |  |
| soufre                                                                                                 | 131<br>131                  | 6<br>177                                                                      | 60<br>3,039                                | 167<br>1,836                             | 233<br>5,052                                |                                                                  |  |  |  |
| 26 de porcelaine et<br>faïence<br>27 de boutons et                                                     | 13                          | 205                                                                           | 118                                        | 769                                      | 1,092                                       | 84                                                               |  |  |  |
| d'ouvrages de<br>cuivre                                                                                | 20                          |                                                                               | 523                                        | 593                                      | 1,116                                       |                                                                  |  |  |  |
| Totaux                                                                                                 | 1,332                       | 31,160                                                                        | 27,292<br>452                              | 60,541                                   | 118,993                                     |                                                                  |  |  |  |
| <u>                                     </u>                                                           |                             | 1 30,                                                                         | , W.W.                                     | <u> </u>                                 | <u> </u>                                    |                                                                  |  |  |  |

## NOTE XXI.

Sur les progrès de l'Irlande en industrie et en richesse nationale (a).

(T. III, p. 309.)

L'IRLANDE est un excellent pays, dont le sol, presque partout gras et friable, est propre à toutes les productions des climats du nord et surtout aux pâturages. Young le croit, malgré quelques chaînes de montagnes incultes, plus généralement fertile que l'Angleterre.

Dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, ce pays avait fait de grands pas vers la prospérité. Des soutes superbes s'étaient ouvertes de toutes parts, ses villes s'étaient prodigieusement agrandies, les demeures de la classe aisée de ses habitans s'étaient presque entièrement rebâties, son revenu territorial et son commerce avaient plus que doublé, le produit de sa principale fabrication, celle des toiles, s'était accru de plus des deux tiers, et sa population avait augmenté en raison de ces progrès de l'industrie. Malgré cela l'Irlande était encore un pays pauvre. La grande iné-

<sup>(</sup>a) Les faits vraiment instructifs que contient cette note sont tirés de l'écrit de M. d'Ivernois, qui a pour titre : Effets du blocus continental sur le commerce, les finances, le prédit et la prospérité des stes britanniques. Lond. 1819.

galité des fortunes, le défaut de capitaux et de lumières parmi la classe des entrepreneurs, l'oppression, la misère, et conséquemment la paresse, dans laquelle vivait la classe ouvrière, enfin la défiance du gouvernement britannique et la haine secrète que les Irlandais nourrissaient contre une domination qu'ils regardaient comme étrangère; toutes ces causes arrêtaient les progrès de ce peuple. Une grande partie de ces maux pouvait être écartée par l'union politique des deux îles, comme ils avaient été écartés en Écosse par un pareil contrat : c'était le vœu ardent de tous les hommes éclairés des deux pays; mais telle était la force des passions et des préjugés nationaux, qu'il eut été impossible de l'exprimer sans être signalé commè un traître. Quoique le parlement d'Irlande ne fût et ne pût être qu'une législature subordonnée, la prolongation de cette fausse indépendance parut le bien le plus précieux aux Irlandais. Cependant elle prolongeait les anciens conflits commerciaux et en préparait une foule d'autres entre deux îles qui, tout en s'appelant sœurs, se traitaient néanmoins en sœurs rivales pour l'importation et pour l'exportation de leurs produits. Bien que les Irlandais fussent encore plus que les Anglais victimes de cet ancien état des choses, l'idée de devenir, ainsi que l'Écosse, une simple province de l'empire, se présentait à eux comme une dégradation, comme une espèce de suicide politique. Le fiers-état lui-même, qui y a déjà tant gagné, et les catholiques, qui sans doute en profiteront le plus à l'avenir, repoussaient de concert cette mesure, avec un zèle presque égal; quoique par des motifs différens. Quant aux grands propriétaires, y donner les mains était une véritable abdication de leur pouvoir aristocratique.

Ce que l'intérêt bien entendu des Irlandais n'avait pu opérer, la crainte le leur arracha. C'est à l'insurrection de leurs compatriotes et à la descente des Français, qu'il faut attribuer l'accomplissement de cette grande mesure politique, qui a amalgamé et consolidé les deux îles, en ne faisant de leurs habitans qu'un seul et même peuple. Sans la crainte d'avoir à traverser une révolution sanglante et de se voir livré à toutes les horreurs de l'anarchie, jamais il n'eût été possible d'amener la haute noblesse à l'acte qui mit fin à son aristocratique influence.

L'acte fut signé (a); les entraves commerciales cessèrent, et l'Irlande put profiter à son gré de l'immense avantage d'être le voisin du plus riche marché de l'univers. Dès ce moment une activité jusqu'alors inconnue s'empara de ses habitans, et tout présageait que leurs progrès dans la carrière de l'industrie seraient plus rapides encore que ceux des Écossais. Un autre événement extraordinaire concourut à réaliser ces espérances bien plus tôt qu'on ne pouvait l'attendre de la marche ordinaire des choses. Le blocus continental (b), en mettant les îles britanniques hors de la

<sup>(</sup>a) Le 2 juillet 1800; son exécution ne commença qu'avec l'année suivante.

<sup>(5)</sup> Il fut ordonné par Napoléon, pour tous les pays soumis à sa domination, à Berlin, le 21 novembre 1806. La Russie, l'Autriche, et les autres puissances continentales y accédèrent vers la fin de 1807.

loi des nations commerçantes, annonça à l'Irlande qu'elle était appelée à fournir exclusivement à l'Angleterre, à l'Écosse et même aux îles de l'Amérique, les produits agricoles que leur refusaient les autres peuples. Cet acte inattendu d'hostilité fit connaître aux Irlandais l'étendue de leurs facultés productrices, et à l'Angleterre l'utilité dont lui est cette île, bien autrement précieuse que l'empire de l'Inde.

Il est dans la vie des nations, comme dans celle des individus, certaines occasions rares qui ne se préséntent plus quand on les laisse échapper. Le peuple irlandais peut se vanter d'avoir saisi celle du blocus avec une prestesse et un succès qui en font déjà une nouvelle ère dans son histoire. Mais sans l'union, le blocus aurait été aussi nuisible à l'Irlande qu'il lui a été utile; comme d'un autre côté, sans le blocus, les fruits de l'union auraient été beaucoup plus lents. Par un concours heureux de circonstances, le blocus ne fut proclamé qu'après que le contrat d'union avait déjà eu six ans entiers pour produire ses effets sur l'Irlande, et y effacer jusqu'à la trace des absurdes règlemens commerciaux qui repoussèrent ou taxèrent si long-temps les produits de son industrie, comme s'ils fussent venus d'une province étrangère. Cette union, en apprenant aux Irlandais qu'il ne tenait désormais qu'à eux de devenir le grenier de l'Angleterre, les avait mis en mesure de rassembler toutes leurs forces pour le grand défi que leur préparait l'Europe et auquel ils ont si honorablement répondu.

Mais il est temps de fournir les preuves de ces as-

sertions, de montrer ce que l'Irlande doit à ces deux événemens.

Depuis l'union, mais surtout depuis le blocus, le commerce de l'Irlande s'est vivifie au point qu'en 1808 ses exportations et ses importations se sont élevées à 118 millions de roubles, valeur réelle (a). Pour se faire une idée nette de l'importance de ce commerce, il faut le comparer à celui de quelque autre nation.

D'après les données fournies par M. Necker, le commerce de la France en 1783 ne monta qu'à 132 ; millions de roubles. La différence entre le commerce des Irlandais en 1808 et celui des Français à son époque la plus brillante, ne serait donc que de 14 millions et demi en faveur de ces derniers, si, dans leurs 75 miblions d'exportations, les denrées coloniales n'étaient pas comprises avec 19 millions, tandis que toutes celles de l'Irlande sont le produit du travail de ses propres habitans. Or la population de l'Irlande ne monte qu'à 5 millions d'âmes, et la France, suivant Necker, en avait à cette époque 25.

De 1806 à 1808 les exportations de l'Irlande ant augmenté d'un tiers. En 1806, avant le blocus continental, elles montaient à 51 % millions de roubles, valeur réelle; en 1807 à 56 et en 1808 à 69 %. Avec mue population de deux ou trois millions plus faible que celle des États-Unis d'Amérique, l'Irlande, depuis leur embargo, les a non-seulement atteints, mais de-

mil martine of the

<sup>(</sup>a) Je vous ai déjà expliqué, p. 35 de ce volume, ce que signifient, dans le langage des douanes anglaires, les expressions valeur réalis et raieur officielle.

vancés dans le développement des forces exportatrines. Ce qu'elle a exporté de ses produits en 1808 est d'un cinquième plus considérable que ne fut en 1806 l'exportation des Américains, qu'on regardait comme le peuple de l'univers qui faisait les pas les plus rapides vers la richesse (a).

Près de la moltié des exportations actuelles de l'Irlande consiste en produits manufacturés, dont l'accroissement atteste que tous les arts industriels y font des progrès correspondans. L'exportation de sa seule manufacture de toiles, après avoir presque triplé trois fois en 70 années, s'est encore acorue, depuis le blocus, de 14 \(\frac{1}{12}\) millions de roubles à 16 \(\frac{1}{12}\) millions (65 millions de francs), valeur officielle, à laquelle il faut ajouter précisément cent pour cent, pour cennaître la valeur réelle. Cette vente de toiles de lineau dehors est le double plus forte que celle de toutes les étoffes de soie exportées par la France dans le temps de la splendeur de Lyon, lorsque l'abbé Raynal félicitait ses compatriotes de ce que cette superbe mainifacture leur avait assuré le sceptre de la mode.

La plupart de ces exportations se font naturellement pour la Grande-Bretagne. Les sommes qu'elle verse en Irlande par cès vastes achats, lui revienness par les achats presqu'aussi vastes que lui font les Irlandais de ses produits manufacturés, et qui, depuis l'union, ent augmenté de 11 ! millions de roubles à 244.

<sup>(</sup>a) En l'année échue le 30 sept. 1806, année qui fut pour eux la plus favorable, le montant total des exportations en produits de leur propre crû s'éleva à 57 20 millions de roubles.

Voilà le point où il convient de nous arrêter; car les importations d'un pays, pourvu qu'elles se soutiennent et ne rétrogradent point, sont un symptôme d'enrichissement non moins sûr que ses exportations. En partant de ce principe, il serait difficile de citer un peuple qui, dans un espace de temps aussi court, ait fait vers l'opulence des pas plus rapides que les Irlandais.

Il ne suffit point cependant de savoir que leurs achats en Angleterre aient si considérablement augmenté; il faut aller à la recherche des principaux articles sur lesquels a porté ce surcroît de demandes : car s'il eût exclusivement porté, comme autrefois en Russie et en Pologne, sur les vins, étoffes de soie, ouvrages de mode, etc., il n'indiquerait encore qu'une plus grande opulence chez la classe déjà riche. Ce qui importe, est de savoir si le tiers-état s'est acheminé vers la richesse aussi vite que les riches vers l'opulence; et surtout de constater si la classe pauvre, qui, avant l'union, passait pour être une des plus pauvres de l'Europe, a eu sa part proportionnelle à cet accroissement soudain de jouissances et de bien-être. Afin de résoudre ce problème intéressant, M. d'Ivernois compare dans deux tableaux les importations et les exportations de l'Irlande pendant les douze années de 1796 à 1808, et pour faire remarquer ce que l'Irlande doit à l'union et ce qu'elle doit au blocus, il a placé dans une première colonne la moyenne de ses importations ou exportations durant les trois années qui précédèrent l'acte d'union; dans une seconde, la moyenne de ses achats et ventes pendant les trois années qui ont précédé le décret de Berlin; et dans la troisième, les

échanges de l'année 1808, où ce décret a eu son entier effet. Il a également essayé d'en faire trois autres divisions, dont la première comprend les achats qui montrent les progrès de l'agriculture, du jardinage et de tous les autres arts utiles; la seconde, les achats qui indiquent le progrès de l'opulence chez la classe riche; et la troisième ceux qui attestent l'accroissement d'aisance chez les classes aisées, et de bien-être chez la classe pauvre. L'ensemble de ces données forme le tableau de prospérité le plus extraordinaire qu'ait jamais offert la statistique. Je me borne à en extraire les observations suivantes.

Il est difficile de démêler qui, de l'agriculture ou des autres arts utiles, ont fait le plus de progrès. Si d'un côté la demande en graine de trèfle a triplé depuis l'union, ce qui semble constater que les prairies artificielles ont aussi triplé; de l'autre, il en a été à peu près de même pour la plupart des matières premières destinées aux ateliers. Quoique l'importation des étoffes de laine et de coton ait doublé, celle de laines filées et de cotons bruts ou filés a surpassé la première. Or toutes ces laines et tous ces cotons s'emploient à la fabrication d'étoffes communes et grossières, exclusivement destinées à vêtir ou à meubler les habitans de l'île; car elle n'exporte point de lainages, et la quantité de cotons qu'elle expédie au dehors est insignifiante.

Il est également difficile de dire chez laquelle des classes de la nation se sont le plus accrues les facultés consommatrices; cependant la balance semble pencher en faveur de la classe des hommes de travail. L'auteur

18

7

en juge ainsi, surtout par l'importation des couvertures de laine, qui a décuplé depuis l'union, et qui est un des premiers besoins du petit peuple dans ce climat humide. Ce jugement paraît confirmé par le tableau des exportations, où l'on voit que les branches qui ont le plus dépassé toutes les autres, sont celles du lin filé et du lin brut, deux genres de travaux beaucoup mieux adaptés à l'industrie des petits laboureurs qu'à celle des grands cultivateurs. A dater du blocus, qui a fermé sur le continent aux Anglais l'achat des fils de lin, l'exportation qu'en a faite l'Irlande a triplé, et celles de ses lins bruts s'est élevée tout à coup de 328 quintaux à 48,882. Or, le seul surcroît de ces deux ventes, dont le prix peut être évalué à 2 millions de roubles, doit avoir amplement suffi à payer le surcroît des achats du petit peuple en couvertures, lainages, cotonnades, vêtemens, vitres, poteries, coutellerie, etc.

Il se peut néanmoins que l'inventaire des achats en articles de luxe justifie l'opinion, que la classe riche a encore plus avancé vers l'opulence que la classe pauvre vers l'aisance. L'importation en voitures, tapis, soieries, glaces, modes, ameublemens, etc., a en général doublé depuis le blocus, et triplé depuis l'union. Ce fait prouve combien s'étaient trompés ceux des Irlandais qui repoussèrent l'union par la crainte qu'en transférant de Dublin à Londres le siége de leur législature, l'absence de leurs familles riches qui l'y suivraient, ne condamnât à l'oisiveté et à la misère ceux de leurs compatriotes voués aux arts de luxe. Beaucoup d'entre elles se sont en effet fixées en Angleterre; et cependant la demande en objets de luxe a triplé depuis. N'est-on

pas en droit d'en inférer, que là où une famille riche a émigré, quatre familles sont sorties de la seconde classe pour prendre rang dans la première, et auront été remplacées dans la classe qu'elles quittaient, par un nombre correspondant de familles pauvres?

L'accroissement soudain et prodigieux survenu dans la consommation des liqueurs spiritueuses, sucres et thés, sort d'autant plus des règles ordinaires, qu'il s'est précisément manifesté dans un intervalle durant lequel ces denrées ont été chargées de droits additionnels, qui, en tout autre pays, auraient équivalu à une prohibition absolue.

A dater de l'union, la consommation du vin a augmenté de moitié; cependant les consommateurs, pour en acheter la moitié plus, doivent y dépenser une somme trois fois plus forte, soit à cause des droits additionnels mis depuis cette époque, soit à cause de la hausse considérable survenue dans le prix de cette boisson. Il est encore digne de remarque que, par la suite d'une révolution qui s'est opérée dans les mœurs en Irlande, il se consomme beaucoup moins de vins dans les familles riches: il faut bien en conclure que le vin, quoique le double plus cher qu'avant l'union, est aujourd'hui à la portée d'un nombre de familles deux ou trois fois plus considérable.

Quant au rum et autres liqueurs spiritueuses étrangères, quoique les droits aient été doublés, la consommation a octuplé, et le revenu qu'en tirait le fisc est seize fois plus fort.

L'importation des thés s'est élevée, depuis l'union, de 2,260,600 livres à 3,706,771, mais elle était plus

forte pendant cet intervalle. Ce déchet, s'il n'est pas accidentel, doit être attribué à un droit additionnel de 20 pour cent sur la valeur, qui succéda à un doublement sur les droits précédens.

L'achat des sucres s'est accru de 211,209 quintaux à 447,404. La Russie, avant le blocus de la Baltique, en importait annuellement environ 100,000 quintaux; la France, en 1800, en achetait 320,000. Il résulte de cette comparaison, que les 5 millions d'individus qui habitent l'Irlande consomment, à eux seuls, plus de cette denrée nourrissante, agréable et salubre, que les 80 millions d'hommes qui composent la population des deux plus grands empires du continent.

La consommation progressive des produits du dehors (la seule dont on puisse tenir registre) autorise à croire que celle des produits du dedans aura suivi une progression semblable. Deux circonstances en fournissent la preuve indirecte.

1º Tandis que l'exportation en bestiaux vivans et en viande de bœuf salée a diminuée depuis l'union, celles en suifs, savons et peaux non tannées ont augmenté, à dater de l'année 1806, les premiers de 12 à 13; les seconds de 5 à 19; les troisièmes de 30 à 72. Quelle conséquence tirer de ces faits, en apparence contradictoires? Que ce peuple, où la multiplication des prairies artificielles atteste celle des troupeaux, fait aujourd'hui en viandes de boucherie une consommation additionnelle tout au moins égale à ses exportations additionnelles en suifs, savons et peaux. Si les Irlandais ont été en état de consommer plus de viandes fraîches, ils auront par cela même consommé plus de suifs, plus

de savons, plus de peaux. D'ailleurs un peuple qui, dans l'espace de onze ans, s'enrichit assez pour acheter le double de sucre, huit fois plus de liqueurs spiritueuses, et dix fois plus de couvertures de laine, doit, à coup sûr, augmenter proportionnellement ses achats en savons, en cuirs, en bas, et surtout en souliers.

2º Le froment étant la seule espèce de grains dont l'exportation a été en décroissant, tandis qu'au dire des voyageurs on en a recueilli davantage: n'est-on pas également fondé à croire que les Irlandais consomment d'année en année plus de pain blanc? Il y a à peine trente ans que la plupart des petits gentils-hommes de province ne mangeaient du pain blanc qu'aux jours de fête; et, pour ce qui est de la grande masse des habitans de la campagne, c'était alors un luxe dont ils n'avaient pas même l'idée; car la grande majorité se nourrissait exclusivement de pommes de terre et de laitages.

Enfin parcourez la table des importations de l'Irlande, vous y verrez que depuis le blocus, à l'exception d'un petit nombre d'articles, tels que le vin et le charbon, la consommation additionnelle de ceux des produits du dehors dont les demandes croissantes signalent le plus l'enrichissement d'un peuple, a égalé ou plutôt surpassé la consommation totale qui s'en faisait avant l'union. Il est impossible d'attribuer cet énorme accroissement de consommation à un accroissement proportionnel dans la population. En supposant qu'elle s'y fût accrue chaque année de cent mille individus, ce qui serait prodigieux, deux cent mille

enfans de plus, depuis le blocus, n'expliqueraient nullement une importation additionnelle de 202,016 quintaux de sucre, de 844,162 aunes de drap, 263,799 livres de cotons filés, 221,027 livres de laines filées, et de 759,124 gallons de liqueurs spiritueuses étrangères: encore moins expliqueraient-ils l'accroissement de travaux dont on peut juger par celui de ces exportations.

Les faits que nous venons d'analyser présentent un tableau de statistique unique en son genre, et dor . les colonies les plus florissantes n'ont jamais fourni d'exemple. Il est vrai que, par cet accroissemedigieux d'importations, les achats du peup' ont augmenté dans un rapport encore plus apude que ses ventes; mais cette circonstance, qui répandrait l'alarme chez la plupart des autres peupla, est envisagée dans les îles britanniques comme un symptôme de prospérité. Arrêtez-vous sur ce point, Messeigneurs; car je ne connais rien de plus propre à mettre en évidence combien se trompent ceux des administrateurs continentaux qui, en voyant s'accroître les importations de leurs administrés, n'y aperçoivent que des sujets d'alarme. « Elles font sortir l'argent du pays; elles favorisent le travail de l'étranger au détriment de celui des nationaux; elles ruinent ceux-ci par des dépenses au-dessus de leurs moyens : » voilà ce qu'on les entend prêcher de toutes parts. Vous trouverez peut être que je reviens troje souvent sur ces erreurs; mais elles sont si communes et en même temps si nuisibles, que je crois de mon devoir de ne négliger aucune occasion pour en démontrer la fausseté, soit par des argumens, soit par des exemples. Et quel exemple

plus frappant pourrais-je opposer à cette doctrine, que celui de la prospérité des Irlandais!

Cependant, s'il est vrai que depuis l'union la quantité additionnelle des produits que l'Irlande a achetés au dehors, a été plus forte que la quantité additionnelle des produits qu'elle y a vendus; d'un autre côté, il n'est pas moins vrai que la valeur de ses exportaions a surpassé la valeur de ses importations, de sorte que sa balance commerciale, qui aurait dû tourner à son désavantage, lui est devenue de plus en plus favorable lette contradiction apparente ne peut plus vous Messeigneurs; car vous savez que les en produits bruts, et leurs importations en produits. manufacturés; que le prix des premiers augmente, et que celui des seconds baisse à mesure que les pays qui les exportent des progrès dans leur industrie (a). Ainsi la balance même du commerce n'a cessé d'augmenter, et est aujourd'hui huit ou neuf fois plus forte en faveur des Irlandais qu'elle ne l'était avant l'union. Mais supposons qu'elle leur fût contraire, supposons. qu'ils eussent vu s'écouler de leur île pendant ces années deux à trois cent mille livres sterling espèces: en quoi cette perte les aura-t-elle appauvris, si dans les mêmes années leurs richesses en maisons, clôtures, plantations, bestiaux, meubles, vêtemens, instrumens de travail, etc., etc., se Snt augmentées de deux à trois millions sterling? Tels sont toujours les fruits

<sup>(</sup>a) Voyez liv. IV, ch. XV, et la note V, où ce principe se trouve éclairei par l'exemple même de l'Irlande.

Grande-Bretagne il y a cinquante commença à devancer les Français commerciale. Si l'Irlande fait vers le chesse des pas encore plus rapides été ceux des Anglais, elle en est surte blocus continental. Quand cette mesu a donné aux Irlandais le monopole e marché de la Grande-Bretagne, fauti aient redoublé de travail pour obten sol les productions rurales que toute qu'à l'Amérique-Unie, refusaient aux îl

Les Irlandais en ont profité sous ur ports. 1º Ils ont saisi ce moment pou ture des avoines et celle du lin, air prendre la filature de ce dernier, qu depuis quelques années, mais dont l'e plé depuis qu'il est défendu aux Pru en Angleterre leurs lins filés.

2º Le monopole du marché britann

le blocus n'ait été éminemment favorable, par cela même qu'ayant fermé aux navires neutres tous achats en toiles de Bretagne, de Flandre, de Hollande, de Saxe et de Silésie, l'Irlande a eu tout à la fois pour les siennes, et le monopole de la Grande-Bretagne et celui du Nouveau-Monde.

3° Le prix des denrées coloniales ayant graduellement baissé depuis que l'entrée de la France et d'une partie de l'Europe leur fut fermée, les Irlandais en ont profité pour acheter à moindre prix une beaucoup plus grande quantité de ces denrées. Peut-être cette consommation diminuera-t-elle à mesure que leur prix se relevera; mais il est plus probable que les Irlandais, qui ont pris goût à ces jouissances, travailleront davantage, et produiront d'autant plus de lin, de chanvre, d'avoines, etc., pour ne point éprouver la privation du sucre et du rum. Avec un peuple aussi ingénieux, tout ce dont il s'agissait était de lui donner des besoins et de le stimuler au travail. Grâce à l'union et au blocus, ce pas est franchi.

LE Russe, dit M. Faber (a), a u nante pour prendre toutes les forn toutes sortes de talens; il sait tout arts, manières, il saisit tout avec fi dresse pour tout. J'ai pris mon Féde l'ai dépouillé de son sarreau de pa fait mon secrétaire, mon écuyer, mo mon intendant. N'ayant besoin que fis mon aquais. Le lendemain du joi mon service, je ne le reconnaissais matin en grosse cravatte, souliers ci cheveux dressés en crête, et le tabli un bout; il me servit du thé d'un air de huit jours il y mettait de l'élégan exemple sur des valets de chambre. pas tout : il sait tous les métiers; je l tant des bas, raccommodant des soul paniers et fabriquant des brosses; quelquefois il se cuit du pain et se fait des gâteaux au poisson. J'ai goûté avec plaisir de son chtchi et de son gruau; un jour je le surpris se faisant une balalaika avec son couteau (a). Enfin je ne lui ai rien encore ordonné qu'il n'ait su exécuter. Il a été au besoin mon menuisier, mon sellier, mon tailleur, mon serrurier. Il n'exécutera pas tout cela en perfection; ce n'est pas ce qu'on demande d'un domestique, mais il saura me tirer de l'embarras du moment.

« Comme mon domestique, tout homme du peuple devient ce qu'il veut devenir, ou ce qu'on veut faire de lui. Il n'y a pas de nation qui saisisse si facilement toutes les nuances et qui sache si bien se les approprier. Il est étonnant avec quelle facilité le soldat russe parvient à se façonner. Le paysan recrue se donne de la tournure dès qu'il a endossé l'uniforme. An bout de quelques semaines, de lourd, de gauche qu'il était, il est devenu adroit, dégagé, portant bien le sabre, niettant sa coiffe avec coquetterie... Point de nation, je le répète, qui ait une aptitude plus générale pour tous les emplois auxquels on les destine. Les seigneurs désignent au hasard parmi leurs serfs des sujets pour différens métiers : tel doit être cordonnier, tel peintre, tel horloger, tel musicien. J'ai vu arriver, au mois d'avril, une cargaison de quarante manans, destinés par leur seigneur à devenir chapelle de cors-

 <sup>(</sup>a) Chtchi — choux aigris par la fermentation; le plat favori des Russes. Balalaïka — petite guitarre simple à deux cordes, dont ils accompagnent leurs chants et leurs danses.

Voyez encore, dans le même ouv sur l'aplomb des Russes, qui mérite d

<sup>(</sup>a) C'est là que se rassemblent les ouvrie l'emploi. Comparez p. 264, la note.

### NOTE XXIII.

Sur l'origine des républiques.

(T. III, p. 383.)

Dans cette exquisse il n'est point question de l'origine des formes républicaines, parce que nous suivons le développement d'un peuple nombreux, occupant un territoire d'une grande étendue: or l'histoire ne nous montre aucun exemple d'un pareil peuple qui ait été conduit par la nature des choses à se constituer en république. Toutes les anciennes républiques, phéniciennes, grecques et italiques, n'étaient originairement que des cités : elles conservèrent ce caractère, quel que fût le degré de puissance qu'elles atteignirent. Il en est de même de la plupart des républiques italiennes et allemandes du moyen âge. La Suisse ellemême n'est qu'une fédération de petites républiques. Aujourd'hui, à la vérité, le système représentatif rend la constitution républicaine compatible avec une grande étendue de pays et une population nombreuse: mais ce système est né de la théorie; c'est une combinaison que nous devons à l'expérience et aux lumières de nos temps, et qui, par conséquent, ne peut point s'inventer chez un peuple naissant ou peu avancé dans la carrière de la civilisation. Les anciens ne le connaissaient pas, et il n'a jamais été mis en pratique chez eux.

Dans l'origine, la forme républicaine suppose une grande égalité de naissance et de fortune : en conséquence elle s'introduira le plus facilement parmi des colons, dans une société composée d'hommes étrangers l'un à l'autre, et que des circonstances particulières ont rassemblés dans le même lieu. De tels hommes n'ayant originairement aucun motif d'accorder une prééminence à quelqu'un d'entre eux, tous ensemble se réuniront pour délibérer sur leurs intérêts communs, ou pour juger les contestations privées qui peuvent s'élever, à moins que le plus rusé ne parvienne à se faire déclarer roi de la commune, ou que la guerre ne force les citoyens à nommer un chef militaire qui sache ensuite perpétuer son pouvoir. Ces cas exceptés, la commune sera donc une démocratie pure, et les affaires se décideront à la pluralité des voix. Une pareille forme de gouvernement ne peut subsister que dans une très-petite socité, et où règnent les mœurs les plus simples : aussi subira-t-elle des modifications à mesure que la société s'agrandira, que les occupations des citoyens se multiplieront, et que les affaires publiques se compliqueront. Tôt ou tard, les citoyens ne pouvant plus tous vaquer aux affaires publiques, ils en commettront la décision à un conseil qui sera constamment assemblé; l'exécution des mesures prises par ce conseil sera confiée à des magistrats nommés pour cet effet, etc. Dans l'origine, le droit d'élire les fonctionnaires publics et de juger leur conduite appartiendra vraisemblablement à toute la commune : mais si l'inégalité des fortunes s'introduit, l'égalité des droits politiques ne pourra guère se maintenir long-temps. Peu à peu certaines fonctions publiques cesseront d'être éligibles; le droit d'élire ou d'être élu n'appartiendra plus à tous les membres de l'État, etc.; en un mot, la forme démocratique se changera plus ou moins en aristocratie.

# NOTE XXIV.

Sur les progrès de la liberté individuelle en Europe et dans les colonies européennes depuis le milieu du dix-huitième siècle.

(T. III, p. 466.)

JE rangerai suivant les différens pays les faits relatifs à cet objet, sans m'astreindre à un ordre quelconque, et sans y ajouter des détails qui grossiraient trop cette note. Ce ne sera qu'un simple registre de faits, mais qui ne peut manquer d'exciter le plus vif intérêt. J'aurai soin d'indiquer partout les sources où je puise.

#### Danemarck.

Dans ce royaume, la reine Sophie Magdalène eut la gloire de donner, en 1761, l'exemple aux propriétaires, en affranchissant les paysans de ses domaines, et en leur accordant à chacun la propriété du terrain qu'il cultivait.

Quelque temps après, le roi fit la même chose dans ses domaines du Holstein, qui furent divisés en petites propriétés, et vendus, soit aux paysans, soit à d'autres particuliers. Actuellement cette opération est terminée, et le roi n'a plus ni domaines ni serfs dans cette province.

Un grand nombre de propriétaires ont suivi l'exemple de leurs souverains; les uns ont aboli la servitude, et leurs, terres sont cultivées par des fermiers; les autres se sont arrangés avec leurs serfs pour fixer le sens ou les corvées d'une manière équitable.

Pour rendre ces mesures plus générales et les étendre sur toutes les provinces du royaume, une commission fut établie en 1786. Depuis cette époque, les droits et les devoirs réciproques des propriétaires et des serfs ont été légalement fixés; le gouvernement favorise de toutes les manières les rachats de gré à gré, et les affranchissemens deviennent d'année en année plus fréquens. Une ordonnance royale de 1792 accorde des avantages considérables aux propriétaires qui consentent à morceler leurs terres et à les vendre aux cultivateurs. (Thaarup, Statistik der Dänischen Monarchie, T. I, p. 148 et 128.)

#### Autriche.

Joseph II abolit en 1781 la servitude dans toutes les provinces allemandes de la monarchie, ainsi que dans la Gallicie orientale. Le paysan, devenu fermier, peut acquérir des fonds de terre.

François II a étendu ce bienfait sur les habitans de la Gallicie occidentale. (Hassel, Stat. Abriss der Oest. Mon. p. 83.)

Quant à la *Hongrie*, il y existe un statut qui règle les droits et les charges respectifs du seigneur et du paysan : on l'appelle *urbarium*; il a été fixé par Marie-Thérèse, et confirmé provisoirement par la diète de 1791, jusqu'à ce qu'il en fût rédigé un meilleur.

gneur et le juge.

Les charges du paysan qui cul sont considérables. Il est obligé à ur et de redevances, tant en produit seigneur est son juge en première dans le cas où le vassal plaide cont comte et un assesseur assermenté si mais simplement comme témoins. C a le droit d'appeler au jugement des cas contracte et un assesseur assermenté si mais simplement comme témoins. C

Lorsque les talens se réunissent duite, un jeune homme de parer aspirer aux emplois dont l'exerc terdit aux roturiers par la loi. Qu reil individu obtient des lettres de l'exercitere des honneurs lui est ouverte (Demian, Tabl. géogr. et polit. de la

Prusse.

# Allemagne.

Dans les années 1770 à 1790, le margrave de Bade, et à son exemple plusieurs autres princes de l'Empire, font disparaître les derniers vestiges de la servitude dans leurs Etats (Shlôzer, Briefwechsel et Staatsanzeigen. Iselin, Annalen der leidenden Menschheit.).

Les pays qui composaient le ci-devant royaume de Vestphalie, et dans lesquels il subsistait encore quelques traces de vasselage et de droits féodaux, en furent délivrés, en 1808, par la constitution de ce royaume.

## Suède.

Ce pays n'a jamais connu la servitude; mais elle existait encore, jusque dans ces derniers temps, dans la Poméranie suédoise. Gustave IV Adolphe l'y abolit par l'édit royal du 4 juillet 1806; elle devait entièrement cesser avec le 1<sup>er</sup> janvier 1810.

## Grand-Duché de Varsovie.

▶ L'esclavage y fut entièrement aboli par la constitution de l'année 1807.

## Russie.

Catherine II, dans son instruction pour le nouveau code de lois, proclame le principe de la liberté individuelle. — Elle fait proposer, par la société économique de Saint-Pétersbourg, la question : « S'il est plus avantageux à l'État que le paysan possède en (a) Ces recherches se trouvent dans les cier a publiées sur l'Histoire de Russie, par vanis na Mcmopio Poccia Fra. Ae Kaej a vol. 4). L'auteur tâche de montrer qu'il n d'autres esclaves en Russie que ceux que le réduits à cette condition; que le paysan rus temps du tsar Boris Godounof, et qu'il n'a cette époque. L'ingénuité avec laquelle l'aute délicate, et l'énergie avec laquelle il dépeint font autant d'honneur à son caractère qu'elle de gloire pour la souveraine qui encouragnobles efforts.

Sous le règne du bienfaisant Alexandre, l'deux successeurs dans cette carrière, M. de l peu, lequel, étudiant à Göttingue, y publia t sous le titre: Dissert. inaug. de manumittene Gott. 1806; et M. le comte de Stroinovsky vrage, écrit en polonais, fut traduit et publ titre: Sur les stipulations qui pourraient se fair.

d'étrangers qui se répandent dans toutes les provinces, et elle fait distribuer des terres à ceux qui sont cultivateurs. — Elle statue que tous les enfans - trouvés naissent libres, et elle crée deux grands établissemens pour les recevoir et les préparer à cette destination. — Elle consolide le tiers-état, en lui donnant une charte constitutionnelle.

Alexandre I<sup>er</sup>, par son édit du 12 décembre 1801, donne aux serfs de la couronne le droit d'acquérir des terres, qu'il étend encore à tous les sujets libres de l'empire. A la fin de l'année 1810, plus de 400,000 arpens de terrain avaient déjà passé entre les mains de ces nouveaux propriétaires, et leur valeur formait une somme de plus de 5,600,000 roubles en assignats (a).

Le même Souverain, par son édit du 20 février 1803, autorise le rachat des esclaves de gré à gré, et fonde la classe des cultivateurs libres. La plupart des affranchissemens qui ont eu lieu depuis cette époque se sont faits par villages entiers, et les paysans ont acquis en même temps la propriété des terres qui

..... ....cine dans la classe des c

Enfin, par le règlement du l'empereur Alexandre abolit l'esc et rend le paysan serf à des coi (Voyez sur toutes ces mesures la

## États-Unis d'Amér.

Le congrès de cette république avait déjà limité l'introduction de suite, plusieurs États l'abolirent ent le congrès rendit cette mesure gér force de loi pour tous les États. L ser dès le 1<sup>er</sup> janvier 1808. ( Breatgren Jahrhunderts, 1805).

#### Colonies danoises

Parmi les puissances européenne donné le premier exemple d'une

## Colonies anglaises.

En 1805, le parlement britannique limita l'introduction des nègres dans les colonies anglaises, en statuant que dès le commencement de l'année 1806 il ne serait plus permis d'y importer que trois sur cent qui feraient l'objet de la traite. (Bredow's Chronik, 1805).

## Amérique espagnole.

An Mexique, les nègres esclaves, qui heureusement s'y trouvent en très-petit nombre, sont un peu plus protégés par les lois que les nègres dans les autres solonies européennes. Ces lois sont toujours interpréténs en faveur de la liberté. Le gouvernement désire de voir augmenter le nombre des affranchis. Un esclave qui, par son industrie, s'est procuré quelqu'argent, peut forcer son maître de l'affranchir, en lui payant une somme de 1500 à 2000 livres (375 à 500 roubles); et la liberté ne saurait être refusée au nègre sous prétente qu'il a coûté le triple en l'achetant, ou qu'il possède un talent particulier pour exercer un métier lucratif. (Humboldt, Essai polit. sur la Nouv.-Esp. T. I, p. 133).

Les Indiens ou descendans des anciens Mexicains sont libres, mais ils vivent dans l'oppression. Nous avons vu qu'avant les derniers troubles, le gouvernement espagnol s'occupait d'améliorer leur sort.

## Colonies françaises.

Le premier article additionnel du traité de paix conclu à Paris, le 30 mai 1814, entre la France et l'Angleterre, contient mot pour mot ce qui suit : « S. M. Trèschrétienne partageant sans réserve tous les sentimens de S. M. Britannique relativement à un genre de commerce que repoussent et les principes de la justice naturelle et les lumières du temps où nous vivons, s'engage à unir, au futur congrès, tous ses efforts à ceux de S. M. Britannique, pour faire prononcer par toutes les puissances de la chrétienté l'abolition de la traite des noirs, de telle sorte que ladite traite cesse universellement, comme elle cessera définitivement et dans tous les cas de la part de la France dans un délai de cinq années; et qu'en outre, pendant la durée de ce délai, aucun trafiquant d'esclaves n'en puisse importer ni vendre ailleurs que dans les colonies de l'État dont il est sujet. »

C'est ainsi que l'empire de l'humanité et de la justice s'étend d'année en année. Quand on réfléchit que les progrès de la liberté personnelle que nous venons d'énumérer ne datent que de cinquante ans tout au plus, n'est-il pas permis d'espérer qu'un espace de temps double de celui-ci suffira pour faire disparaître l'esclavage et la servitude, non-seulement en Europe, mais dans toutes les contrées du monde que peut influencer se législation et sa civilisation?

TIN DES NOTES

CONCERNANT LE NUMÉRAIRE,

LE CHANGE, ET LES POIDS ET MESURES

DE RUSSIE.

| Grivna du douzième siècle et suivans       67 48 16 **         Rouble, en pièces de copet de 1700 à 1704, valeur moyenne       5 67 1 35         Rouble, en pièces de rouble de 1731 à 1762       6 1731 à 1762 | NOMS DES MONNAIES                        | NOMS DES MONNAIES ET ÉPOQUES DE LEUR EMISSION.                                                    | QUANTIITÉ D'ARGERIS CORTERUS dans les monnaies. | VALEUR<br>EF HOFFAIR |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----|
| tet suivans                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                   |                                                 | 1                    | 8   |
| jusqu'en 1700                                                                                                                                                                                                   | Grivna du douzième siècle et             | t suivans                                                                                         |                                                 | 91                   | _   |
| de 1700 à 1704, valeur moyenne       5 67 1         de 1704 à 1718       5 67 1         de 1718 à 1731       6 7 1         de 1731 à 1762       6 16 1         de puis 1762       7 1 1                         | Transfer of section of the G             | jusqu'en 1700                                                                                     | 07 11                                           | 7                    | -[4 |
| de 1704 à 1718                                                                                                                                                                                                  | Nouvie, en pieces de coper               | de 1700 à 1704, valeur moyenne                                                                    | 5 67                                            | -                    | 10  |
| de 1718 à 1731 4 83 II<br>de 1731 à 1762 5 16 II<br>depuis 1763 4 21 II                                                                                                                                         | •                                        | ( de 1704 à 1718                                                                                  | 5 67                                            |                      | ۱۵  |
| de 1731 à 1762 6 16 I                                                                                                                                                                                           | 7.7                                      | de 1718 à 1731                                                                                    | 4 83                                            | 1                    | -10 |
| *                                                                                                                                                                                                               | nouble, en pieces de rouble (            | de 1731 à 1762                                                                                    | 5 16                                            | H                    | 넴   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                          | depuis 1762                                                                                       | 16 4                                            | <b>-</b>             |     |
|                                                                                                                                                                                                                 | ais on n'en émit qu'une petite quantité, | mais on n'en émit qu'une petite quantité, et 8 mois sprès l'ancien taux des modnaice sut rétabli. |                                                 |                      |     |

ont été bien plus fréquentes et plus fortes.

|                                                        | MONNAIE            | MONNAIE            | TOTAL.                             | ANNÉE<br>movenne.  | PROPORTION<br>entre |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|
|                                                        | ďor.               | d'argent.          | 21717                              | moyenne.           | les deux métaux.    |
| De 1700 à 1752, 63 minées.                             | roub.<br>2,797,330 | roub<br>61,768,633 | roub<br>64,565,963                 | roab.<br>1,041,386 | <b>00</b> mme       |
| Ces somnes, évaluées en mon-<br>naie actuelle.         | 3,496,602          | 77,210,791         | 80,707,453                         | 1,301,732          | 1 à 22 1.           |
| Catherine II,                                          | 18,774,690         | 68,526,548         | 88,301,138                         | . reggizeçie       | 1 k 3 %             |
| Paul Ir., 1796 à 1801, 4 années.                       | 2,047,347          | 10,018,471         | 12,065,818                         | 3,016,454          | * & 5               |
| Alexandre I <sup>er</sup> ,<br>1801 à 1811, 11 années. | 9,165,193          | 27,658,068         | 36,823,261                         | 3,347,569          | 1 à 3               |
| Total, en 112 ans                                      | 33,483,892         | 184,413,878        | 33,483,892 184,413,878 217,897,770 | 1,945,516          |                     |

N° III. Variations dans la valeur intrinsèque de la monnaie de cuivre.

The state of the s

| TABLEA                                                                            | U X       | •             |             |                  |             |          |             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|------------------|-------------|----------|-------------|-------|
| PERTE.                                                                            | pr. cf.   |               |             | .•               |             |          |             |       |
| PROFIT<br>de<br>monnayage.                                                        | pr. ct.   |               | 300         | 566 <del>3</del> | 53 5        | 2 8      | 100         | 300   |
| VALEUR intrinsèque d'un rouble en cuivre.                                         | cob.      |               | 25          | . 51             | 65          | 001      | 50          | 25    |
| T<br>brre,<br>delaméme                                                            | la livre. | cob.          | 12 1        | 15               | † 91        | 30       | 90          | 20    |
| PRIX COURANT<br>DU CUIVRE EN BARRE,<br>né en monnaie d'argent de la m<br>période. | le poud.  | ن<br><u>.</u> | 5 00        | 00 9             | 6 50        | 00<br>80 | %<br>8      | 8     |
| PRIX COURANT DU CUIVRE EN BARRE, évalué en monnaie d'argent de la méme période.   |           |               |             |                  | Annee       | moyenne  |             |       |
| Taux légal  Cette mon- naic. On a frappé d'un poud de œuive:                      | livtes.   |               | d           | H                | . 4         | ۍ        | - a<br>@    | + 1   |
| Taux legal<br>de cette mon- d<br>naie.<br>On a frappé<br>d'un poud<br>de cuive:   | roub.     |               | 08          | 07               | 10          | <b>∞</b> | 91          | 32    |
| RPOQUES.                                                                          |           |               | 4061 - 4061 | 1718 - 1734      | 1735 — 1751 |          | 1921 — 1761 | 1.002 |

|      |             |             |       |                 |       |            | TA          | /R          | LE     | 7.0             | х.       |             |       |             |        |                  | 30          | ) [    |
|------|-------------|-------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|-------------|--------|-----------------|----------|-------------|-------|-------------|--------|------------------|-------------|--------|
| _    |             |             |       |                 |       | 4 3        | 13 10       | † 0I        | 2 9    | ula             |          |             |       |             |        |                  |             |        |
| 001  | € 19        | 63 🕂        | 413   | 16 <del>1</del> | 1717  | A<br>A     | 2 2         | 2 2         | я<br>я | 2<br>2          | &<br>= ; | 32 <u>-</u> | 37 ÷  | 90          | 157 15 | <del>∵</del> 991 | 215 2       | 196 17 |
| 20   | <u>‡</u> 19 | <u>†</u> 19 | 70 -  | 98              | 87    | 105        | 115         | 110 1       | 106 ½  | 100 }           | 91 3     | 753         | 62 3  | 83 1        | 38 4   | 37 €             | 31 1        | 33 ‡   |
| 30   | ÷ 72        | ÷ 70        | 28 🕂  | 34 🕏            | 34 🕏  | <b>c</b> † | 94          | <u>*</u> 55 | 42 4   | 40 <del>1</del> | 36 🚣     | 30 🕂        | 25    | 33 <u>1</u> | 23 ∤   | 22               | 19          | 30 t   |
| 8 00 | 90          | 9 80        | 11 30 | 13 75           | 13 92 | 16 8o      |             |             | 17 13  |                 | 14 68 -  | 12 09 1     | 10 05 | 13 33 ½     | 9 30 1 |                  | 2 60        | 8 10   |
| 765  | 1775        | 1785        | 1795  | 1800            | 1801  | 1802       | 1803        | 1804        | 1805   | 9081            | 1807     | 1808        | 1809  | 1810        | 181    | 1812             | 1813        | 1814   |
| 7    |             |             |       |                 |       |            | - -<br>d    |             |        |                 |          |             |       |             | _      |                  | - I         |        |
|      |             |             |       |                 |       |            | 91          |             |        |                 |          |             |       |             |        |                  | <b>ħ</b>    |        |
| _    |             |             |       |                 |       |            | 1810        |             |        |                 |          |             |       |             |        |                  | 1810        |        |
| =    |             |             |       |                 |       |            | 1.63 - 1810 | }<br>`      |        |                 |          |             |       |             |        |                  | Depuis 1810 |        |

L'exploitation des mines de cuivre de Sibérie n'a commencé à devenir importante que depuis l'année 1735. A compter co de cette époque jusqu'à la fin de l'année 1809 on en a tiré 9,820,055 pouds de cuivre, dont 6,146,936 pouds ont été C convertis en monnaise. Le tableau suivant indique la valeur nominale de chaque émission jusqu'à la fin de l'année 1811.

| <b>.</b>                                                                      | 1           | - 1       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|                                                                               | roubles.    | Logores.  |
| nuices.<br>1704 à 1717, à la taille de 20 roubles au poud.                    | 3,346,538   | 239,038   |
| 1718 à 1734 40                                                                | 4,000,000   | 235,294   |
| 1735 à 1751                                                                   | 2,809,670   | 165,275   |
| 436                                                                           |             | ,         |
| 1757 a 1761, a la taille de 16 roubles                                        | 6,846,886   | 1,369,377 |
| qui furent refondus dans la suite. 1763 à 1810, à la taille de 16 roubles (*) | 88,073,084  | 1,873,895 |
| 1811, à la taille de 24 roubles.                                              | 2,310,492   | 2,310,492 |
| Grand total 107,386,670                                                       | 107,386,670 | 994,304   |

N° V. Quantité des assignats émis depuis la fondation de la banque, et variations que leur valeur a subies comparativement à l'argent.

| _            | a subies comparativement a t argent.  |                                         |                                                   |                                                              |  |  |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|
| ANNÉES.      | ÉMISSIONS<br>annuelles.               | TOTAL<br>de la quantité en circulation. | VALEUR MOYENNE<br>du rouble d'argent en assignat. | VALEUR MOYENNE<br>du rouble assignat en monnaie<br>d'argent. |  |  |
|              | roub.                                 | roub.                                   | cop.                                              | cop.                                                         |  |  |
| 1769         | 40,000,000                            | 40,000,000                              | 101                                               | 99                                                           |  |  |
| 1770         | <b>ນ ນ</b>                            | 40,000,000                              | 101                                               | 99                                                           |  |  |
| 1771         | <b>»</b> »                            | 40,000,000                              | 102                                               | 98                                                           |  |  |
| 1772         | 30 30                                 | 40,000,000                              | 103                                               | 99<br>98<br>97<br>98                                         |  |  |
| 1773         | » »                                   | 40,000,000                              | 102                                               | 98                                                           |  |  |
| 1774         | » »                                   | 40,000,000                              | 100                                               | 100                                                          |  |  |
| 1775         | ע פ                                   | 40,000,000                              | 101                                               | . 99                                                         |  |  |
| 1776         | 30 Yı                                 | 40,000,000                              | 101                                               | 99                                                           |  |  |
| 1777         | מ מ                                   | . 40,000,000                            | 101                                               | 99                                                           |  |  |
| 1778         | 30 20                                 | 40,000,000                              | 101                                               | <b>9</b> 9                                                   |  |  |
| 1779         | D D                                   | 40,000,000                              | 101                                               | 99                                                           |  |  |
| 1780<br>1781 | * *                                   | 40,000,000                              | 101                                               | , 99                                                         |  |  |
| 1782         | )) ))                                 | 40,000,000                              | 101                                               | 99                                                           |  |  |
| 1783         | 10 10<br>10 10                        | 40,000,000                              | 101                                               | 99                                                           |  |  |
| 1784         | , ,                                   | 40,000,000                              | 101                                               | 99<br>98                                                     |  |  |
| 1785         |                                       | 40,000,000                              | 102                                               | . 98                                                         |  |  |
| 1786         | , ,                                   | 40,000,000                              | 102                                               | - 96<br>g8                                                   |  |  |
| 1787         | 60,000,000                            | 100,000,000                             | 103                                               | 90                                                           |  |  |
| 1788         | 22,000,000                            | 100,000,000                             | 103                                               | 97                                                           |  |  |
| 1789         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 100,000,000                             | 1,09                                              | $92\frac{3}{5}$                                              |  |  |
| 1 -1-3       |                                       |                                         | 1 , , ,                                           | 91 7                                                         |  |  |
| 1790         | 11,000,000                            | 111,000,000                             | 115                                               | 87                                                           |  |  |

## Suite du tableau N° V.

| ANNÉES. | ÉMISSIONS annuelles. | TOTAL<br>de la quantité en circulation. | VALEUR MOYENNE<br>da rouble d'argent en assignat. | VALEUR MOYENNE<br>du rouble assignat en monnaie<br>d'argent.   |
|---------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|         | roub.                | roub.                                   | cop.                                              | cop.                                                           |
| 1792    | 3,000,000            | 120,000,000                             | 126                                               | 79 -                                                           |
| 1793    | 4,000,000            | 124,000,000                             | 135                                               | 79 <del>1</del> 74                                             |
| 1794    | 21,550,000           | 145,550,000                             | 141                                               | 71                                                             |
| 1795    | 4,450,000            | 150,000,000                             | 146                                               | 71<br>68 ±                                                     |
| 1796    | 7,703,640            | 157,703,640                             | 142                                               | 68 ½ 70 ½ 79 ½                                                 |
| 1797    | 5,871,200            | 163,574,840                             | 126                                               | 79 -                                                           |
| 1798    | 31,356,765           | 194,931,605                             | 137                                               | 73                                                             |
| 1799    | 15,068,305           | 210,000,000                             | 148                                               | 67 4                                                           |
| 1800    | 2,689,335            | 212,689,335                             | 153                                               | 70 1/2 79 73 67 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2        |
| 1801    | 8,799,000            | 221,488,335                             | 151                                               | 66 +                                                           |
| 1802    | 8,976,090            | 230,464,425                             | 140                                               | 71 ½<br>80                                                     |
| 1803    | 17,150,240           | 247,624,665                             | 125                                               | 80                                                             |
| 1804    | 13,033,885           | 260,658,550                             | 126                                               | 79 5                                                           |
| 1805    | 31,540,560           | 292,199,110                             | 130                                               | 77                                                             |
| 1806    | 27,040,850           | 319,239,960                             | 137                                               | 77<br>73                                                       |
| 1807    | 63.080.545           | 382,329,505                             | 148                                               | 67 ± 53 ±                                                      |
| 1808    | 95,039,075           | 477,368,580                             | 186                                               | 53 4                                                           |
| 1809    | 55,832,720           | 533,201,300                             | 224                                               | 44 ½ 3 3 ½                                                     |
| 1810    | 43,798,700           | 577,000,000                             | 300                                               | 33 1                                                           |
| 1811    | n n                  | 577,000,000                             | 394                                               | 25 3                                                           |
| 1812    | y 10                 | 577,000,000                             | 370                                               | . 26 3                                                         |
| 1813    | D 9                  | 577,000,000                             | 397                                               | 67 1 3 4 4 5 3 3 4 4 4 5 3 3 5 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 |
| 1814    | » »                  | 577,000,000                             | 397                                               | 25 1                                                           |

# Nº VI. Evaluation du pair entre les monnaies de Russie et celles des principaux états de l'étranger.

Nota. Ce tableau ne compare que les monnaies d'argent; on y a ajouté les monnaies de compte de chaque pays. L'évaluation des petites espèces s'est faite sur les grosses pièces d'argent, dont elles sont les fractions.

On s'est servi, pour la composition de ce tableau, outre Krusens Contoristen et Nelkenbrechers Taschenbuch, surtout des deux ouvrages suivans: 1° Tableaux de rapport et de comparaison des poids de commerce, mesures, monnaies réelles et de compte des nations étrangères, avec celles de Russie, par F. Borel. Saint-Pétersbourg, 1807; 2° Разчисление о достоинство и восо всобх иностранных денего, и сравнение оных со Россійскую серебренную монетою, слодуя высочайтему указу ото 20 Іюня 1810 года, соч. Арнольдом В. С. Петерб. 1811 г.

PAIR DES MONNAIRS ÉTRANGÈRES EN ROUBLES.

## I. ANGLETERRE.

Monnaies de compte : Livres sterling à so shillings, le shilling à 1 s pennys ou pence. Monnaies réelles: cop. cent. Crown (contronne)

à 5 shillings. . . . 150 -Shilling. . . . . . . . 30 — 2,50 Penny. . . . . . . .

Note. La livre sterl, est une monnale fictive; mais comme elle signifie so shillinga, sa va-leur en monnaie de Rassie est 6 roubles. La guinde, monnaie d'or de as shillings, vant guinde, monnaie d'or de ar shillings, veut 630 cop. La livre sterl, iblandaise, valent un 130 de

moins que la livre anglaise, doit être évaluée à 5% cop.

#### 2. AUTRICHE.

Monn. de compte : Gulden à 60 kreutzer, le kreutzer à 60 pfennige. Monn, réelles: Spécies-thaler (écu ) à 2 Reichs-thaler & 90 kreu-

tzer. . . . . . . . . 97,80 Gulden (florin). . . . . . 65,16

Kreutzer. . . . . . . . . . . . 1,08 Pfennig. . . . . . . . . . . . . 0,27

#### 3. BAVIÈRE.

Monn. de compte : Gulden à 60 kreutzer, à 4 pfennige.

Monn, réelles :

Reichs-thaler à 90 kreu- cop. c. tzer. . . . . . . . . . 81,48 Rouble, 1 fl. 50 kr. 3 pf. ou 110,75 Gulden. . . . . . . . . .

Kreutzer. . . . . . . . . . . 0,90

Pfennig. . . . . . . . . . . . . 0,22

PAIR DU ROUBLE EN MONNAITS ÉTRANGÈRES.

péncé. c. Rouble, 3 shill. 4 pence, ou 40 -Copek. . . . . . . . . . . . . . 0,40

kr. c. Copek 3 5 pfenn. ou. . . . 0,92

54,32 Copek, 4 4 pfenn. . . . .

## PAIR DES MONNAIRS ÉTRANGÈRES

#### EN ROUBLES.

#### 4. DANEMARC.

Monn. de compte: Thaler à 6 marcs à 16 schillings.

Monn. réelles : cop. c. Species-thaler. . . . . 141 —

Thaler courant. . . . . 114,64 Marc courant. . . . . 19,11

Schilling courant. . . . 1,19

#### 5. ESPAGNE.

Monn. de compte: Reales de plata et reales de vellon, à 34 maravedis chacun.

Monn. réelles : cop. c.

Peso duro (piastre forte)
ou Escudo de plata

(écu d'argent) de 10 reales de plata et de 20 reales de vellon . . . . 136 —

Escudo de vellon (écu de de cuivre ) ou demipiastre de 5 reales de

plata et de 10 reales de vellon. . . . . . . . 68 -

Real de plata nueva, à 2 reales de vellon. . . . 13,60

Real de vellon. . . . . 6,80 Maravedi de plata. . . . 0,40

Maravedi de plata. . . . 0,40 Maravedi de vellon. . . 0,20

Nota. Outre la piastre forte il y a encore celle d'Espagne, qui est la piastre de change. Cette dernière est une monnaie fictive, et se divise en 15 reales de vellon; ainsi elle répond à 102 copeks monnaie de Russie.

#### PAIR DU ROUBLE EN MONNAIRS ÉTRASGÈRES.

Rouble, 4 marcs 4 1/13 schill.

species, ou. . . . . . . . . . 68,08
Copek. . . . . . . . . . 0,68

mar. c.

Rouble, 7 réaux 12 maray.
deplatanueva,ou 350 —
14 réaux 24 maray.

de vellon, ou. . 500 — Copek, en marav. de plata 2,50

Copek, en marav. de plata 2,50
—— en marav. de vellon 5—

en maray. de vellon 5 ---

## 308

| EN ROUBLES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | en monnaies étrangères.                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 6. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| Monn. de compte : Dollars à 10 dimes à 10 cents.  Monn. réelles : cop. c. Dollar (écu) 135 — Dime                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cents. c.<br>Rouble, 7 dim. 4 ½ cents, ou 74,08<br>Copek 0,74 |
| Note. Autrefois tous les comptes se faisaient<br>en livre à 20 shillings à 12 pence, comme en<br>Angleterre, et cette méthode est encore sou-<br>vent employée, malgré l'introduction du sys-<br>tème décimal. La valeur intrinsèque de la<br>livre américaine diffère beaucoup dans les di-<br>vers États; en général cette valeur est infé-<br>rieure à celle de la livre sterling. |                                                               |
| 7. FRANCE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| Monn. de compte : Francs à 100 cent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |
| Monn. réelles : cop. c. Pièce de 5 francs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cent. c. Rouble, 4 francs ou 400 — Copek                      |
| Nove. Avant la révolution, la livre tournois,<br>qui était une monnaie fictive, se divisait en<br>ao sols à 12 deniers. Un franc vant 1 liv.<br>3 den. tourn.                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| 8. FRANCFORT SUR LE MEIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| (Comme l'Autriche.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |
| 9. HAMBOURG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |
| Monn. de compte : Marcs à 16 schil-<br>lings à 12 pfennige Lubisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |
| Monn. réelles : cop. c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | schil. c.                                                     |
| Reichs-thaler à 3 marcs. 115,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rouble, 2 marcs 9 schill.                                     |
| Marc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 3 pfenn. ou                                                 |

| PAIR DES MONNAIRS ETRANGÈRES                                    | PAIR DU ROUBLE                       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| EN ROUBLES.                                                     | en monnairs étrangères.              |
|                                                                 |                                      |
| Monnaie de banque: cop. c.                                      | schil. c.                            |
| Reichs - thaler Banco à                                         | Rouble, 2 marcs 2 sh. bco.           |
| 3 marcs 141,18                                                  | ou                                   |
| Marc Banco 47.06                                                | Copek, 4 pfenn. ou 8,34              |
| Schilling Banco 2,94                                            |                                      |
| Pfenning Banco 0,25                                             |                                      |
| JO. HANNOVRE.                                                   |                                      |
| ne e n'il distant                                               |                                      |
| Monn. de compte : Reichs-thaler à 36 marien-groschen à 8 pfenn. |                                      |
| Monn. réelles : cop. c.                                         | mgr. c.                              |
| Reichs-thaler 108,64                                            | Rouble, 33; mgr. ou 33,11            |
| Marien-groschen 3,02                                            | Copek, 2 4 pfenn. ou 0,33            |
| Pfennig o,38                                                    |                                      |
|                                                                 |                                      |
| 11. HESSE-CASSEL.                                               |                                      |
| Monn. de compte : Reichs-thaler à                               |                                      |
| 32 albus à 12 heller.                                           |                                      |
| Monn. réelles: cop. c.                                          | alb. c.                              |
| Reichs-thaler 97,80                                             | Rouble, 1 rthlr. 8 4 hell. ou 32,70  |
| Albus 3,06                                                      | Copek, 4 heller ou o,33              |
| Heller 0,25                                                     | Copiex, 4 noner out 1 1 1 1          |
| 2201011 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                       |                                      |
| 12. HOLLANDE.                                                   |                                      |
| Monn. de compte : Florins à 20 stu-                             | ·                                    |
| vers à 16 deniers.                                              |                                      |
| Monn. réelles: cop. c. Ducaton 170,60                           | stuv. c.                             |
| Ducaton 170,60                                                  | Rouble, 1 fl. 16 stuv. 8 d. ou 36,50 |
| Pièce de trois florins 164,40                                   | Copek, 6 den. ou o,36                |
| Florin 54,80                                                    |                                      |
| Stuver                                                          |                                      |
| Denier o,17                                                     |                                      |
| 13. NAPLES,                                                     |                                      |
| Monn. de compte : Ducati à 10 car-                              | · ·                                  |
| lini à 10 grani.                                                |                                      |
|                                                                 | gr. c.                               |
| Monn. réelles : cop. c.<br>Ducato                               | Rouble, o carl. 5 . gr. ou . 95,25   |
| Carlino 10,50                                                   | Copek 0,95                           |
| Grano 1,05                                                      |                                      |
|                                                                 | 1                                    |

| _ |    |
|---|----|
| 2 | _  |
|   | 41 |

| 210 TYBU                                                                                                                                                  | LEAUX                                                                                           |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| PAIR DES MONNAIRS ÉTRANGÈRES                                                                                                                              | PAIR DU ROUBLE                                                                                  |  |  |  |  |
| EN ROUBLES.                                                                                                                                               | en monhales étrangères.                                                                         |  |  |  |  |
| 14. PORTUGAL.  Monn. de compte: Rées, monnaie fictive.  Monn. réelles: cop. c.  Crusado à 480 rées 72 —  Testone à 100 rées 15 —  Ainsi le rées fait 0,15 | rées. c.                                                                                        |  |  |  |  |
| 15. PRUSSE.                                                                                                                                               |                                                                                                 |  |  |  |  |
| Monn. de compte : Thaler à 24 groschen à 12 pfennige.  Monn. réelles: cop. c. Thaler                                                                      |                                                                                                 |  |  |  |  |
| · -C POME                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |  |  |  |
| 16. ROME.  Monn. de compte: Scudo romano à to paoli à 10 bajocchi.  Monn. réelles: cop. c. Scudo (écu) 137 — Paolo                                        | baj. c. Rouble, 7 paol. 3 baj. ou 73 — Copek 0,73                                               |  |  |  |  |
| 17. SARDAIGNE.                                                                                                                                            |                                                                                                 |  |  |  |  |
| Monn. de compte: Lire à 20 soldi à 12 denari.  Mann. réelles: cop. c.  Schdo à 2 ilire                                                                    | sold. c.<br>Rouble, 2 lir. 3 sol. 6 d. ou 43,50<br>Copek, 5 <sup>4</sup> / <sub>3</sub> den. ou |  |  |  |  |

| PAIR DES MONNAIES ÁTRANGÈRES<br>EN ROURLES.                                                                                                                                                                                       | PAIR DU ROUBLE<br>EN MORMAIRS ÉTRANGÈRES.                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 18. SAXE.                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| Monn. de compte : Reichs-thaler à 24<br>groschen à 12 pfennigs.                                                                                                                                                                   | . ,                                                           |
| Monn. réelles: cop. c. Reichs-thaler                                                                                                                                                                                              | Rouble, 1 rthlr. 6 ½ pf. ou 24,55-<br>Copek, 3 pfenn. ou 0,24 |
| 19. SUÈDE.                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |
| Monn. de compte: Species-thaler à 48 schillings à 12 öre.                                                                                                                                                                         |                                                               |
| Monn. réelles : cop. c.  Species-thaler 144 —  Schilling 3 —  Oer                                                                                                                                                                 |                                                               |
| Nota. Dans la circulation intérfeure, le<br>spécies-thaler se divise encore en 6 daler<br>monnaie d'argent, et eu 18 daler monnaie de<br>cuivre. En conséquence, le premier vaut en<br>monnaie russe 24 cop., et le second 8 cop. |                                                               |
| 20. SUISSE.                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |
| Monn. de compte : Livres ou francs<br>à 10 batz à 10 kreutzer.                                                                                                                                                                    |                                                               |
| Monn. réelles:       cop. c.         Pièce de 4 francs.       145 —         Franc ou livre.       36,25         Batz.       3,62         Kreutzer.       0,91                                                                     | Rouble, 2 fr. 7 batz 2 kr. ou 110,33                          |
| Anciennes monnaies:                                                                                                                                                                                                               | batz. c.                                                      |
| Écu de Bâle de 30 batz 110 —<br>Florin de Bâle de 15 batz 55 —<br>Batz de Bâle 3,67                                                                                                                                               | Rouble, z fl. za 4 batz, ou 27,25<br>Copek o,27               |
| Écu de Zuric de 2 florins 119 —                                                                                                                                                                                                   | Rouble vill ar 'sch ou 67 va                                  |
| Florin de Zuric de 40                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| schillings 59,50<br>Schilling de Zuric 1,49                                                                                                                                                                                       |                                                               |

## TABLEAÜÄ.

| PAIR DES MONNAIES ÉTRANGÈRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PAIR DU ROUBLE                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EN ROUBLES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MONNATES ÉTRANGÈRES                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |
| 21. TURQUIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |
| Monn. de compte: Piastres à 40 pa-<br>ras à 100 ou 120 aspres, suivant<br>la valeur intrinsèque de la mon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |
| naie. 500 piastres font une<br>bourse, et 30,000 piastres ou<br>15,000 sequins font une bourse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |
| d'or.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |
| Monn. réelles:  Yourlik, pièce de 2 1/2 piastres ou de 100 paras 74,50 Para de cette monnaie. 0,74 Isilik, pièce de 2 piastres ou de 80 paras. 63,50 Para de cette monnaie. 0,79 Grouche, ou piastre de 40 paras. 50— Para de cette monnaie. 0,25 Nota. Il est impossible d'indiquer exactement le pair des monnaies tarques. On voit des pièces du même nom et frappées la même année, qui different de 100 pour cent dans leur valeur intrinsèque. L'évaluation qu'on vient de lire a été faite en 1797 par l'hôtel des monsaies de StPétersbourg, pour régler le |                                                                           |
| Monn. de compte: Gulden à 28 schillings à 6 pfennige.  Monn. réelles: cop. c. Reichs-thaler à 42 schillings. 81,48 Gulden. 54,32 Shilling. 2,94 Pfennig. 0,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sch. c.<br>Rouble, 1 ll. 23 sch. 3 pf. ou 51,50<br>Copek, 3 ½ pf. ou 0,51 |

## Nº VII. Variations arrivées dans le change de Russie, depuis 1674.

Nota. Ce tableau est divisé en six périodes, d'après les variations que la valeur intrinsèque du rouble a éprouvées. Il n'indique que le taux moyen du change dans chaque année. L'unité à laquelle toutes les valeurs sont comparées est le rouble d'argent au taux actuel, ou plutôt la 100° partie de ce rouble.

### I. Change sur Amsterdam.

| Périodes. | ANNÉES.      | VALEUR<br>du | PAIR<br>du | CHANGE                | PRI<br>DV CH                     | i i             |
|-----------|--------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
|           |              | rouble.      | rouble.    | effectif.             | pour<br>la Russie.               | contre<br>elle. |
|           |              | copeks.      | stuvers.   | stuvers.              | p. ct.                           | p. ct.          |
| I.        | 1674         | 270 ÷        | 98,73      | 88 1                  | ٠, ٠,                            | 10 1            |
|           | 1695<br>1699 | •            | ) b        | 114                   | 15 🕂                             | 3 3             |
|           | 1099         |              |            | 95                    | <del></del>                      |                 |
| II.       | 1700         | 135          | 49,27      | 5o                    | 1 ½ 9 ¾ 41 ½                     |                 |
|           | 1704         | u u          |            | 54                    | 9 🛉                              | 1               |
|           | 1710         | ×            | , »        | 69 ±                  | 41 -7                            |                 |
|           | 1716         |              | , w        | 56                    | 13 -                             |                 |
| ł         | 1717         | »            | <u> </u>   | 54 🚡                  | 10 3                             |                 |
| Ш.        | 1718         | 115 -        | 42,10      | 6o                    | 42 1                             |                 |
|           | 1719         | ъ            | *          | 58 ÷                  | 39                               |                 |
| ll        | 1720         | 30           | ۰          | 59 =                  | 41 3                             |                 |
| l         | 1721         | »            |            | 56                    | 33                               |                 |
| ll        | 1722         | »            | , i        | 52 ÷                  | $24\frac{3}{3} \\ 23\frac{1}{2}$ | 1               |
| l         | 1723         | l »          | »          | 52                    | 25 🚡                             |                 |
| l         | 1724         |              | »          | 54                    | 28 1                             |                 |
| ll        | 1725         |              | , »        | 55 +                  | 31 🕌                             |                 |
| II.       | 1726         | p            | ×          | 53 -                  | 27 1                             |                 |
| ll        | 1727         | »<br>•       | *          | 51<br>52 <del>3</del> | 21 1/7                           |                 |
| li        | 1728<br>1729 |              | *          | 56 7                  | $25\frac{1}{3}$                  |                 |
| 1         | 1730         | . و          | •          | 51                    | 21 7                             |                 |

,

|            |              | VALBUR        | PATR          | CHANGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P,RI                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Périodes.  | ANNÉES.      | du<br>rouble. | du<br>rouble. | effectif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pour<br>la Russie.                                                                                                                                                                                                      | contre<br>elle. |
|            |              | copeks.       | stuvers.      | stuvers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | p. ct.                                                                                                                                                                                                                  | p. ct.          |
| IV.        | 1731         | 122 1         | 44,71         | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 11 <sup>5</sup> / <sub>6</sub> 11 <sup>5</sup> / <sub>6</sub> 11 <sup>5</sup> / <sub>6</sub> 11 <sup>5</sup> / <sub>6</sub> 11 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |                 |
|            | 1732         | <b>3</b> 0    | ъ             | 48 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 🛓                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|            | 1793         | 30            | ×             | 5o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 5                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|            | 1734         | •             | · ·           | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 -                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|            | 1735         | •10           |               | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 113                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|            | 1736<br>1737 | »             | "             | 49 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 51 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|            | 1737         | D<br>>>       |               | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|            | 1739         | »             |               | 49<br>48 ½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 3/4<br>8 1/2                                                                                                                                                                                                          |                 |
|            | 1740         |               | <b>3</b>      | 48 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|            | 1741         | »             | ъ             | 48 <del>3</del><br>48 <del>3</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|            | 1742         | ¥             | <b>3</b>      | 47 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 4                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|            | 1743         | >             | 20            | 45 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 1                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|            | 1744         | W             | X)            | 46 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|            | 1745         | ))            | x)            | 47 <del>3</del> 4<br>45 <del>3</del> 4<br>46 <del>1</del> 2<br>46 <del>17</del><br>48 <del>1</del> 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\frac{3\frac{1}{5}}{5}$                                                                                                                                                                                                |                 |
|            | 1746         | ×             | *             | 48 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 📆                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|            | 1747         | <b>&gt;</b>   | ν<br>-        | 45 <del>1</del> 46 <del>1</del> 46 <del>14 3</del> 46 <del>14 3</del> 48 <del>14 3 48 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18</del> | 9 96 3 1 3 5 9 10 1 1 5 9 10 1 1 5 9 10 1 1 5 9 10 1 1 5 9 10 1                                                                                                                                                         |                 |
|            | 1748         | 20            | »<br>»        | 44 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 5                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|            | 1750         |               | »             | 44 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.2                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|            | 1751         |               | n n           | 47 <del>1</del><br>46 <del>3</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 - 3<br>4 - 3 - 5                                                                                                                                                                                                      |                 |
|            | 1752         | 19            |               | 48 }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 0 1                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|            | 1753         |               | 20            | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9<br>14 14                                                                                                                                                                                                              |                 |
|            | 1754         | >             | w             | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 14                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| ·          | 1755         |               | , »           | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 14<br>14 14<br>11 5                                                                                                                                                                                                  |                 |
| . 1        | 1756         | •             | *             | 49 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| ·          | 17.57        | ×             | 30            | 47 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 -                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| l          | 1758         | ٠             | 19            | 49 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 47 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 44 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 43 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :-                                                                                                                                                                                                                      | 2               |
|            | 1759<br>1760 | *             | »<br>»        | 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 3 -             |
|            | 1761         | ,             | •             | 40<br>43 ½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,                                                                                                                                                                                                                       | 10-<br>2-       |
| ·          |              |               |               | 1 43 ±                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| <b>v</b> . | 1762         | 100           | 36,50         | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 ½<br>28 ¾<br>23 ¼<br>28 ¾<br>28 ¾<br>26                                                                                                                                                                              |                 |
|            | 1763         | *             | w             | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28 7                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|            | 1764         | •             | •             | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23 7                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|            | 1765<br>1766 | ,             | 79            | 47<br>46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 7                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|            | 1767         |               | »<br>»        | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20<br>23 <del>\</del>                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 1          | -/0/         | - 1           |               | 1 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 -2 4 1                                                                                                                                                                                                                |                 |

.

| TABLEAUX. J. |         |                                                  |                       |                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                |
|--------------|---------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Périodes.    | ANNÉES. | VALEUR<br>du<br>rouble.                          | PAIR<br>du<br>rouble. | CHARGE offectif. | PRI DV CE  pour la Russie.                                                                                                           |                                                                                                                |
|              |         | copeks.                                          | stuvers.              | stuvers.         | p. ct.                                                                                                                               | еце.<br>р. ct.                                                                                                 |
| v            | 1768    | 100                                              | 36,50                 | 45               | 23 <del>;</del>                                                                                                                      | -                                                                                                              |
| VI.          | 1769    | 99                                               | 36,14                 | 43<br>40         | 19                                                                                                                                   |                                                                                                                |
| İ            | 1770    | 98                                               | 35,78                 | 42               | 177.3                                                                                                                                |                                                                                                                |
|              | 1771    |                                                  | 35,42                 | 42               | 183                                                                                                                                  |                                                                                                                |
| 1 :          | 1773    | 97<br>98                                         | 35,42                 | 40               | 114                                                                                                                                  |                                                                                                                |
| ,            | 1774    | 100                                              | 35,78<br>36,50        | 40               | 10 <sup>1</sup> / <sub>3</sub><br>17 <sup>1</sup> / <sub>5</sub><br>18 <sup>1</sup> / <sub>5</sub><br>11 <sup>4</sup> / <sub>5</sub> |                                                                                                                |
|              | 1775    | 99                                               | 36,14                 | 43               | 19                                                                                                                                   |                                                                                                                |
|              | 1776    | 33                                               | 50,04                 | 43               | 19                                                                                                                                   |                                                                                                                |
|              | 1777    | , a                                              |                       | 43               | 10                                                                                                                                   |                                                                                                                |
|              | 1778    |                                                  | <b>&gt;</b>           | 42               | 16 ½<br>13 ½                                                                                                                         |                                                                                                                |
|              | 1779    | د                                                | » ,                   | 41               | 13 <del>1</del>                                                                                                                      |                                                                                                                |
|              | 1780    | »                                                | <b>»</b>              | 36               |                                                                                                                                      | 3                                                                                                              |
|              | 1781    | •                                                |                       | 39               | 7 10<br>7 10<br>5 17<br>4 45                                                                                                         |                                                                                                                |
|              | 1782    | ×                                                | ν                     | 39               | 7 :                                                                                                                                  |                                                                                                                |
|              | 1783    | •                                                | »                     | 38               | 5 7                                                                                                                                  |                                                                                                                |
|              | 1784    | 98                                               | 35,78                 | 37 -             | 4 🕏                                                                                                                                  |                                                                                                                |
|              | 1785    | υ                                                | υ                     | 39               | 9                                                                                                                                    |                                                                                                                |
|              | 1786    | »                                                | 25.4-                 | 39               | 4 5<br>9<br>9<br>10 5<br>3                                                                                                           |                                                                                                                |
|              | 1787    | 97                                               | 35,42                 | 39<br>34         | 10 9                                                                                                                                 |                                                                                                                |
|              | 1789    | 92 3<br>91 3<br>87                               | 33,8o<br>33,48        | 3 <sub>4</sub>   | 5                                                                                                                                    | 10-                                                                                                            |
|              | 1709    | 91 7                                             | 33,40                 | 30<br>30         |                                                                                                                                      | $\frac{1}{5}\frac{3}{1}$                                                                                       |
|              | 1791    | 8.                                               | 31,74<br>29,67        | 27 ±             |                                                                                                                                      | 7 1                                                                                                            |
|              | 1791    | $8i\frac{7}{3}$                                  | 28,97                 | 27               |                                                                                                                                      | 6 4                                                                                                            |
|              | 1793    | 793                                              | 27,04                 | 24 -             | •                                                                                                                                    | $ \begin{array}{c} 10\frac{2}{5} \\ 5\frac{1}{2} \\ 7\frac{1}{3} \\ 6\frac{4}{5} \\ 9\frac{2}{3} \end{array} $ |
|              | 1794    | 71                                               | 25,89                 | 27               | 4 🕆                                                                                                                                  | <i>J</i> 3                                                                                                     |
|              | 1795    | 71<br>68 <u>-</u>                                | 25,01                 | 28               | 1.2                                                                                                                                  |                                                                                                                |
|              | 1796    | 70-                                              | 25,70                 | 29               |                                                                                                                                      |                                                                                                                |
|              | 1797    | 79 -                                             | 28,97                 | 3ŏ               | 3.1                                                                                                                                  |                                                                                                                |
|              | . 1798  | 73                                               | 26.65                 | 27               | I 1/3                                                                                                                                |                                                                                                                |
|              | 1799    | 67 -                                             | 24.66                 | 25               | I 3                                                                                                                                  |                                                                                                                |
|              | 1800    | 79 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> 73 67 65 66 66 66 | 23,86                 | 24 =             | $2^{\frac{2}{3}}$                                                                                                                    |                                                                                                                |
|              | 1801    | 66 +                                             | 24,17                 | 25 + 28 + 1      | 4 1/2                                                                                                                                |                                                                                                                |
|              | 1802    | 71 ½<br>80                                       | 26,07                 | 28 🚡             | 7 🚦                                                                                                                                  |                                                                                                                |
| l            | 1803    |                                                  | 29,20                 | 31 -             | 13 1 1 2 4 7 18 4 7 7 6 4 7                                                                                                          | ·                                                                                                              |
| l            | 1804    | 79 5                                             | 28,97                 | 30 7             | D+                                                                                                                                   |                                                                                                                |

| Périodes. | ANNÉES.   | VALEUR<br>du    | AIA4     | CHANGE DU C            | PRI<br>DU CH       |                                     |
|-----------|-----------|-----------------|----------|------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| remodes.  | ANN E EG. | rouble.         |          | effectif.              | pour<br>la Russie. | contre<br>elle.                     |
|           |           | copeks.         | stuvers. | stuvers.               | p et.              | p. ct.                              |
| VI.       | 1805      | 77<br>73        | 28,07    | 30 ½                   | 8 ± 3 ± 5          |                                     |
|           | 1806      | 73              | 26,65    | 26 <del>3</del>        | 1 3 5              |                                     |
| 1         | 1807      | 67 -            | 24,66    | $23\frac{1}{5}$        |                    | 4 7                                 |
|           | 1808      | 53 🕌            | 19,62    | 17:                    |                    | 12 🕏                                |
| H :       | 1809      | 44 3            | 16,29    | 15 %                   |                    | $2^{\frac{3}{5}}$                   |
| i i       | 1810      |                 | 12,17    | 11                     |                    | $\frac{2}{3} \frac{\frac{3}{5}}{5}$ |
| l         | 1811      | $25\frac{3}{5}$ | 9,26     | 10 +                   | 10 3               |                                     |
| H         | 1812      | $26\frac{3}{5}$ | 9,63     | 114                    | 224                |                                     |
| 1         | 1813      | $25\frac{1}{5}$ | 9,19     | $\Gamma 1 \frac{3}{8}$ | $23\frac{7}{9}$    |                                     |
| 1         | 1814      | •               | , b      | 103                    | 125                | 1                                   |

II. Change sur Londres (1).

| Périodes. | ANNÉES | VALEUR<br>du | PAIR<br>du | CHANGE    | PRI                |                 |
|-----------|--------|--------------|------------|-----------|--------------------|-----------------|
|           |        | rouble.      | rouble.    | effectif. | pour<br>la Russie. | contre<br>elic. |
|           |        | copeks.      | pence.     | pence.    | p. et.             | p. ct.          |
| V.        | 1763   | 100          | 40,0       | 53        | 32 1               |                 |
|           | 1764   | a            | ν .        | 50 ½      | 26 1               |                 |
|           | 1765   | ۰            | •          | 49        | 22 1               |                 |
|           | 1766   | <b>»</b>     | ×          | 50        | 25                 |                 |
| 1         | 1767   | »            |            | 49        | 22 ;               |                 |
|           | 1768   | »            | »          | 49        | 22 1               |                 |
| VI.       | 1769   | 99           | 39,6       | 49        | 23 -               |                 |
|           | 1770   | , se         | ×          | 46        | 16 1               |                 |
|           | 1771   | 98           | 39,2       | 47        | 20                 | l .             |
|           | 1772   | 97           | 38,8       | 47        | 21 1               |                 |
|           | 1773   | 98           | 39,2       | 42        | 7 +                | l               |

<sup>(1)</sup> Dans les années où le change ne se trouve pas noté, le commerce a été interrompu par la guerre.

| E                                                                            | PRIM                                           | CHANGE    | PAIR          | VALEUR        |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| contre<br>elle.                                                              | pour<br>la Russ'e.                             | effectif. | du<br>rouble. | du<br>rouble. | ANNÉES. | Périodes. |
| p. ct.                                                                       | p. ct.                                         | pence,    | pence.        | copeks.       |         | 15.7      |
|                                                                              | 15                                             | 46        | 40,0          | 100           | 1774    | VI.       |
| - 1                                                                          | 18 1                                           | 47        | 39,6          | 99            | 1775    |           |
|                                                                              | 18 4                                           | 47        | 31            | 10            | 1776    |           |
| 1                                                                            |                                                | 48        | w             | - 14          | 1777    |           |
| - 1                                                                          | 21 ½<br>18 ¾<br>3 ¼                            | 47        | D.            | 20            | 1778    |           |
|                                                                              | 3 1                                            | 41        | 10            | b             | 1779    |           |
|                                                                              | 1                                              | 40        | ii.           | 20            | 1780    |           |
|                                                                              | 16 -                                           | 46        | b             |               | 1781    |           |
| 1                                                                            | $16\frac{1}{3}$ $13\frac{3}{3}$ $3\frac{1}{2}$ | 45        | 34            | 33            | 1782    |           |
| 9 11                                                                         |                                                | 41        |               | 30            | 1783    | 1         |
|                                                                              | 4 3 5 5 1 4                                    | 41        | 39,2          | 98            | 1784    |           |
|                                                                              |                                                | 41 4      | 20            | b             | 1785    |           |
|                                                                              | 5 -                                            | 42 4      |               | 10            | 1786    | 1         |
|                                                                              |                                                | 41        | 38,8          | 97            | 1787    |           |
| 0                                                                            | 0                                              | 37 4      | 37,2          | 92 1          | 1788    | 1.0       |
| 15                                                                           |                                                | 31 7      | 36,8          | 91 3          | 1789    | 1         |
| $16\frac{1}{5}$                                                              |                                                |           | 34,8          | 87            | 1790    | 1         |
| 16 3                                                                         | 'n                                             | 27 4      | 32,6          | 81 ½<br>79 ½  | 1791    |           |
| 27                                                                           | 20                                             | 23 4      | 31,8          | 79 5          | 1792    | l         |
| 2 1                                                                          | w                                              | 24 3      | 30,0          | 74            | 1793    | 1         |
| 2 7                                                                          | , w                                            | 27 4      | 28,4          | 71            | 1794    |           |
|                                                                              | 10 3                                           | 30 4      | 27,4          | 68 1          | 1795    |           |
| c >                                                                          | 10 4                                           |           | 28,2          | 70 1          | 1796    |           |
| 0 -                                                                          | , b                                            | 29 4      | 31,8          | 79 1          | 1797    | ı         |
| $\begin{array}{c} 6\frac{3}{3} \\ 12\frac{3}{3} \\ 1\frac{3}{3} \end{array}$ | 20                                             | 26        | 29,2          | 6-1           | 1799    | 1)        |
| 1 5                                                                          | 8 4                                            | 28        | 26,2          | 67 1 65 1     | 1800    |           |
| 11 0                                                                         | 11                                             | 29        | 26,6          | 66 4          | 1801    |           |
|                                                                              | 6 4                                            | 30        | 28,6          | 71 3          | 1802    |           |
|                                                                              |                                                | 34 -      | 32,0          | 80            | 1803    |           |
| 0                                                                            | 0                                              |           | 31,8          |               | 1804    |           |
|                                                                              | 2 1                                            | 31 -      | 30,8          | 77            | 1805    |           |
| 0                                                                            | 0                                              | 20        | 29,2          | 73            | 1806    |           |
| 6 3                                                                          |                                                | 29        | 27,2          | 67 -          | 1807    |           |
| - 5                                                                          | 80 4<br>5                                      | 10        | 10,6          | 26 1          | 1812    |           |
| 1                                                                            | 55                                             | 19        | 10,0          |               | 1813    |           |
|                                                                              | 24                                             | 12        | ,.            | n 5           | 1814    |           |

TABLEAUX.

## III. Change sur Hambourg (1).

| سسسيغ     |                      |                                                               |                         |                                                 |                                           |                 |
|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Périedes. | ANNÉES.              | VALEUR<br>du<br>rouble.                                       | PAIR<br>du<br>rouble.   | CHANGE<br>effectif.                             | PRI<br>DUCE<br>pour<br>la Russie.         | contre          |
|           |                      | copeks.                                                       | schillings.             | schillings.                                     | p. ct.                                    | p. ct.          |
| V.        | 1763<br>1764         | 100<br>*                                                      | 34,00                   | 43<br>42                                        | 26 ½<br>23 ½                              |                 |
| VI.       | 1781                 | 99                                                            | 33,66                   | 34<br>35                                        | 4                                         |                 |
|           | 1783                 | 98                                                            | 33,32<br>24,14          | 34<br>33<br>23 <del>1</del>                     | I<br>n                                    | 1<br>1 3        |
|           | 1794<br>1795<br>1796 | 71<br>68 ½<br>70 ½                                            | 23,29<br>23,97          | 23 +<br>25 +                                    |                                           | 1 3 5 1 6       |
|           | 1797<br>1800<br>1801 | $79\frac{1}{3}$ $65\frac{1}{3}$                               | 26,97<br>22,21          | 27 3<br>21 1                                    | $\frac{6^{\frac{3}{5}}}{2^{\frac{3}{5}}}$ | 3 ½<br>0        |
|           | 1801<br>1802<br>1803 | 66 1/3<br>71 3/5<br>80                                        | 22,52<br>24,28<br>27,20 | $22\frac{1}{2}$ $25\frac{1}{4}$ $28\frac{1}{4}$ | 0<br>4<br>3 <del>6</del> 7                |                 |
|           | 1804<br>1805         | 79 <del>1</del>                                               | 26,97<br>26,18          | 27 <del>3</del> 27                              | 2 1/5<br>3 1/8                            |                 |
|           | 1806<br>1807<br>1808 | 73<br>67 ÷                                                    | 24,82<br>22,95<br>18,27 | 24 ½<br>21 ⅓                                    | »<br>»                                    | 1 ½ 7 1 7 7 5 ½ |
|           | 1809                 | 44 <sup>3</sup> / <sub>3</sub> 33 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> | 15,19                   | 14 3 10 12                                      | b<br>n                                    | 5 ½<br>11.      |
|           | 1811<br>1812<br>1813 | 75 1 2 1 2 1 2 2 2 5 3 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2          | 8,63<br>8,97<br>8,56    | 9                                               | 8 4/7<br>15 3/5<br>22 1/2                 |                 |
|           | 1814                 | » <sup>3</sup>                                                | *                       | 9 1                                             | 6 1/7                                     |                 |

<sup>(1)</sup> Ce change n'a pas continué régulièrement.

## IV. Change sur Paris (1).

| Périodes | années.                                                              | VALEUR<br>du                             | PAIR<br>du                                                      | CHANGE.                                                                    | DA CH<br>DAI                                                                                    | ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | ZNNES                                                                | roublė.                                  |                                                                 | effectif.                                                                  | pour<br>la Russie.                                                                              | contre<br>elle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                                                                      | copeks.                                  | cent.                                                           | cent.                                                                      | p. et.                                                                                          | p. et.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VI.      | 1805<br>1806<br>1807<br>1808<br>1809<br>1810<br>1811<br>1812<br>1813 | 773     an   an   an   an   an   an   an | 308<br>292<br>270<br>215<br>179<br>133<br>102<br>105 ½<br>100 ½ | 321<br>298<br>217 6<br>187 12<br>161 12<br>115 12<br>2 87 34<br>181<br>125 | 4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 2 11 <sup>4</sup> / <sub>5</sub> 24 6 <sup>1</sup> / <sub>7</sub> | 19 \\ \frac{1}{4} \\ 12 \\ \frac{3}{4} \\ 9 \\ \frac{3}{5} \\ 13 \\ \frac{2}{5} \\ 13 \\ \frac{2}{5} \\ 13 \\ \frac{3}{5} \\ 13 \\ \fra |

<sup>(1)</sup> Pair du rouble d'argent : 400 centimes.

Nº VIII. Valeur intrinsèque de la monnaie de cuivre, comparée à la valeur de l'assignat.

| années. | Valeur intrin-<br>sèque du rouble<br>en cuivre,<br>évaluée en mon-<br>naie d'argent. | VÁLEUR<br>du rouble assi-<br>guat en mon-<br>naie d'argent. |         | PERTE n de la monuaie ntre l'assignat. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|
|         | cop.                                                                                 | cop.                                                        | pr. et. | pr. ct.                                |
|         | Au taux de 16<br>roubles au pouds                                                    |                                                             | ,       |                                        |
| 1769    | 50                                                                                   | 99                                                          | 491     |                                        |
| 1775    | 617                                                                                  | 99                                                          | 377     |                                        |
| 1785    | 614                                                                                  | 98                                                          | 371     |                                        |
| 1795    | 70 <del>5</del>                                                                      | 681                                                         |         | 3 <del>1</del>                         |
| 1800    | 86                                                                                   | 65 ½                                                        |         | 31 7                                   |
| 1801    | 87                                                                                   | 66 <u>∔</u>                                                 |         | 31 2 3                                 |
| 1802    | 105                                                                                  | 713                                                         |         | 4717                                   |
| 1803    | 115                                                                                  | 80                                                          |         | 433                                    |
| 1804    | 1104                                                                                 | 79 <del>1</del>                                             |         | 28 <sup>1</sup> / <sub>25</sub>        |
| 1805    | 1067                                                                                 | 77                                                          |         | 2719                                   |
| 1806    | 1003                                                                                 | 73                                                          |         | 37:                                    |
| 1807    | 913                                                                                  | 671                                                         |         | 3523                                   |
| 1808    | $75\frac{3}{5}$                                                                      | 533                                                         |         | 4013                                   |
| 1809    | 623                                                                                  | 443                                                         |         | 28 <del>82</del>                       |
| 1810    | 835                                                                                  | 3.3 1                                                       |         | 150                                    |
|         | Au taux de 24<br>roubles au poud:                                                    |                                                             |         |                                        |
| 1811    | 384                                                                                  | 25%                                                         |         | 52 <del>3</del>                        |
| 1812    | 37 4                                                                                 | 26 <del>2</del>                                             |         | 42-                                    |
| 1813    | 31-3                                                                                 | 25 <u>1</u>                                                 |         | 25 <del>5</del>                        |
| 1814    | 334                                                                                  | 25 <del>1</del>                                             |         | 33 <u>7</u>                            |
|         |                                                                                      |                                                             | {       |                                        |

N° IX. Essai de calculer la valeur réette de l'Assignat, comparativement à sa valeur numérique.

| ануви.                                     | PRIX d'un poud de farine de se au marché de Saint-Péterabe                                          | igle de Sair                                                                                               | PRIX chie d'argent u marché nt-Pétershourg.                                                                                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | Roub. ass. C                                                                                        | op. Roub.                                                                                                  | ass, Cop.                                                                                                                  |
| 18ορ                                       | 7                                                                                                   | 0                                                                                                          | 1 53                                                                                                                       |
| 1801                                       | 7                                                                                                   | 5                                                                                                          | 1 51                                                                                                                       |
| 1802                                       | 1 0                                                                                                 | 0                                                                                                          | I 40                                                                                                                       |
| 1803                                       | 1 0                                                                                                 | 0                                                                                                          | 1 2a5                                                                                                                      |
| 1804                                       | 1 0                                                                                                 | 0                                                                                                          | 1 26                                                                                                                       |
| 1806                                       | 1 0                                                                                                 | `                                                                                                          | 1 37                                                                                                                       |
| 1809                                       | 1 . 1 6                                                                                             | 2                                                                                                          | 2 24                                                                                                                       |
| 1810                                       | 1 7                                                                                                 |                                                                                                            | 3 00                                                                                                                       |
| 1811                                       | 1 8                                                                                                 | 0                                                                                                          | 3 94<br>3 79                                                                                                               |
| 1812                                       | 2 0                                                                                                 | -                                                                                                          | 3 79                                                                                                                       |
| 1813                                       | 1                                                                                                   | 5                                                                                                          | 3 97                                                                                                                       |
| 1814                                       | 2 2                                                                                                 | 0                                                                                                          | 3 97                                                                                                                       |
| Comme la<br>l'année 1803<br>parera les pri | IONS COMPAI<br>a valeur numériqu<br>b, et qu'elle a con<br>a des années 1801,<br>uivantes à ceux de | e de l'assignat a<br>stamment baissé o<br>, 2 et 3 à ceux de                                               | haussé jusqu'en<br>lepuis, on com-                                                                                         |
|                                            | Première période                                                                                    | e: de 1800 à 18                                                                                            | Bo3.                                                                                                                       |
| années.                                    | BAISSB  de la valeur réelle de l'assignat. Le prix du seigle a haussé dans la proportion suivante:  | HAUSSE de la valeur nu- mérique de l'ass. Le prix du rouble d'argent a baisse dans la proportion suivante: | DIFFÉRENCE. La valeur réelle de l'assignat a été in- réalisous à sa va- leur numérique, comparativement à l'année 1800, de |
| 1800                                       | 100                                                                                                 | 100                                                                                                        | pr. ct.                                                                                                                    |
| 1801                                       | 107                                                                                                 | 99                                                                                                         | . 8                                                                                                                        |
| 1802                                       | 143                                                                                                 | 92                                                                                                         | 51                                                                                                                         |
| 1803                                       | 143                                                                                                 | 82                                                                                                         | 61                                                                                                                         |

## Suite du tableau Nº IX.

Seconde période: de 1803 à 1814.

| ANNÁES. | BAISSE de la valeur réelle de l'assignat. Le prix du seigle a haussé dans la proportion suivante: | BAISSE  de la valeur numé- rique de l'assignat. Le prix du rouble d'argent a haussé dans la proportion suivante: | DIFFÉRENCE.  La baisse de la valeur numérique a été plus forte, on la valeur récle a été surfaitoux à la valeur numérique, comparaivement à l'année 1803, de |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1803    | 100                                                                                               | 100                                                                                                              | pr. ct.                                                                                                                                                      |
| 18:34   | 100                                                                                               | 101                                                                                                              | τ                                                                                                                                                            |
| 1806    | 100                                                                                               | 110                                                                                                              | ,                                                                                                                                                            |
| 1809    | 162                                                                                               | 179                                                                                                              | . 17                                                                                                                                                         |
| 1810    | 172                                                                                               | 240                                                                                                              | *58                                                                                                                                                          |
| 1811    | 180                                                                                               | 315                                                                                                              | L35                                                                                                                                                          |
| 1812    | 200                                                                                               | 3o3                                                                                                              | 103                                                                                                                                                          |
| 1813    | 215                                                                                               | 318                                                                                                              | 103                                                                                                                                                          |
| 1814    | 220                                                                                               | 318                                                                                                              | 98                                                                                                                                                           |
|         | }                                                                                                 |                                                                                                                  | l                                                                                                                                                            |

## No X. Pétersbourg, comparés entre eux

| ARTEN MONNAIR D'ARGENT.                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                            |       | BAISSE — OU HAUSSE + comparativement AUX PRIX EN ARGENT DE L'ANNÉE 1803. |           |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | 1811.                                                                              |                                                                            | 1814.                                                                       |                                                                            | 1811. |                                                                          | 1814.     |                                                                                                                               |
| . •                                                                                                                                                                                                       | Roubl.                                                                             | Cop.                                                                       | Roubl.                                                                      | Сор.                                                                       | Pr.   | cent.                                                                    | Pr.       | cent.                                                                                                                         |
| Suif pour c'<br>Chanvre, 1<br>Lin, premi<br>Fer, premi<br>Huile de cl<br>Potasse<br>Soies de pr<br>Colle de pr<br>Cordages.<br>Youftis<br>Cire jaune.<br>Graine de<br>Froment<br>Toile dite<br>Toile dite | 25<br>23<br>29<br>5<br>19<br>12<br>106<br>2<br>12<br>9<br>33<br>5<br>7<br>11<br>15 | 25<br>50<br>25<br>00<br>25<br>25<br>00<br>75<br>00<br>75<br>00<br>75<br>00 | 43<br>24<br>43<br>7<br>20<br>25<br>20<br>72<br>3<br>13<br>12<br>6<br>7<br>8 | 00<br>25<br>00<br>50<br>50<br>25<br>00<br>25<br>00<br>75<br>00<br>25<br>00 |       | 43 48 5 4 4 4 9 4 7 9 9 9 1 3 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5        | +   +   + | 10 13 13 13 13 13 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 |

Economi

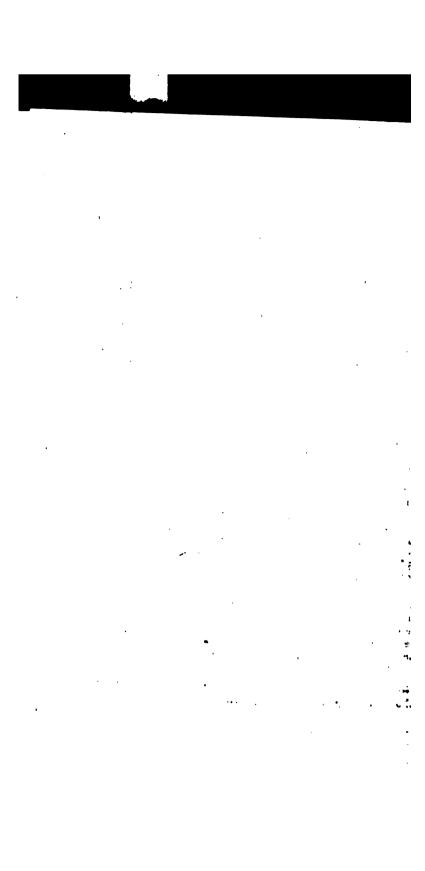

|                                         | •                                    |                                             |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| -                                       | ngleterre                            | et de France.                               |  |  |  |  |  |
|                                         |                                      |                                             |  |  |  |  |  |
|                                         | La FRA                               | NCE.                                        |  |  |  |  |  |
| 9                                       | 6 zol4<br>o livi <sup>estème</sup> . | Ancien système.                             |  |  |  |  |  |
| 4                                       | oo li <b>v</b>                       |                                             |  |  |  |  |  |
|                                         | Lal                                  |                                             |  |  |  |  |  |
|                                         | me.<br>Le j                          | 0,837 livre poids de marc.                  |  |  |  |  |  |
|                                         | Le l                                 | 33,48 id.                                   |  |  |  |  |  |
| ı                                       |                                      | 3,348 qx. de 10 lb.                         |  |  |  |  |  |
|                                         | L'ar                                 |                                             |  |  |  |  |  |
| - 1                                     | 6 verd                               |                                             |  |  |  |  |  |
| 3                                       | archi                                |                                             |  |  |  |  |  |
| Ħ                                       | L'are                                | 0,60 aunes <i>de Paris</i> .                |  |  |  |  |  |
| H                                       |                                      |                                             |  |  |  |  |  |
|                                         | La s                                 |                                             |  |  |  |  |  |
|                                         |                                      | 1,80 id.                                    |  |  |  |  |  |
| H                                       |                                      |                                             |  |  |  |  |  |
| ı                                       | La ves.                              | 0,238 lieues de 2283                        |  |  |  |  |  |
| - 11.                                   | mètres ou<br>houvelles.              | toises.                                     |  |  |  |  |  |
| -                                       | 25                                   |                                             |  |  |  |  |  |
|                                         |                                      |                                             |  |  |  |  |  |
|                                         |                                      |                                             |  |  |  |  |  |
| 1                                       | La dér. carrés.                      | 211,016 perches carrées<br>de 22 pieds.     |  |  |  |  |  |
|                                         | Elle est<br>sou nouv.                | {315,22 id. de 18 pieds.                    |  |  |  |  |  |
|                                         | MESUÍ                                | 2,11 arpeuts de roi. 3,15 arpents de Paris. |  |  |  |  |  |
| l                                       | Le to                                |                                             |  |  |  |  |  |
| s                                       | ec et 🕰                              |                                             |  |  |  |  |  |
| H                                       | Le to                                | 1,24 setiers de Paris.                      |  |  |  |  |  |
|                                         | Le tes                               | ]                                           |  |  |  |  |  |
|                                         | F.,                                  | 1,86 boisseaux pour les<br>grains.          |  |  |  |  |  |
|                                         | MESUR                                |                                             |  |  |  |  |  |
| *************************************** | Le vo                                | 13,23 pintes de Paris.                      |  |  |  |  |  |
|                                         |                                      |                                             |  |  |  |  |  |

.

:

.

Market (market) 80, 5 Springer - 100 a.

\$6.00 m

# TABLE ANALYTIQUE

## DES MATIÈRES

CONTENUES

DANS CET OUVRAGE.

# HOOT TROUB

en de la companya de la co

(Tome I'm)

# DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

Aperçu général des différentes doctrines qui composent la science de l'état.

| rage                                                      | ь. |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Utilité d'un pareil aperçu.                               | İ  |
| Notions fondamentales : état, citoyens, sujets,           | •  |
| 1                                                         | 2  |
| Nécessité de reconnaître un but à l'état.                 | ί. |
| Caractères que doit porter un pareil but.                 | 3  |
| Ils se réunissent tous dans la sûreté.                    | 4  |
| La prospérité forme le but secondaire de l'état;          |    |
| pourquoi,                                                 | 5  |
| Le but de l'état est la source de toute autorité lé-      |    |
| gitime et durable.                                        | ð  |
| C'est de lui que dérivent les devoirs du Souverain. il    | ٠. |
| Délégués de l'autorité souveraine : fonctionnaires        | i  |
| publics, gouvernement.                                    | •  |
| Fonctions du gouvernement;                                | T  |
| 1º Législation: Constitution de l'état; Législation       |    |
| proprement dite.                                          | ,  |
| 2º Administration:                                        |    |
| Par rapport à la sûreté : force armée, corps diplouinne   | ĺ  |
| matique, autorités judiciaires, police.                   |    |
| Par rapport à la prospérité. Com la comme de              | þ  |
| Finance                                                   | 5. |
| Idée de la science de flétate de la la la constitution ai | Į  |

|                                                      | Pages.        |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Partie théorique : Science sociale.                  | 11            |
| 1º Économie politique.                               | 12            |
| 2º Droit universel: privé, public, droit des gens    | . <i>ib</i> . |
| Partie pratique : Science du gouvernement ou Poli-   |               |
| tique.                                               | ib.           |
| 1º Politique constitutive.                           | 13            |
| 2º Politique extérieure.                             | ib.           |
| 3º Politique intérieure : Science de la législation  |               |
| civile et pénale, économique et financière.          | ib.           |
| Sciences auxiliaires de la Politique.                | 14            |
| Étendue de la science de l'État.                     | 15            |
| Ne doit point rebuter, surtout les princes qui ont   |               |
| des motifs particuliers de l'étudier.                | 16            |
| INTRODUCTION GÉNÉRALE,                               |               |
| Ou prolégomènes à l'économie politique.              |               |
| Réflexions sur le fondement et l'utilité de l'éco-   |               |
| nomie politique.                                     | 21            |
| Définition de cette science.                         | ib.           |
| Ses principes reposent sur des faits.                | ib.           |
| Distinction entre les faits généraux et particuliers | ,             |
| moraux et physiques.                                 | ib.           |
| L'économie politique déduit ses lois de faits mo     | -             |
| raux.                                                | 22            |
| Inutilité, des formules algébriques dans les de      | -             |
| monstrations de l'économie politique.                | .23           |
| Comment cette science est établie sur des fonde-     | •             |
| mens inébranlables.                                  | 25            |
| Le connaissance seule des faits n'apprend rien.      | 27            |

| DU PREMIER VOLUME.                                  | 327       |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| P <sub>i</sub>                                      | ages.     |
| De l'opposition entre la théorie et la pratique.    | 28        |
| Quoique l'économie politique ne se range pas        |           |
| parmi les sciences exactes, elle n'en est pas       |           |
| moins solidement fondée.                            | ib.       |
| Autres objections contre cette doctrine, réfutées.  | <b>39</b> |
| L'intérêt personnel s'unit souvent à la vanité pour | ٠.        |
| faire contester ses principes les plus évidens et   |           |
| les mieux prouvés.                                  | 3 r       |
| Utilité de l'économie politique, pour les gouvernés | -         |
| comme pour les gouvernans.                          | 33        |
| Attraits que présente son étude.                    | 35        |
| C'est une science nouvelle, dont le champ n'a pas   | . i       |
| été cultivé en entier jusqu'ici.                    | 37        |
| Son objet général, ce sont les valeurs.             | 38        |
| Notions générales sur l'origine et la nature        | •         |
| DE LA VALEUR.                                       | 39        |
| Analyse des facultés de l'homme.                    | ib.       |
| On ne peut point assigner des bornes à leur dé-     | Τ.        |
| veloppement.                                        | 41        |
| Mais elles ne se développent que par l'action.      | ib.       |
| Le mobile qui les met en action, ce sont les        |           |
| besoins.                                            | ib.       |
| Origine des besoins. Besoins naturels et factices.  | 42        |
| Comment les besoins se multiplient graduellement.   | ib.       |
| L'ennui, aiguillon inconnu aux animaux.             | 43        |
| Prévoyance de l'homme : elle le conduit à parer.    | 40        |
| aux besoins futurs.                                 | 44        |
| Désir de l'homme d'améliorer son sort : principe    | 44        |
| qui est au monde moral, ce que la gravitation.      |           |
| est au monde physique.                              | ib.       |

₹\* . /

.

| P                                                                                                  | ages.     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| L'accroissement progressif des besoins ne peut                                                     |           |
| avoir lieu que dans la société.                                                                    | 45        |
| Comment l'homme est nécessairement conduit à                                                       |           |
| la vie sociale.                                                                                    | ib.       |
| La qualité qui rend les choses propres à satisfaire nos besoins, se nomme leur utilité.            | 48        |
| C'est le jugement qui découvre l'utilité des choses.                                               | bid.      |
| L'arrêt que notre jugement porte sur l'utilité des<br>choses, constitue leur valeur et en fait des |           |
| biens.                                                                                             | ib.       |
| L'emploi des chosess'appelle leur consommation.                                                    | 49        |
| Consommation productive et improductive ou                                                         |           |
| stérile.                                                                                           | 5 z       |
| La consommation est plus ou moins destructive.                                                     | ib.       |
| Identité dans la signification des termes choses                                                   |           |
| utiles, objets de consommation, biens, valeurs.                                                    |           |
| L'arrêt que notre jugement porte sur l'utilité des                                                 |           |
| choses n'est qu'une opinion.                                                                       | <b>53</b> |
| La plupart des besoins de l'homme ne sont sondés                                                   |           |
| que sur l'opinion.                                                                                 | 54        |
| L'opinion est la source de la valeur.                                                              | ib.       |
| La valeur des choses est variable comme l'opinion                                                  |           |
| qui la fait naître.                                                                                | 56        |
| Moyens d'acquérir les valeurs qui sont dans la                                                     |           |
| possession d'autrui.                                                                               | 58        |
| 1º La violence.                                                                                    | 59        |
| 2 <sup>b</sup> La persuasion.                                                                      | ib.       |
| 3º Les échanges. Ceux-ci seuls sont un moyen sûr                                                   |           |
| et toniours praticable.                                                                            | 60        |

| DU PREMIER VOLUME.                                  | <b>329</b> |
|-----------------------------------------------------|------------|
|                                                     | Pages.     |
| Les échanges ne peuvent naître que là où il y a     | • • •      |
| des choses 1º susceptibles d'appropriation.         | 61         |
| 2º transmissibles.                                  | 62         |
| et 3° diverses.                                     | ib.        |
| Cette dernière circonstance a nécessairement lieu   | •          |
| partout, d'abord par la diversité des disposi-      |            |
| tions naturelles des hommes.                        | 63         |
| Et ensuite par la diversité des propriétés natu-    | •          |
| relles de la terre.                                 | 67         |
| Notions élémentaires sur l'échange : Offre de-      | _          |
| mande, marchandise, concurrence, marché,            | ٠          |
| débit, circulation.                                 | 68         |
| Modifications que la valeur des choses subit par    |            |
| l'échange : Valeur directe et indirecte.            | 69         |
| Valeur échangeable.                                 | 70         |
| Idée générale du prix des marchandises.             |            |
| Comment il diffère de la valeur échangeable.        | 72<br>73   |
| Prix nécessaire.                                    | 74         |
| Prix courant ou prix de marché.                     | 75         |
| Le prix courant peut être, ou de niveau avec le     | ,          |
| prix nécessaire, ou au-dessus, ou enfin au-         |            |
| dessous.                                            | 76         |
| Par la nature des choses il est constamment ra-     | •          |
| mené vers le prix nécessaire.                       | 79         |
| S'il en arrive le contraire, c'est toujours l'effet | t.         |
| d'un <i>monopole</i> .                              | ib.        |
| Notions du gain et de la perte dans les échanges    | . ib.      |
| Les mêmes lois qui régissent les prix des choses    | <b>S</b> . |
| qui s'échangent, déterminent aussi le prix de       | в !        |
| celles qui se prétent.                              | 80         |

|                                                      | Pages.     |
|------------------------------------------------------|------------|
| Nécessité d'un terme commun de comparaison           |            |
| pour tous les prix.                                  | 8 <b>1</b> |
| Ce terme peut être purement idéal.                   | 84         |
| Mais il convient mieux de choisir pour cet effet     |            |
| une chose réelle, une marchandise.                   | 85         |
| L'or et l'argent, ayant de toutes les marchandises   |            |
| le prix le plus stable, tous les peuples sont con-   |            |
| venus de les adopter comme mesure commune            |            |
| des valeurs échangeables.                            | ib.        |
| Difficultés qui se rencontrent dans les échanges,    |            |
| tant qu'ils ne sont que des trocs.                   | 86         |
| Pour les lever, on emprunte, en donnant pour         |            |
| sûreté un gage.                                      | 87         |
| Les métaux précieux, réunissant toutes les qualités  |            |
| requises dans un gage, en deviennent nécessai-       |            |
| rement le plus universel.                            | ib.        |
| Et dès-lors ils cessent d'être un gage et deviennent |            |
| la marchandise bannale.                              | ib.        |
| Quand les métaux précieux font cette double fonc-    |            |
| tion, on les appelle numéraire.                      | 88         |
| Différence entre les trocs et les marchés.           |            |
| Chaque marché se compose d'un achat et               |            |
| d'une vente. L'acheteur paie; lui seul est con-      |            |
| sidéré comme demandeur, le vendeur seul              | •          |
| comme offrant.                                       | 89         |
| Supplémens au numéraire : billets de banque. A       | 9          |
| cause de l'instabilité de leur valeur on ne s'en     |            |
| servira jamais dans cet ouvrage pour exprimer        |            |
| les prix.                                            | ib.        |
| Toutes les valeurs se divisent en deux classes.      |            |
| Louice ice valeurs se diviscut en deux classes.      | 91         |

| DU PREMIER VOLUME.                                  | 331         |
|-----------------------------------------------------|-------------|
|                                                     | Pages.      |
| 1º Les biens externes, appelés richesses.           | 91          |
| Et 2° les biens internes.                           | 92          |
| La nature et le travail sont également les sources  | • •         |
| des uns et des autres.                              | 93          |
| Les richesses ont une valeur échangeable, un        | • •         |
| prix; les biens internes n'ont qu'une valeur di-    | •           |
| recte.                                              | ib.         |
| Notions générales de la richesse nationale et de    |             |
| la civilisation. Ces deux objets sont compris       | ٠.          |
| dans l'idée de la prospérité nationale.             | 94          |
| PREMIÈRE PARTIE.                                    |             |
| Théorie de la richesse nationale.                   | ÷           |
| INTRODUCTION                                        |             |
| Des différens systèmes sur la nature et les sources | de la       |
| richesse nationale.                                 |             |
| Théorie de la richesse nationale : son objet.       | 97          |
| Cette doctrine est née chez les modernes.           | ib.         |
| Mépris des anciens pour les professions indus-      |             |
| trielles.                                           | ib.         |
| Indifférence de leurs gouvernemens à cet égard.     | ′ <b>98</b> |
| I. Système mercantile.                              | 99          |
| Fait consister la richesse dans l'abondance du nu-  | •           |
| méraire.                                            | ib.         |
| Laquelle est amenée par la balance du commerce.     | ib.         |
| Moyens coercitifs adoptés par ce système pour       |             |
| rendre la balance favorable.                        | 100         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ges.        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ro4         |
| Et suivis par tous les gouvernemens de l'Europe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ib.         |
| Conséquences funestes de l'application de ce sys-<br>tème.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| TT C A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 102         |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :0 <b>4</b> |
| Ce qui prépara la chute du système mercantile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ib.         |
| Et porta Quesnay à lui en opposer un nouveau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ib.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 106         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 107         |
| Par quoi cette doctrine excita l'intérêt des pen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| seurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 109         |
| Turgot, le coryphée des économistes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10          |
| Système de Condillac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111         |
| Sectateurs des Économistes en Allemagne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12          |
| Leur influence sur le perfectionnement de la doc-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| trine économique en Italie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ib.         |
| Progrès de cette doctrine en Angleterre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13          |
| III. Système industriel, présenté par Adam Smith.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iÌ.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14          |
| Ses axiômes sur la nature et les sources de la ri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15          |
| Il confond, de même que le système agricole,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| le principe productif des richesses avec la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •           |
| source de leur valeur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17          |
| Comment Smith s'est laissé entraîner à cette er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I           |
| reur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ib.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -           |
| For the commentation of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control | i           |
| (a) Note I. Opinion d'Aristote sur le système mercantile. T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |

| 1                                               | Pages.     |
|-------------------------------------------------|------------|
| Imperfections de son ouvrage sous le rapport de | • .        |
| la forme.                                       | 127        |
| Mérite incontestable qui lui reste.             | 128        |
| Progrès de la doctrine économique depuis Smith. | 120        |
| Résumé des points fondamentaux des trois sys-   | i. '       |
| tèmes.                                          | 131        |
| Distribution des matières contenues dans cette  | $\Box$     |
| première partie; sa division en huit Livres.    | 133        |
| Remarque sur les bornes respectives de l'écono- |            |
| mie politique et de la législation économique.  | 134        |
| LIVRE I.                                        | .ro.)      |
| De la production des richesses.                 |            |
| De la production des rancesses.                 | , £        |
| Idée générale de la production.                 | · 1 36     |
| Elle est ou matérielle ou immatérielle.         | 13         |
| Dans la théorie de la richesse nationale, la    | ٠.         |
| nature et le travail ne sont considérés comme   | -4.4       |
| productifs que lorsqu'ils produisent immédia-   | `          |
| tement des richesses.                           | 137        |
| La production matérielle n'est pas une création | .i .       |
| de matières, mais une création de valeur dans   |            |
| les matières.                                   | 138        |
| Signification du mot produit.                   | <b>739</b> |
| I. Action de la nature. Elle concourt de deux   |            |
| manières à la production des richesses : 1° par |            |
| les fonds de terre; et 2º par son travail ou    |            |
| sa puissance.                                   | ib.        |
| 1º Fonds de terre. Ce qu'il faut comprendre     |            |
| sous ce nom.                                    | ib.        |
|                                                 |            |

| •                                                   | Pages: |
|-----------------------------------------------------|--------|
| C'est une machine dans laquelle se fixe la puis-    |        |
| sance productive de la nature.                      | 140    |
| Différences résultantes de la qualité du sol et     |        |
| du climat.                                          | 141    |
| La fertilité du sol se maniseste tantôt par l'abon- |        |
| dance des produits, et tantôt par leur variété.     | ib.    |
| Ce qui détermine le climat d'un pays.               | 142    |
| Comment la culture d'un pays influe sur son cli-    |        |
| mat.                                                | 144    |
| 2º Puissance de la nature. Abandonnée à elle-       |        |
| même, elle fournit souvent des non-valeurs.         | 147    |
| Comment l'homme s'en empare et la fait servir à     |        |
| ses desseins.                                       | 148    |
| Avantages qu'il retire de sa coopération.           | 149    |
| IL. Action de l'homme. Idée précise du travail.     | 150    |
| Le travail qui s'applique à produire des richesses  |        |
| se nomme industrie.                                 | ib.    |
| L'industrie se divise naturellement en quatre bran- |        |
| ches principales.                                   | 151    |
| Cette division éclaircit la différence qui existe   |        |
| entre les peuples chasseurs, nomades, agri-         |        |
| coles, et manufacturiers ou commerçans.             | 152    |
| Comment et dans quel sens l'industrie est produc-   |        |
| tive.                                               | ib.    |
| L'économie politique ne considère que le travail    |        |
| libre.                                              |        |
| Pourquoi il sera question dans cet ouvrage du       |        |
| travail forcé.                                      | .,156  |
| Rapports sous lesquels l'économie politique en-     |        |
| visage le travail industriel.                       | _      |

|                                                      | -           |
|------------------------------------------------------|-------------|
|                                                      | Pages       |
| Importance du travail dans la production des ri-     |             |
| chesses.                                             | 157         |
| L'industrie est d'autant plus productive que ses     |             |
| produits sont plus nombreux et plus parfaits.        | 260         |
| Causes de l'amélioration dans les facultés produc-   | 16.3        |
| tives de l'industrie: 1° Division du travail; 2° Em- |             |
| loi des capitaux (a).                                | 161         |
| Division du travail; en quoi elle consiste. Exem-    | ,           |
| ples de son effet sur l'augmentation et la per-      | i           |
| fection des produits.                                | ib.         |
| Causes auxquelles il faut attribuer cet effet.       | <b>164</b>  |
| La division du travail a donné lieu à l'invention    | -           |
| de la plupart des outils et machines qui facili-     | •           |
| tent et abrègent le travail.                         | 165         |
| Comment elle contribue à enrichir les nations.       | 167         |
| Ses inconvéniens.                                    | 170         |
| Principe qui donne lieu à la division du travail.    | •           |
| Comment elle s'étend de plus en plus.                | •           |
| Bornes que la nature des choses met à la divi-       | •           |
|                                                      | 173         |
| 1º Bornes prescrites par la nature des travaux.      | •           |
| L'industrie agricole admet moins de division         |             |
| que les autres industries.                           | 174         |
| Mais souvent les cultivateurs s'opposent à telle     | •           |
| séparation de travaux qu'il serait possible d'y      |             |
| •                                                    | <b>1</b> 76 |
| 2º Bornes prescrites par l'étendue du marché.        | •           |
| Day Sensitive                                        |             |
|                                                      |             |

<sup>(</sup>a) Note II. L'idée de la division dustravail est-elle une découverte d'Adam Smith? T. IV, p. 5.

| · ·                                                 | Pages.      |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Quand le marché des produits est borné à l'en-      | •           |
| droit même où le produit se crée, la division       |             |
| 'du travail suppose une grande population ras-      |             |
| semblée dans le même lieu.                          | <b>1</b> 79 |
| Pourquoi la production des denrées précieuses est   |             |
| peu susceptible de division.                        | ib.         |
| Un travail qui ne peut se diviser, faute de débit,  |             |
| devient susceptible de division lorsque le débit    |             |
| augmente ou que le marché du produit s'étend.       | 181         |
| Les frais de transport, en élevant le prix du pro-  |             |
| duit, rétrécissent son marché: ainsi tout ce        |             |
| qui diminue ces frais contribue à étendre le        |             |
| marché.                                             | ib.         |
| La navigation est moins dispendieuse que le trans-  |             |
| ्िport par terre; par conséquent elle est plus fa-  | ı           |
| vorable à la division du travail.                   | 182         |
| Ceci explique pourquoi les premiers progrès de      | :           |
| · l'industrie se montrent partout sur les côtes de  | :           |
| la mer ou le long des rivières unvigables.          | 184         |
| Lestransport par terre est susceptible d'être per-  | ,           |
| fectionné par l'amélioration des routes,            | 186         |
| Le traînage en procure d'excellentes au pays du     |             |
| mord, pendant quelques mois de l'année.             | 187         |
| Exemples de la division de l'industrie européenne.  | ,           |
| Nomenclature systématique des différens mé-         | •           |
| iers qui y sont en usage.                           | 189         |
| 4º Industrie agricole qui recueille on exploite les | 3           |
| produits spontanés de la nature.                    | ib.         |
| 2º Industrie agricole qui détermine la production   | 1           |
| de la nature.                                       | 190         |
|                                                     | _           |

| DU PREMIER VOLUME.                                  | 337          |
|-----------------------------------------------------|--------------|
|                                                     | Pages.       |
| 3º Industrie manufacturière.                        | 191          |
| 4º Industrie commerçante. Commerce en gros, en      |              |
| détail. Commerce intérieur. Commerce étran-         | :            |
| ger de consommation, direct, circuiteux. Com-       | •            |
| merce de transport.                                 | 197          |
| Chaque métier, lorsqu'il est exercé en grand, se    |              |
| compose de deux opérations distinctes : cell        | e ·          |
| de l'entrepreneur et celle des ouvriers.            | 200          |
| Comment les différentes industries s'entr'aident    |              |
| dans la production.                                 | 201          |
| Ce qu'il faut entendre par production annuelle ou   |              |
| par produit annuel.                                 | 205          |
| LIVRE II.                                           | . <b>. i</b> |
| De l'accumulation des richesses ou des fonds.       | . <b>i</b>   |
| Toute provision accumulée de richesses prend le     |              |
| nom de fonds.                                       | 207          |
| Un fonds consacré à la production matérielle s'ap-  | ·            |
| pelle un <i>capital</i> .                           | ib.          |
| Quand un fonds n'a pas cette destination, quel-     |              |
| que utile que soit son emploi, il est appelé fonds  | · .          |
| de consommation.                                    | ib.          |
| Les capitaux se reproduisent par le travail indus-  |              |
| triel qui les emploie; les fonds de consomma-       | ٠.           |
| tion ne se reproduisent point.                      | 209          |
| Toute industrie suppose un capital quelconque       |              |
| pour être exercée.                                  | 210          |
| Plus l'industrie se perfectionne et plus la produc- |              |
| tion est longue, plus aussi le capital qu'elle      | :            |
| exige est considérable.                             | 211          |
| 17. 22                                              |              |

| dog transfer and transfer                            |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                | Pages. |
| Le capital comprend toutes les richesses indis-      |        |
| tinctement, et sa notion ne se borne point au        |        |
| numéraire.                                           | 211    |
| Il est une troisième source de production, mais      |        |
| une source secondaire.                               | 212    |
| Les trois sources de production sont également       |        |
| indispensables dans la plupart des productions;      |        |
| · mais il y en a aussi dans lesquelles l'une ou      |        |
| l'autre n'est pas requise.                           | 213    |
| Pour produire, il n'est pas nécessaire que les       |        |
| trois sources appartiennent à la même personne;      |        |
| car elles peuvent être louées.                       | 214    |
| Explication des mots sermage, salaire, intérêt,      |        |
| loyer, rente.                                        | 215    |
| Les fonds de terre et les capitaux ne donnent pas    |        |
| seulement une rente à leurs propriétaires quand      |        |
| · ils les prêtent : ils leur en donnent encore       |        |
| quand ils les emploient eux-mêmes.                   | 216    |
| Définition complète des mots capital et fonds de     |        |
| consommation.                                        | ib.    |
| Un fonds qui donne une rente à son possesseur,       |        |
| mais qui n'est pas employé à la production,          |        |
| est un <i>capital improductif</i> .                  | 217    |
| Exemples de pareils capitaux.                        | 812    |
| Le capital national se compose seulement des         |        |
| capitaux productifs de la nation,                    | 220    |
| Un fonds qui ne sert ni à la production ni à la      |        |
| consommation, est un fonds inutils.                  | 221    |
| C'est la crainte et l'avarice qui tiennent les fonds |        |
| oisifs.                                              | ib.    |
|                                                      |        |

|                                                      | iges.       |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Le fonds national de consommation comprend           |             |
| toujours un grand nombre de richesses dus:           | ••          |
| rables.                                              | 224         |
| Conséquence, qu'on doit tirer de cette cheerve-      |             |
| tion.                                                | ib.         |
| Distinction entre la richesse absolue et relative.   | 225         |
| Sous le point de vue de la richesse relative, les.   | i .         |
| nations sont ou riches (prêteuses), ou pawres        | : .         |
| (emprunteuses), ou indépendantes (qui n'ont          |             |
| plus besoin d'empranter, mais qui ne peuvent         |             |
| pas encore prêter).                                  | 227         |
| Élémens qui constituent le capital national :        |             |
| 1º Améliorations du sol.                             | <b>32</b> 0 |
| 2º Constructions: deux espèces.                      | 230         |
| 3° Outils on instrumens.                             | ib.         |
| Ils se divisent en trois classes,                    | <b>3</b> 32 |
| Avantages que l'industrie en retire.                 | 233         |
| 4º Subsistances. La quantité et la qualité dont      |             |
| les travailleurs ont besoin, varient suivant les     | : -         |
| travaux et les lieux.                                | <b>23</b> 5 |
| 5º Matériaux: deux espèces, les matériaux pro-       | :           |
| prement dits et les matières premières.              | <b>2</b> 37 |
| 6° Ouvrage fait.                                     | 238         |
|                                                      | <b>13</b> 9 |
| Distinction entre le capital fixe et le capital cir- |             |
| culant.                                              | 242         |
| Proportion de ces deux espèces de capitaux           |             |
| dans les différentes industries,                     | ib.         |
| Le capital national se divise de même en ces deux    | :           |
| branches.                                            | 245         |

| 2112 | ٠ |
|------|---|
| JAC  |   |

| * ( a T                                            | Pages      |
|----------------------------------------------------|------------|
| Importance de cette distinction.                   | 246        |
| Comment la division du travail est limitée par     |            |
| l'étendue des capitaux.                            | 248        |
| La cause immédiate de la formation et de l'aug-    |            |
| mentation des capitaux, c'est l'économie, et non   |            |
| l'industrie.                                       | 252        |
| La forme sous laquelle les capitaux s'accumulent   |            |
| est indifférente.                                  | 254        |
| Les individus qu'un capital productif fait subsis- |            |
| ter sont toujours des travailleurs industriels     | •          |
| qui reproduisent ce capital avec profit.           | 255        |
| Les capitaux diminuent et se détruisent :          |            |
| 1º par la dissipation. A considérer une nation     |            |
| en masse, la prodigalité d'une partie de ses       |            |
| membres se trouve toujours plus que compen-        |            |
| sée par la frugalité du grand nombre.              | 257        |
| 2º par l'impéritue des travailleurs industriels.   |            |
| Même compensation.                                 | 258        |
| Les nations ne s'appauvrissent jamais par la pro-  |            |
| fusion et l'impéritie des particuliers, mais       | •          |
| quelquefois bien par celles de leurs gouverne-     |            |
| mens.                                              | ib.        |
| La sûreté est le plus grand des enconragemens à    | •          |
| l'économie, et elle suffit pour contrebalancer     |            |
| l'effet des folies du gouvernement ou des er-      |            |
| reurs de son administration.                       | <b>260</b> |
| Coup d'œil sur l'accroissement rapide du capital   | •          |
| national en Russie.                                | ib.        |
| •                                                  |            |

# LIVRE III.

De la distribution primitive du produit annuel, ou des revenus.

|                                                    | Pages.       |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Dans les pays prospères, les trois sources de      |              |
| production se trouvent rarement réunies dans       |              |
| les mêmes mains: ainsi les travailleurs indus-     |              |
| triels, les capitalistes et les propriétaires fon- |              |
| ciers forment ordinairement trois classes dis-     |              |
| tinctes de la société.                             | 265.         |
| Il en est autrement chez les peuples pauvres       |              |
| et barbares: les tribus sauvages des peuples       | 71           |
| chasseurs se composent entièrement de tra-         | ,            |
| vailleurs.                                         | <b>266</b> . |
| Chez les peuples pasteurs, la classe des capita-   | 200          |
| listes se forme.                                   | ib.          |
|                                                    | ю.           |
| Celle des propriétaires fonciers ne peut naître    | •            |
| que chez les peuples agricoles.                    | 267          |
| C'est chez elles aussi que s'établit celle des sa- |              |
| lariés.                                            | <b>268</b> . |
| Le produit annuel appartient exclusivement aux     |              |
| trois premières classes.                           | ib.          |
| Le partage qu'elles en font entre elles, s'appelle |              |
| la distribution primitive.                         | 270.         |
| Lorsque ensuite les individus de ces trois classes |              |
| échangent les denrées qu'ils ont obtenues par      |              |
| ce partage, contre d'autres denrées qui leur       |              |
| manquent, cet échange se nomme la distribu-        |              |
| tion secondaire ou la circulation.                 | 271          |
| 1 *** ** 3 *** *** *** *** *** *** *** *           |              |

|                                                      | Pages. |
|------------------------------------------------------|--------|
| Ce n'est que par la circulation que les salariés     |        |
| obtiennent quelque chose du produit annuel.          | 271    |
| La part que chacune de ces classes obtient du        |        |
| produit annuel, s'appelle son revenu.                | 272    |
| Le total des revenus des trois premières classes     |        |
| forme le revenu primitif de la société; celui de     |        |
| la quatrième n'est qu'un revenu secondaire ou        |        |
| dérivé du revenu primitif.                           | ib.    |
| Classification du revenu primitif:                   |        |
| 1° Salaire de l'industrie.                           | 275    |
| 2º Rente de capital.                                 | ib.    |
| 3º Rente foncière.                                   | ib.    |
| 4º Profit d'entrepreneur.                            | 277.   |
| Chacun de ces revenus peut exister séparément;       |        |
| mais ils peuvent aussi se trouver réunis dans        |        |
| les mêmes mains.                                     | 278    |
| Mécanisme par lequel le produit annuel se dis-       |        |
| tribue parmi les trois classes.                      | 280    |
| La proportion sur laquelle se fait la distribution   |        |
| primitive est déterminée par le rapport de           |        |
| l'offre à la demande, comme le prix de toute         |        |
| marchandise à vendre ou à louer                      | 284    |
| Développement de ces principes:                      | _      |
| I. Salaire de l'industrie. C'est le prix du traveil, |        |
| évalué, non en numéraire, mais en denrées.           | 288    |
| (1) Salaire nécessaire. Son taux normal: l'entre-    |        |
| tien le plus indispensable de l'ouvrier, dans        |        |
| les métiers qui présentent le moins d'incon-         |        |
| véniens.                                             | 290    |
| Cat entration comprand la nommiture des enfans       | -3     |

| 1                                                                                   | Pages. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| du travailleur, mais non pas celle de sa femme.                                     | 291    |
| Ce n'est pas sa consommation d'un jour, mais                                        | _      |
| celle de l'année.                                                                   | 298    |
| Le taux normal varie d'un pays à l'autre.                                           | ib.    |
| Analyse des inconvéniens et difficultés qui élèvent                                 |        |
| le salaire nécessaire au-dessus du taux normal.                                     | 293    |
| 1º La peine, le désagrément ou la malpropreté                                       |        |
| qui accompagnent un métier, ou la défaveur                                          |        |
| que l'opinion y attache.                                                            | 294    |
| 2º Le danger auquel il expose la vie ou la santé                                    |        |
| du travailleur.                                                                     | ib.    |
| 3º L'interruption de travail auquel il est sujet.                                   | 295    |
| 4º Les dépenses et les peines qu'il exige pour                                      | -      |
| s'y former.                                                                         | 297    |
| 5° Le risque qu'on court de ne pas y réussir.                                       | 299    |
| Analyse des avantages et facilités qui contreba-                                    |        |
| lancent ces inconvéniens.                                                           | 30 I   |
| 1º L'agrément qui accompagne un métier.                                             | ib.    |
| 2° La faveur que l'opinion y attache.                                               | 302    |
| 3º La facilité qu'a le travailleur de subsister in-                                 |        |
| dépendamment de son métier.                                                         | ib.    |
| Observation générale.                                                               | 303    |
| •                                                                                   | 000    |
| (2) Rente des talens et des qualités morales: revenu au delà du salaire nécessaire. | 2-1    |
|                                                                                     | 304    |
| Cette rente peut être gagnée dans tous les mé-                                      | ~ ~    |
| tiers, même dans tous les plus simples.                                             | 305    |
| Sa proportion au salaire nécessaire se règle sur                                    |        |
| la rareté des talens et des qualités morales.                                       | 306    |
| (3) Salaire courant : il se détermine par le rapport                                |        |
|                                                                                     |        |

|                                                       | Pages ' |
|-------------------------------------------------------|---------|
| de l'offre à la demande, comme le prix courant        |         |
| des marchandises.                                     | 3o8     |
| 1º Il est au-dessus du salaire nécessaire, toutes     |         |
| les fois que la demande d'ouvriers est plus forte     |         |
| que l'offre qu'ils font de leur travail.              | 309     |
| C'est le cas dans les pays où la richesse nationale   |         |
| s'accroît rapidement.                                 | 310     |
| Symptôme de ce taux des salaires : l'accroissement    |         |
| de la population.                                     | 311     |
| L'excédant du salaire courant sur le salaire néces-   |         |
| saire est appelé le salaire superflu.                 | 313     |
| Bornes du salaire superflu. Il peut bien élever le    |         |
| salaire courant au point d'absorber toute la          |         |
| rente foncière, mais jamais toute la rente du         |         |
| capital.                                              | ib.     |
| 2º Le salaire courant est de niveau avec le salaire   |         |
| nécessaire, quand la demande d'ouvriers est           |         |
| égale à l'offre.                                      | 316     |
| C'est le cas des nations dont la richesse est sta-    |         |
| tionnaire.                                            | ib.     |
| 3º Le salaire courant tombe au-dessous du salaire     |         |
| nécessaire, quand l'offre des travailleurs excède     |         |
| leur demande.                                         | 318     |
| C'est le cas des nations dont la richesse rétrograde. | ib.     |
| Quelle que soit dans un canton la proportion du       |         |
| salaire courant au salaire nécessaire, elle tend      |         |
| toujours à être la même dans tous les métiers.        | 319     |
| Mais ceci suppose deux conditions: Que le mé-         | •       |
| tier soit bien connu, et établi depuis long-temps     |         |
| dans le pays.                                         | 320     |
|                                                       |         |

| DU PREMIER VOLUME.                                   | <b>34</b> 5 |
|------------------------------------------------------|-------------|
| The multiplicate damp can that and incine on matural | Pages.      |
| Et qu'il soit dans son état ordinaire ou naturel.    | 320         |
| La demande d'ouvriers varie surtout dans les ma-     | _           |
| nufactures.                                          | 321         |
| Cet inconvénient est aggravé par la police régle-    |             |
| mentaire de l'Europe.                                | 322         |
| Le salaire superflu peut être regardé comme un       |             |
| signe de l'opulence nationale.                       | 323         |
| On a objecté: 1° qu'il élève le prix des marchan-    |             |
| dises; mais la hausse qu'il occasione est presque    |             |
| toujours compensée, soit par la baisse des rentes    |             |
| du capital et du profit de l'entrepreneur, soit      |             |
| par le perfectionnement de l'industrie, et sou-      |             |
| vent par ces deux causes ensemble.                   | 324         |
| 2º Qu'il gâte les ouvriers et les rend paresseux.    |             |
| Explication des phénomènes qui ont donné lieu        |             |
| à cette erreur.                                      | ib.         |
| Au contraire, la récompense libérale du travail      |             |
| est suivie de deux grands avantages : 1° elle        |             |
| accroît la population, en diminuant la morta-        |             |
| lité parmi les enfans du bas peuple.                 | 327         |
| Et 2º elle augmente l'industrie de cette classe de   | •           |
| la nation.                                           | 328         |
| Différence entre le salaire de l'ouvrier libre et    |             |
| l'entretien de l'esclave.                            | 329         |
| II. Rente du capital. C'est le prix qu'on paie pour  | •           |
| l'usage d'un capital.                                | 33o.        |
| Les capitaux des prêteurs sont ou fixes ou circu-    |             |
| lans.                                                | ib.         |
| La rente que donnent ces derniers s'appelle l'in-    | •••         |
| téret.                                               | 332         |
| 16761.                                               | JJ2         |
| •                                                    |             |
|                                                      |             |
| · .                                                  |             |
| •                                                    |             |

|                                                         | Laffer      |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Celle que donnent les capitaux fixes se nomme loyer.    | 333         |
| •                                                       | <b>J</b> JJ |
| Les capitaux circulans sont indestructibles, n'étant    |             |
| que des valeurs prêtées; les capitaux fixes, au         | •           |
| contraire, se dégradent et s'anéantissent par le        |             |
| pr <b>ėt.</b>                                           | 334         |
| (1) Intérêt. Sa théorie complète ne peut être don-      |             |
| née que lorsqu'il s'agira du crédit.                    | 335         |
| Il se proportionne sur la grandeur du capital.          | 336         |
| Il est simple ou composé.                               | ib.         |
| Capitaux prêtés à terme, à fonds perdu; rentes          |             |
| viagères, perpétuelles.                                 | 338         |
| Intérêt nécessaire. Il se compose : 1º du profit au-    |             |
| quel le prêteur s'attend comme à la récompense          |             |
| des privations auxquelles il s'assujettit en accu-      |             |
| mulant le capital.                                      | 340         |
| •                                                       | <b>540</b>  |
| Et 2º d'une prime d'assurance pour couvrir le           | iЪ.         |
| risque auquel il s'expose en le prêtant.                | ю.          |
| Intérêt courant. Il se détermine par la proportion      |             |
| entre l'offre et la demande de capitaux prêta-          |             |
| bles.                                                   | 341         |
| Dans les endroits où les salaires sont forts, l'inté-   |             |
| rêt sera communément faible.                            | 342         |
| De forts salaires et de gros intérêts vont rarement     |             |
| ensemble, à moins que ce ne soit dans un pays           |             |
| vierge.                                                 | 343         |
| L'intérêt et les salaires ne peuvent être très-bas tous |             |
| les deux que dans un pays extrêmement riche.            | ib.         |
| (2) Loyer. Le loyer nécessaire se compose de cinq       |             |
| élémens :                                               |             |

| DU PREMIER VOLUME.                                  | 347<br>Pages. |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| De l'intérêt courant.                               | 345           |
| Des frais d'entretien.                              | ib.           |
| Du remboursement successif du capital.              | 345           |
| De la prime d'assurance.                            | 347           |
| Et des frais de régie.                              | ib.           |
| La proportion de ces élémens varie beaucoup, sui-   |               |
| vant la nature des capitaux.                        | 348           |
| Le loyer courant dépend, pour chaque espèce de      | •             |
| capitaux fixes, de la proportion entre l'offre et   | -             |
| la demande de pareils capitaux.                     | 349           |
| Analyse du loyer des espèces les plus importantes   | ,             |
| de capitaux fixes.                                  | <b>3</b> 50   |
| III. Rente foncière. C'est le prix qu'on paie pour  |               |
| l'usage d'un fonds de terre.                        | 354           |
| Rente d'une terre inculte (rente primitive). Elle   |               |
| n'est fondée que sur le droit exclusif qu'a le      |               |
| propriétaire sur sa terre.                          | ib.           |
| Gette propriété, quoique originairement un simple   |               |
| effet de la force, est nécessaire, puisque sans     |               |
| elle la culture de la terre serait impossible.      | 355           |
| Différence entre la rente primitive et l'intérêt du |               |
| capital employé à l'achat de la terre.              | 356           |
| La rente primitive n'a point de taux nécessaire,    |               |
| parce que la terre est donnée par la nature:        |               |
| elle n'a done qu'un taux courant.                   | 357           |
| La rente d'une terre améliorée, au contraire, a un  |               |
| taux nécessaire, qui se compose de la rente pri-    |               |
| mitive et du loyer des améliorations au taux        |               |
| courant.                                            | 358           |
| Des améliorations que font les fermiers. Avan-      |               |
|                                                     |               |

|                                                     | Pages.      |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| tages des longs baux pour l'amélioration des        |             |
| terres.                                             | 358         |
| Les salaires, les rentes de capitaux et les profits |             |
| d'entrepreneur sont toujours payés de préfé-        |             |
| rence à la rente primitive; de sorte que, quand     |             |
| le produit d'une terre reste au-dessous de la       |             |
| valeur présumée, c'est le propriétaire foncier,     |             |
| et non l'ouvrier, le capitaliste ou le fermier qui  |             |
| perd le déficit.                                    | 360         |
| Il s'ensuit que le taux des autres revenus est la   |             |
| cause du prix des marchandises, tandis que le       |             |
| taux de la rente primitive n'en est que l'effet.    | 361         |
| Et qu'il faut distinguer dans le prix nécessaire    |             |
| des produits agricoles deux parties : 1º celle      |             |
| qui y entre toujours : elle se compose de sa-       |             |
| laires, de rentes de capital et de profits d'en-    |             |
| trepreneur; 2º celle qui n'y entre pas toujours:    |             |
| c'est la rente foncière. La première s'appelle le   |             |
| prix intrinsèque des produits agricoles.            | 362         |
| Quand la rente foncière existe, son taux est dé-    | •           |
| terminé par la proportion entre l'offre et la       |             |
| demande de terres à louer.                          | ib          |
| Circonstances qui rendent ce taux un taux de        | :           |
| monopole.                                           | <b>36</b> 3 |
| En conséquence de ce monopole, la rente fon-        | •           |
| cière annuelle se compose toujours de tout ce       | •           |
| qui reste du prix courant des produits annuels      | 3           |
| de la terre, déduction faite de leur prix in-       | •           |
| trinsèque.                                          | ib          |
| Quand les produits agricoles sont à un prix si      |             |

#### DU PREMIER VOLUME. **34g** bas qu'il ne laisse aucun excédant au delà du prix intrinsèque, le terrain qui les fournit ne donne point de rente. 364 A mesure que les produits de la terre reçoivent une valeur qui surpasse leur prix intrinsèque, les terrains qui concourent à les produire fournissent une rente à leurs propriétaires. 365 Les terrains qui produisent des denrées nourrissantes sont les premiers à donner une rente. 366 Viennent ensuite les terrains qui produisent des denrées vêtissantes, logeantes et meublantes. Les produits indispensables donnent une rente plutôt que les produits dont on peut se passer. ib. Dans chacune de ces classes, la rente que peuvent fournir les terrains est déterminée par deux circonstances: 1º par la position du terrain. ib. Et 2° par sa fertilité. 36g Plus la concurrence des terres est grande, plus leurs rentes en sont diminuées. 371. Dans les progrès de la société, la rente foncière ... tient la même marche que le salaire : c'est-à-...: dire elle augmente. ib. Et elle diminue, quand l'opulence nationale décline. ... 373 Le prix d'achat des terres s'établit en général de manière que leurs rentes se rapprochent de celles du capital; cependant ces dernières leur restent presque toujours supérieures. ib.

De la rente que donnent les terrains à construc-

374

tions.

|                                                     | Pages.       |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| IV. Profit de l'entrepreneur. Il tient à la fois du |              |
| salaire et de l'intérêt. Comment il diffère de ce   |              |
| dernier.                                            | 377          |
| Profit nécessaire. Il se compose : 1º d'un salaire  |              |
| d'industrie.                                        | 378          |
| Et 20 d'une prime d'assurance pour les risques      | •            |
| que court le capital.                               | 38o          |
| Le profit courant se règle sur le prix courant des  |              |
| produits qui sont l'objet de l'entreprise.          | <b>3</b> 83  |
| Il est au-dessus du profit nécessaire quand le prix |              |
| courant de ces produits excède les avances in-      |              |
| dispensables de l'entrepreneur.                     | ib.          |
| Cet excédant constitue le profit net de l'entrepre- |              |
| neur.                                               | 384          |
| Il a rarement lieu dans les entreprises communes    |              |
| et courantes.                                       | ib.          |
| D'où vient qu'on le suppose pour la plupart plus    |              |
| grand qu'il ne l'est effectivement.                 | 385          |
| Souvent le profit net dépend de la grandeur du      |              |
| capital qu'on peut employer dans une entre-         |              |
| prise.                                              | 386          |
| Le salaire forme une portion d'autant plus consi-   |              |
| dérable dans le profit de l'entrepreneur, que       |              |
| le capital est plus petit.                          | <b>3</b> 80  |
| Pourquoi la différence entre le profit d'un dé-     | 0            |
| taileur et celui d'un marchand en gros est bien     |              |
| moindre dans les grandes villes que dans les        |              |
| . petites.                                          | 3 <b>9</b> 1 |
| Cependant on voit fort souvent dans les premières   | <b>-3.</b>   |
| <del>-</del>                                        |              |
| de grandes fortunes faites avec de petits com-      |              |

| DU PARMIER VOLUME.                                                    | 35 s        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| F                                                                     | ages.       |
| mencemens, et on n'en voit presque jamais                             |             |
| dans les autres.                                                      | 392         |
| Les fortunes les plus subites se font dans le com-                    |             |
| merce de spéculation.                                                 | <b>3</b> 93 |
| Quand le profit courant est au-dessous du profit                      | ,           |
| nécessaire, il y a perte pour l'entrepreneur.                         | 394         |
| Le profit de l'entrepreneur tend à s'égaliser dans                    | ,•          |
| tous les emplois de capitaux.                                         | 396         |
| Il est difficile de déterminer quel est son taux                      | •.          |
| moyen dans un pays. Règle générale qu'on peut                         |             |
| adopter, pour cette évaluation.                                       | ib.         |
| Revenu national. Il se compose de deux parties.                       | 398         |
| 1º Du revenu nécessaire.                                              | 399         |
| Et 2° du revenu net.                                                  | 400         |
| Le calcul du revenu net de la société suppose la                      | •.          |
| plus entière liberté dans la circulation des                          |             |
| sources de revenus.                                                   | <b>4</b> 01 |
|                                                                       | 4           |
| LIVRE IV.                                                             |             |
| De la distribution secondaire du produit annuel, o<br>la circulation. | u de        |
| La distribution secondaire se fait au moyen des                       |             |
| marchés conclus entre les entrepreneurs et les                        |             |
| consommateurs.                                                        | 404         |
| D'où vient le nom de circulation.                                     | 405         |
| La circulation n'est réellement accomplieque lors-                    | •           |
| que le troc est achevé et que la marchandise                          | •           |
| achetée est payée par une marchandise produite                        | -           |
| à cet effet.                                                          | 406         |
| a col dito.                                                           | 400         |

|                                                     | Lakes |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Le terme de circulation ne se borne pas au mou-     |       |
| vement matériel : il comprend encore l'offre des    |       |
| marchandises.                                       | 407   |
| Différence dans la signification des mots marchan-  |       |
| dise et denrée.                                     | ib.   |
| Et dans celle des termes commerce et circulation.   | 408   |
| Circulation réelle et postiche.                     | 409   |
| Cette dernière est encore comprise sous le nom      |       |
| d'agiotage.                                         | 410   |
| La circulation est d'autant plus productive qu'elle |       |
| est plus <i>rapide</i> .                            | 411   |
| Effets d'une circulation lente.                     | 413   |
| Quatre moyens principaux d'abréger la circulation.  | ib.   |
| Une circulation très-rapide ne peut avoir lieu que  |       |
| dans les pays riches et civilisés.                  | 414   |
| Le temps indispensable que demande la circula-      |       |
| tion n'est pas le même dans toutes les branches     |       |
| du commerce.                                        | 415   |
| La circulation intérieure est en général plus ra-   |       |
| pide que celle qui se fait avec l'étranger.         | 416   |
| Une nation ne peut pas se borner aux genres de      |       |
| commerce dont la circulation est la plus rapide.    | 417   |
| La circulation ne peut s'opérer à moins que le prix |       |
| des marchandises ne soit fixé.                      | ib.   |
| I. Prix nécessaire des marchandises. Il se compose  |       |
| de trois élémens:                                   | 418   |
| 1º Du capital circulant employé à la production.    | ib.   |
| Ce capital comprend (a) les matériaux, (b) le sa-   |       |
| laire des ouvriers, et (c) la rente foncière, lors- |       |
| que c'est un produit agricole.                      | ib.   |
|                                                     |       |

| Le capital circulant doit être remplacé en entier     | ages. |
|-------------------------------------------------------|-------|
| par le consommateur.                                  | 4.0   |
| 2° De la rente des capitaux : savoir (a) de l'intérêt | 419   |
| du capital circulant, et(b) du loyer du capital fixe. | ib.   |
| 3 <sup>o</sup> Du profit de l'entrepreneur.           |       |
| • •                                                   | 420   |
| Analyse des élémens qui composent le prix d'une       | ,     |
| pièce de toile.                                       | 421   |
| Une pareille décomposition du prix nécessaire         |       |
| des marchandises est la base du calcul de cha-        | .*    |
| que entrepreneur; mais l'économie politique           | ••    |
| peut réduire ce prix à des élémens plus simples.      | ib.   |
| En considérant la totalité des marchandises dans      |       |
| un pays, leur prix nécessaire se résout toujours      |       |
| définitivement en ces quatre élémens : (a) Sa-        |       |
| laires des ouvriers, (b) rentes des capitaux fixes    |       |
| et circulans, (c) rente foncière, et (d) profits      | -     |
| des entrepreneurs.                                    | 422   |
| Néanmoins, dans les pays les plus prospères il y a    |       |
| toujours quelques marchandises, quoiqu'en pe-         |       |
| tit nombre, dont le prix nécessaire se réduit à       |       |
| trois, à deux, et même à un seul de ces élémens.      |       |
| La rente foncière entre indirectement dans le         |       |
| prix de tous les produits.                            | 424   |
| Le prix nécessaire ne se calcule pas sur les avances  |       |
| actuelles que fait tel entrepreneur en particulier,   |       |
| mais sur le taux moyen des salaires, des rentes       |       |
| et du profit.                                         | 425   |
| Ce taux moyen comprend souvent un revenu su-          | •     |
| perflu.                                               | 426   |
| Le profit de l'entrepreneur qui est compris dans le   | • .   |
| ıv. 23                                                |       |

|                                                       | Pages |
|-------------------------------------------------------|-------|
| prix nécessaire de ses produits, c'est le profit      | •     |
| courant, et non le profit nécessaire.                 | 42    |
| Distinction entre le gain de l'entrepreneur et son    | _     |
| profit net.                                           | ib.   |
| Souvent le prix nécessaire des marchandises est       |       |
| élevé par un élément factice, savoir l'impôt.         | 428   |
| Proportion dans laquelle les différens élémens dé-    |       |
| terminent le prix nécessaire des marchandises.        |       |
| Quelle que soit cette proportion, il faut que le prix |       |
| nécessaire baisse quand le taux de ses élémens        |       |
| baisse, et qu'il monte quand le taux de ses élé-      |       |
| mens s'élève.                                         | 43 ı  |
| Mais il est impossible que le taux de tous ces élé-   |       |
| mens monte ou baisse à la fois.                       | iБ.   |
| De là vient que la hausse des salaires, lorsqu'elle   |       |
| est le résultat de l'amélioration de la société,      |       |
| ne contribue que faiblement à élever le prix des      |       |
| marchandises.                                         | iБ.   |
| Quelle espèce de marchandises fait exception à        |       |
| cette règle.                                          | 432   |
| Les clameurs contre la hausse des salaires sont       |       |
| sans fondement.                                       | 434   |
| La hausse des rentes du capital et du profit de       |       |
| l'entrepreneur élèvent le prix des marchandises       |       |
| dans une proportion géométrique, tandis que           |       |
| la hausse des salaires ne le fait monter que dans     |       |
| une proportion arithmétique.                          | 435   |
| La rente foncière ne forme que l'élément le moins     |       |
| considérable dans le prix de la plupart des mar-      |       |
| chandises.                                            | 436   |

|                                                      | ages. |
|------------------------------------------------------|-------|
| Dans le calcul du vendeur, le prix nécessaire est la |       |
| base du prix pour lequel il est disposé à céder      |       |
| sa marchandise; l'acheteur, au contraire, n'éva-     |       |
| lue le sacrifice qu'il veut faire que sur le besoin  | •     |
| qu'il en a, comparé à ses facultés pécuniaires.      | 438   |
| Ainsi ce n'est pas le besoin seul qui constitue la   |       |
| demande : c'est le besoin accompagné des             |       |
| moyens de le satisfaire par l'achat.                 | ib.   |
| Le prix nécessaire de la marchandise, comparé à      |       |
| la demande, détermine l'étendue du marché            |       |
| de chaque produit.                                   | iБ.   |
| Comment le marché des produits se resserre et        | ٠,    |
| s'étend.                                             | 439   |
| Il est de l'intérêt de tous les entrepreneurs de     |       |
| chercher à diminuer le prix nécessaire de leurs      |       |
| - marchandises, afin d'en étendre le marché.         | 440   |
| Le marché d'un produit peut encore s'étendre,        | •     |
| son prix nécessaire restant le même : c'est le       |       |
| cas toutes les fois que l'aisance des consomma-      |       |
| teurs augmente.                                      | 442   |
| II. Prix courant des marchandises. Il se détermine   | 77-   |
| parla proportion actuelle entre l'offre et la        |       |
| demande.                                             | 444   |
| •                                                    | 444   |
| Quand le prix courant est égal au prix néces-        |       |
| saire, il n'y a de pertes ni pour le consomma-       | .,    |
| tenr ni pour l'entrepreneur.                         | ib.   |
| Quand le prix courant est plus élevé que le prix     |       |
| nécessaire, il y a gain pour l'entrepreneur, et      |       |
| perte pour le consommateur.                          | iБ.   |

|                                                       | Pages       |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Quand le prix courant est au-dessous du prix ne       | é-          |
| cessaire, il y a perte pour l'entrepreneur, e         | et          |
| gain pour le consommateur.                            | 445         |
| Lorsque le commerce est libre, la lutte des in        | <b>1</b> -  |
| térêts opposés des entrepreneurs et des con           | -           |
| sommateurs ramène toujours le prix au tau             | x           |
| nécessaire.                                           | 447         |
| Examen des circonstances accidentelles et pas         | -           |
| sagères qui les font dévier de ce taux.               | iБ.         |
| D'autres causes produisent un effet plus durable      | :           |
| ce sont les monopoles.                                | <b>4</b> 50 |
| 1º Monopoles produits par les secrets en indus        | •           |
| trie.                                                 | ib.         |
| 2º Monopoles qui sont la suite des propriétés par     | •.          |
| ticulières du sol.                                    | 452         |
| 3º Monopoles créés par les institutions arbitraires   | •           |
| du gouvernement.                                      | 453         |
| Résumé des effets des monopoles.                      | iЬ.         |
| Le prix courant des marchandises peut continuer       |             |
| long-temps à rester au-dessus du prix néces-          |             |
| saire, mais il ne peut guère rester long-temps        |             |
| au-dessous.                                           | 454         |
| III. Prix comparatif des marchandises; ou ce          |             |
| qu'on appelle leur cherté ou leur bon marché.         | ib.         |
| Cherté réelle et relative. Bon marché réel étrelatif. | 456         |
| Comment une marchandise devient réellement            |             |
| meilleur marché.                                      | 457         |
| Comment elle devient réellement plus chère.           | 458         |
| Effets des variations reelles de prix sur la richesse | -           |
| générale.                                             | <i>4</i> 50 |

.

| DO BERMIER ACPORT.                                    | 337             |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| ·                                                     | Pages.          |
| La baisse réelle des marchandises est favorable       | I               |
| aux consommateurs sans être défavorable aux           | ``              |
| producteurs.                                          | <b>460</b>      |
| La hausse réelle des marchandises produit l'effet     | F ':            |
| contraire.                                            | 46 <sub>1</sub> |
| Il s'ensuit qu'un pays est d'autant plus riche et     | 4.7             |
| mieux pourvu, que le prix des deprées y baisse        | •               |
| •                                                     | iБ.             |
| davantage.                                            | ,,,,,           |
| Dans les variations de prix relatives, ce que le ven- | •               |
| deur gagne est perdu pour l'acheteur, et ré-          |                 |
| ciproquement.                                         | 462             |
| Dans le commerce extérieur, la fortune des na-        | . 1             |
| tions est affectée de ces variations de la même       |                 |
| manière que celle des particuliers l'est dans le      | ,               |
| commerce intérieur.                                   | ib,             |
| En général, ces variations ne sont jamais utiles,     | •               |
|                                                       | 463             |
| L'argent ne joue aucun rôle dans la hausse ou la      | នក្             |
| baisse réelles, ni même dans la hausse ou la          |                 |
| baisse relatives entre elles des autres marchan-      |                 |
| dises.                                                | 464             |
| Mais commo manchandias Parint des armas della         | ,               |
| Mais comme marchandise, l'argent est exposé aux       | ٠,٠             |
| mêmes variations.                                     | 10.             |
| D'où s'ensuit qu'il est un terme de comparaison       |                 |
| peu sûr pour trouver les variations dans le prix      | •               |
| des autres marchandises.                              | 465             |
| Et d'autant moins sûr, que sa quantité est exprimée   |                 |
| non en poids d'argent fin, mais en espèces mon-       |                 |
| nayées.                                               | ib.             |
|                                                       |                 |

|                                                     | Pages. |
|-----------------------------------------------------|--------|
| De là la différence entre le prix numérique et le   | ;      |
| prix réel des marchandises.                         | 466    |
| Importance de cette distinction dans les affaires   | 3      |
| pécuniaires.                                        | 468    |
| Variations nominales dans le prix des marchan-      | •      |
| dises.                                              | 469    |
| Examen de la marche naturelle que tient le prix     |        |
| des différentes marchandises à mesure qu'un         |        |
| peuple s'enrichit.                                  | ib.    |
| I. Produits agricoles.                              |        |
| (1) Denrées nourrissantes.                          | 471    |
| (a) Nourriture végétale de l'homme. Le princi-      | -      |
| pal article de cette division, ce sont les plantes  | 1      |
| céréales ou les <i>blés</i> .                       | 473    |
| Le prix nécessaire des blés ne peut pas beaucoup    | -      |
| varier d'un temps à l'autre.                        | 474    |
| Leur prix courant non plus, quand on le com-        | -      |
| pare à des époques éloignées.                       | 475    |
| On en peut inférer que le prix réel des blés change | •      |
| fort pen dans un long espace de temps, quoi-        |        |
| qu'il soit exposé à varier considérablement         |        |
| d'une année à l'autre.                              | ib.    |
| Preuves historiques de cette proposition.           | 476    |
| Il ne faut cependant pas trop la généraliser.       | 478    |
| Le prix de la nourriture la plus commune règle le   |        |
| prix de toutes les autres denrées; et la rente de   |        |
| la terre qui produit cette nourriture, règle la     |        |
| rente de toutes les autres terres cultivées.        | 483    |
| Comparaison du produit territorial de la France     | •      |
| et de l'Angleterre.                                 | 484    |
| =                                                   |        |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                           | Pages |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Si, dans un pays quelconque, la nourriture végé-<br>tale la plus commune était tirée de quelque |       |
| plante dont le terrain le plus commun, avec                                                     |       |
| la même culture, pût produire une plus grande                                                   |       |
| quantité que les terres les plus fertiles ne pro-                                               |       |
| duisent de blés, alors ce serait cette plante qui                                               |       |
| réglerait le prix des autres denrées et les rentes                                              |       |
| des autres terres.                                                                              | 485   |
| Application de ce principe au riz.                                                              | 486   |
| Aux pommes de terre.                                                                            | 487   |
| Aux bananiers.                                                                                  | 490   |
| A la juca, qui donne la farine de manioc.                                                       | 491   |
| Au mais.                                                                                        | ib    |
| Influence du prix des plantes céréales sur les sa-                                              |       |
| laires du travail.                                                                              | 493   |
| ( Tome II. )                                                                                    |       |
| Légumes, fruits, vins, épiceries. Quand ils sont                                                |       |
| cultivés, leur prix est toujours assez haut pour                                                |       |
| payer les frais de la culture, et pour laisser en-                                              |       |
| core quelque chose au delà qui puisse fournir                                                   |       |
| une rente au propriétaire.                                                                      | 1     |
| Cette rente, en général, n'est pas plus forte que                                               |       |
| celle des terres à blé, quoique le prix des pro-                                                |       |
| duits qui la donnent paraisse souvent excéder                                                   | •     |
| de beaucoup le prix du ble.                                                                     | ٠,    |
| Lorsque les vignobles, les vergers et les potagers                                              | . 1   |
| rapportent effectivement une rente plus forte,                                                  |       |
|                                                                                                 |       |
| cet avantage est dû à des circonstances acces-                                                  |       |
| soires qui ont le même effet à l'égard des terres                                               |       |

|                                                              | Pages.     |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Vil prix auquel il se vendait autrefois à Saint-             |            |
| Pétersbourg.                                                 | 42         |
| Prix excessif qu'il avait chez les anciens Romains,          |            |
| au temps de leur splendeur.                                  | ib.        |
| Cet article est un des derniers qui atteignent leur maximum. | 43         |
| Le prix du poisson n'est point réglé par les pro-            | 40         |
| grès de la richesse nationale, puisqu'il dépend              |            |
| de circonstances qui n'ont aucune liaison avec               |            |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                      | 44         |
| ces progrès.                                                 | • •        |
| Cependant, la situation locale du pays une fois              |            |
| donnée, le prix du poisson y suivra la même                  |            |
| marche que tiennent toutes les autres denrées                |            |
| nourrissantes du règne animal.                               | 45         |
| Le prix des poissons d'eau douce atteint bien plus           |            |
| tôt son maximum que celui des poissons de mer.               | ib.        |
| Les anciens Romains sont le seul peuple dont nous            |            |
| ayons connaissance, chez lequel le prix du                   |            |
| poisson de mer ait atteint un prix assez haut                |            |
| o pour rendre possible la multiplication artifi-             |            |
| - cielle de ces animaux.                                     | 46         |
| Rentes que donnent les terres propres à être ex-             |            |
| ploitées par la chasse.                                      | 47         |
| Rente des étangs, des rivières et des lacs.                  | 48         |
| Rente des côtes maritimes propres à la pêche.                | 49         |
| (2) Matières pour le vétement, le logement et le             |            |
| 1 mobilier. Elles n'ont pas nécessairement de la             | •          |
| valeur comme les produits nourrissans.                       | 5 <b>1</b> |
| Mais le besoin de nourriture est borné, tandis               |            |
| que celui de ces matières ne l'est pas.                      | 52         |

| Pages.                                                 |
|--------------------------------------------------------|
| La demande de ces matières, même dans les pays         |
| cultivés et améliorés, n'est pas toujours assez        |
| forte pour que le prix qu'elles rendent soit au        |
| delà du prix intrinsèque : ainsi elles ne don-         |
| nent pas toujours une rente. 53                        |
| Si l'on emploie, pour faire venir des matières végé-   |
| tales (telles que le lin, le chanvre, le coton, etc.), |
| un terrain propre à produire de la nourriture, ···     |
| c'est une preuve que le prix de ces matières           |
| est assez haut pour laisser une rente qui n'est :: 1   |
| pas inférieure à celle que donnerait le produit        |
| nourrissant. 54                                        |
| Dans les pays à riz, les plantes qui servent de ma-    |
| tériaux aux manufactures donnent quelquefois           |
| une rente plus considérable que le riz. 55             |
| Le prix du bois tient la même marche que celui.        |
| du bétail. Il est à vil prix dans les pays incultes,   |
| et excessivement cher dans les pays très-amé-          |
| liorés. 56                                             |
| Il y a des matières pour les manufactures qui sont     |
| des accessoires de certains produits nourris-          |
| sans, telles que les peaux crues, le suif, les         |
| crins, les cornes, les laines, la cire, la colle de    |
| poisson, etc. Le prix de ces matières tient une        |
| marche particulière. 59                                |
| Dans un pays peu cultivé ces matières sont pres-       |
| que sans valeur, à moins qu'elles n'en ob-             |
| tiennent par la demande qu'en font d'autres            |
| nations plus industrieuses et plus riches.             |
| Dans ce dernier cas, leur prix ne monte pas sen        |

| Ĭ                                                  | , se gen . |
|----------------------------------------------------|------------|
| siblement avec les progrès du pays qui les         |            |
| produit.                                           | 6о         |
| Dans les pays mal cultivés et faiblement peuplés,  |            |
| qui peuvent exporter les accessoires de leur       |            |
| bétail, le prix de ces accessoires est toujours    |            |
| plus grand, relativement au prix de la bête        |            |
| entière, que dans les pays plus avancés en         |            |
| richesse et en industrie.                          | <b>61</b>  |
| Exemples tirés de la Russie méridionale.           | 62         |
| Lorsque; dans les progrès du pays, le prix de      | •          |
| la bête entière s'élève, cette hausse porte beau-  |            |
| coup plus sur le prix de la viande que sur celai   |            |
| des accessoires.                                   | 63         |
| Cependant le prix de ces accessoires doit natu-    | ·          |
| rellement s'élever de quelque chose, et du         |            |
| moins il we doit certainement pas baisser.         | ib         |
| S'il baissait pourtant, cette dégradation ne pour- | i.         |
| rait être que l'effet de la contrainte. Exemple    | •          |
| des laines d'Angleterre.                           | 64         |
| Les règlemens qui tendent à abaisser le prix des   |            |
| accessoires du bétail dans un pays cultivé et      |            |
| très-peuplé, ont la tendance de faire monter le    | *          |
| prix de la viande de boucherie.                    | ·<br>ib.   |
|                                                    |            |
| Dans un pays peu cultive et faiblement peuple,     | • • •      |
| de pareils règlemens seraient les plus destructifs | ٠          |
| pour l'agriculture, qu'on pourrait imaginer.       | , 65       |
| Les minéraux, si l'on en excepte le fer et les     |            |
| N' métaux qui servent de numéraire, sont en        |            |
| général les derniers des produits agricoles qui    | •          |

| DU SECOND VOLUME.                                  | <b>36</b> 5 |
|----------------------------------------------------|-------------|
|                                                    | ages.       |
| reçoivent une valeur constante et régulière.       | 67          |
| Même dans un pays riche et où le bois commence     |             |
| à manquer, le prix des minéraux qui y sup-         |             |
| pléent n'est pas toujours assez haut pour four-    |             |
| nir une rente au propriétaire de la carrière ou    |             |
| de la mine.                                        | iБ.         |
| Une mine de charbon de terre rapportera-elle       |             |
| une rente? C'est ce qui dépend en partie de        | •           |
| sa fécondité, et en partie de sa situation.        | 68          |
| En Angleterre, où la rente des terres labourables  |             |
| : monte au tiers du produit total, celle des       |             |
| mines de charbon n'en fait que le cinquième        |             |
| et même le dixième.                                | =0          |
|                                                    | 70          |
| L'exploitation des mines de fer et de cuivre sup-  |             |
| pose nécessairement une ábondance de bois,         |             |
| et le bois diminue avec les progrès de la culture. | 71          |
| Ainsi cette exploitation devient toujours plus     |             |
| coûteuse à mesure que le pays s'améliore, et       |             |
| les pays florissans sont obligés de la céder aux   | _           |
| pays moins avancés en industrie.                   | ib.         |
| Là quantité de métaux précieux qui peut exister    |             |
| dans un pays dépend de deux circonstances:         |             |
| 1º du pouvoir d'acheter qu'a le pays; et 2º de la  |             |
| fécondité ou stérilité des mines qui approvi-      |             |
| sionnent le monde commerçant au moment             |             |
| dont il s'agit.                                    | 72          |
| Vu la première circonstance, le prix des métaux    |             |
| précieux doit monter à mesure de la richesse       |             |
| du pays. Vu la seconde, il baissera à propor-      |             |
|                                                    |             |

|                                                      | rages. |
|------------------------------------------------------|--------|
| tion de la fécondité des mines, et haussera à        |        |
| proportion de leur stérilité.                        | 72     |
| La fécondité ou stérilité des mines n'a aucun        |        |
| rapport avec l'état de l'industrie et de la richesse |        |
| d'un pays; il semble même n'avoir aucune             |        |
| liaison nécessaire avec l'état de l'industrie du     |        |
| monde en général.                                    | 73     |
| La rente que peuvent donner les mines métal-         | •      |
| liques dépend davantage de leur fécondité;           |        |
| leur situation est moins décisive, à cause de la     |        |
| facilité que leur produit présente au transport.     | 74     |
| Ainsi le prix de chaque métal, à chaque mine,        | •      |
| est réglé plus ou moins par le prix qu'a ce mé-      |        |
| tal à la mine la plus féconde.                       | 75     |
| C'est pourquoi la rente que donnent les mines        |        |
| métalliques est en général faible, et que celle      |        |
| des mines d'or et d'argent est plus faibe en-        |        |
| core que celle des mines de métaux communs.          | iБ.    |
| En Prusse la rente des terres à blé fait 4 dixièmes  |        |
| du produit total; celle des mines n'en fait          |        |
| qu'un dixième.                                       | 76     |
| En Angleterre la rente des terres à blé est d'un     |        |
| tiers du produit total; celle des mines de           |        |
| plomb et d'étain n'est que d'un sixième de ce        |        |
| produit.                                             | 77     |
| Au Pérou la rente des mines d'argent ne va pas       |        |
| au dixième du produit total.                         | iБ.    |
| Et celle des mines d'or n'est que d'un vingtième     |        |
| de ce produit.                                       | 79     |
| Il est probable que les mines d'Europe et d'Asie,    |        |
|                                                      |        |

|                                                    | /      |
|----------------------------------------------------|--------|
|                                                    | Pages. |
| qui sont beaucoup moins riches, donnent en-        |        |
| · core moins de rente (a).                         | 79     |
| La même observation peut être faite à l'égard des  | -      |
| mines de pierres précieuses.                       | 80     |
| Comment l'exploitation des mines de métaux pré-    |        |
| cieux diffère de la culture des terres, relati-    |        |
| vement à la richesse nationale.                    | ib.    |
| II. Ouvrages de manufacture.                       |        |
| Le progrès de l'industrie, qui fait hausser en gé- |        |
| néral le prix des produits agricoles, fait au      |        |
| contraire baisser celui des produits manufac-      |        |
| turés.                                             | 84     |
| Exception que font certains genres de manufac-     |        |
| tures.                                             | 85     |
| Exemples de la baisse de quelques espèces de       |        |
| marchandises manufacturées:                        | 86     |
| Des draps.                                         | ib.    |
| Cette baisse est surtout l'effet de l'emploi et du |        |
| perfectionnement des machines.                     | 87     |
| Des bas.                                           | 89     |
| Des étoffes de soie.                               | 90     |
| Des étoffes de coton.                              | 91     |
| Des montres et horloges.                           | 92     |
| Des ouvrages de coutellerie et de serrurerie.      | iЬ.    |
| Influence des pompes à vapeur sur la réduction     |        |
| du prix des manufactures.                          | 93     |
|                                                    |        |

<sup>(</sup>a) Note IV. Sur la richesse comparative des mines d'argent dans l'ancien continent et en Amérique. T. IV, p. 21.

|                                                 | ages. |
|-------------------------------------------------|-------|
| Résumé des observations sur le prix comparatif  |       |
| des marchandises.                               | 94    |
| Conséquence importante de ces observations:     |       |
| Un peuple agricole qui achète les objets manu-  |       |
| facturés de sa consommation chez un peuple      |       |
| manufacturier, fait des marchés d'autant plus   |       |
| avantageux que la distance entre la prospérité  |       |
| de ces deux peuples est plus sensible (a).      | 96    |
| III. Influence du commerce sur le prix de tous  |       |
| les produits de l'industrie.                    |       |
| A mesure que le commerce se perfectionne, il    |       |
| trouve le moyen d'opérer à moins de frais,      |       |
| ce qui fait baisser le prix de toutes les mar-  |       |
| chandises.                                      | 97    |
| Causes auxquelles tient le perfectionnement du  |       |
| commerce.                                       | 98    |
| Comme ces causes sont liées au progrès de la    |       |
| richesse nationale, il s'ensuit qu'à mesure que |       |
| la société s'enrichit, toutes les marchandises  |       |
| deviennent meilleur marché, en tant que leur    |       |
| prix nécessaire se compose de frais occasionés  |       |
| par la production commerciale.                  | 99    |
| Par conséquent il est de l'intérêt d'une nation |       |
| pauvre d'abandonner aux nations riches cette    |       |
| partie de son commerce qu'elles peuvent faire   |       |

<sup>(</sup>a) Note V. Sur l'avantage qu'il y a pour les peuples agricoles à échanger leurs produits bruts contre les marchandises manufacturées de l'étranger. T. IV, p. 29.

| DU SECOND VOLUME.                                    | 366      |
|------------------------------------------------------|----------|
|                                                      | Pages.   |
| à moins de frais, c'est-à-dire son commerce          |          |
| extérieur.                                           | 100      |
| inductions qu'on peut tirer du prix de certaines     |          |
| marchandises pour juger de la richesse d'un          | ٠        |
| pays.                                                | 101      |
| Comment ces observations peuvent être utiles à       |          |
| l'État, lorsqu'il s'agit de régler la récompense     |          |
| de ses salariés.                                     | ro3      |
| LIVRE V.                                             |          |
| Du numéraire.                                        |          |
| Le numéraire, comme on l'avu, remplit deux fonc-     | ,        |
| tions distinctes: il sert: 1º comme mesure com-      |          |
| mune des valeurs échangeables; et 2º commé           |          |
| marchandise bannale.                                 | 106      |
| Par la première de ces fonctions il facilite la com- |          |
| paraison des valeurs.                                | 107      |
| La seconde consiste à faciliter les trocs en les di- | ,        |
| visant.                                              | 108      |
| Le numéraire, comme tel, et abstraction faite de     | <b>)</b> |
| l'usage qu'on peut faire de la matière dont il est   | <u>!</u> |
| composé, n'a de valeur directe pour personne         | <b>,</b> |
| individuellement : sa consommation se fait par       |          |
| la société en entier.                                | 109      |
| La valeur du numéraire se mesure par toutes les      | 5        |
| autres valeurs contre lesquelles il s'échange.       | I ÍO     |
| Ainsi, quand la plupart des marchandises sont à      | ì        |
| bon marché dans un pays, le numéraire y es           | t        |
| à haut prix; et quand elles sont en général          | 1        |
| chères, le numéraire y a peu de valeur.              | ib.      |
| ıv. 24                                               |          |

| 3 <b>7</b> 0 | TABLE ANALYTIQUE                                                         |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Le choix d   | p<br>le la <i>matière</i> du numéraire est lein d'être                   | ages.      |
| indiffér     |                                                                          | III        |
| •            | ette matière est celle de la mesure com-                                 |            |
|              | es valeurs, il faut que sa valeur à elle                                 | •          |
|              | si peu variable qu'il est possible.                                      | 112        |
| Ceci supp    |                                                                          |            |
|              | e ait une valeur directe pour tout le                                    |            |
| monde.       |                                                                          | ib.        |
| _            | ne soit point d'un usage indispensable.                                  | 113        |
| _            | soit toujours et partout de la même                                      |            |
| qualité.     |                                                                          | 114        |
|              | production soit limitée par des causes                                   |            |
| -            |                                                                          | 115        |
| _            | és ne se trouvent réunies que dans les                                   |            |
|              | , mais surtout dans les métaux pré-                                      | _          |
| cieux.       | III à                                                                    | 115        |
| •            | quoi toutes les nations commerçantes adoptés comme numéraire. Cette cir- |            |
|              | ce, à son tour, est devenue la princi-                                   |            |
|              | use de la stabilité de leur valeur, par                                  |            |
| •            |                                                                          | 115        |
|              | archandise bannale, le numéraire sup-                                    | 113        |
|              | core que sa matière soit :                                               | •          |
| 5° Durable   | _                                                                        | 116        |
| 6° Divisibl  | •                                                                        | ib.        |
|              |                                                                          | •0.<br>117 |
|              | à distinguer de toutes les autres ma-                                    | •• /       |
| tières.      |                                                                          | ib.        |
| Ces qualité  | és ne se trouvent pareillement que dans                                  | <i></i>    |
|              | ux, de sorte qu'il n'y a guère d'autre                                   |            |

| DU SECOND VOLUME.                                  | 371    |
|----------------------------------------------------|--------|
|                                                    | Pages: |
| matière qui puisse les remplacer comme nu-         |        |
| méraire.                                           | 118    |
| A leur défaut, les peuples barbares se servent     |        |
| pour cet effet des marchandises qui ont la plus    |        |
| grande valeur directe parmi eux.                   | ib.    |
| Ainsi, chez les peuples chasseurs, les peaux des   |        |
| bêtes sauvages sont l'instrument ordinaire des     |        |
| échanges (a).                                      | 119    |
| Chez les peuples pasteurs c'est le bétail.         | ib.    |
| Les peuples agricoles adoptent les métaux pour     |        |
| cet usage.                                         | 120    |
| Parmi eux, les peuples pauvres emploient les mé-   |        |
| taux communs.                                      | 121    |
| A mesure que la richesse augmente, l'argent et     |        |
| puis l'or, deviennent le seul numéraire; le cuivre |        |
| ne sert plus que comme supplément, pour re-        |        |
| présenter les moindres valeurs que l'argent ne     |        |
| peut point représenter.                            | ib.    |
| Tant que les métaux sont employés en barres        |        |
| sans empreinte, leur usage comme numéraire         |        |
| entraîne deux grands inconvéniens : l'embarras     |        |
| de peser les barres, et celui de les essayer.      | 126    |
| De là l'origine de la monnaie.                     | 127    |
| Les premières empreintes qui furent frappées sur   | )      |
| les métaux, n'eurent d'autre objet que de cer-     |        |
| tifier la bouté ou le degré de fin du métal.       | 128    |

<sup>(</sup>a) Note VI. Sur l'emploi des fourrures en guise de numéraire chez les peuples septentrionaux, et particulièrement chez les anciens Russes. T. IV, p. 38.

| •                                                   | Pages       |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Dans la suite, l'embarras de peser les métaux       | 6           |
| donna lieu à l'institution du coin, qui certifie    |             |
| encore le poids de la pièce.                        | 128         |
| Le soin d'étiqueter les pièces de métal, a été sou- |             |
| vent abandonné aux particuliers (a).                | ib          |
| Aujourd'hui, le gouvernement se réserve pres-       |             |
| que partout l'exercice de cette industrie.          | 120         |
| Explication des termes : métal fin, alliage, titre, | 3           |
| valeur intrinsèque des monnaies.                    | ib.         |
| Ce que c'est que le remede ou la tolérance. Remède  |             |
| du titre ou d'aloi; remêde de poids.                | 131         |
| Diminution constante de la valeur intrinsèque       |             |
| des monnaies, dans tous les pays de l'Europe (b)    | ib.         |
| L'utilité immédiate du numéraire consiste à faci-   |             |
| liter les échanges; mais par-là il devient encore   |             |
| indirectement utile à la production en favori-      | ٠           |
| sant la division du travail.                        | <b>13</b> 3 |
| De plus, en présentant le moyen le plus facile      |             |
| pour accumuler et pour prêter des valeurs, il       | ·           |
| est très-favorable à l'accroissement des capi-      |             |
| taux.                                               | 134         |
|                                                     | 134         |
| Un peuple qui ne connaît point l'usage des inon-    | <b>6</b> 0  |
| naies, doit être un peuple pauvre et barbare.       | 136         |
|                                                     |             |

<sup>(</sup>a) Note VII. Sur les anciennes monnaies russes, avant l'invasion . des Mongols. T. IV, p. 42.

<sup>(</sup>b) Note VIII. Sur la valeur de l'ancienne grivna. T. IV, p. 44. — Note IX. Sur les variations dans la valeur intrinsèque du rouble, et sur le système monétaire actuel de la Russie. T. IV, p. 47.

|                                                   | Pages.        |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Le numéraire n'est point un signe, comme les      |               |
| billets de banque, mais une marchandise qui a     |               |
| une valeur directe et un prix nécessaire.         | 137           |
| Il n'est point une mesure exacte, puisque le prix | •             |
| courant de sa matière est sujette à varier.       | 141           |
| Variations auxquelles l'offre des métaux précieux |               |
| est exposée.                                      | 144           |
| Variations que subit leur demande.                | 145           |
| Demande pour ustensiles, meubles et ornemens.     | . <i>ib</i> . |
| Demande fondée sur leur usage comme numé-         | •             |
| raire.                                            | 146           |
| La demande des métaux précieux ne s'accroît pas   | S             |
| dans la même proportion que la richesse de        | s <u>.</u>    |
| peuples.                                          | ib.           |
| De la consommation de ces métaux (a).             | 150           |
| Les variations dans la valeur de l'argent ne peu- | -             |
| vent être évaluées que très-défectueusemen        | t             |
| par la valeur de la totalité des marchandises     |               |
| C'est pourquoi il importe de chercher parmi le    |               |
| marchandises celle dont le prix varie le moins    | ,             |
| pour en faire l'étalon de la valeur de l'argent   | . 153         |
| Cet étalon ne peut être cherché dans la classe    |               |
| des produits manufacturés, car le prix réel de    | е             |
| ces produits varie avec l'état de la richesse de  | s ·           |
| peuples.                                          | ib.           |
| Par la même raison, on ne peut pas non plus l     | e             |
| chercher parmi les produits agricoles dont l      |               |
|                                                   |               |

<sup>(</sup>a) Note X. Sur la production et la consommation de métaux précieux depuis la déconverte de l'Amérique. T. IV, p. 52.

| ^  |            | , |
|----|------------|---|
| •  | <b>P</b> / | • |
| ., | . 111      | Ł |
|    |            |   |

| 37  | 4 TABLE ANALYTIQUE                                               |        |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------|
| •   |                                                                  | Pages. |
| I   | nultiplication est plus ou moins indépendante                    |        |
| d   | le l'industrie humaine.                                          | 154    |
| Ain | si il doit se trouver parmi les produits qui                     |        |
| c   | onstituent la nourriture végétale la plus com-                   |        |
| n   | nune dans les pays agricoles. Aussi n'est-on                     |        |
|     | arvenu à connaître un peu les variations de                      |        |
| -   | a valeur de l'argent, qu'en la comparant à                       |        |
|     | elle du blé.                                                     | 155    |
| Cen | endant cet étalon est défectueux sous plu-                       |        |
| _   | ieurs rapports.                                                  | ib.    |
|     | l'appliquant avec précaution aux pays de l'Eu-                   | •••    |
|     | ope, on trouve que depuis plus de 2000 ans                       |        |
|     | • •                                                              |        |
|     | l n'y a eu qu'une grande révolution dans la                      |        |
|     | aleur de l'argent, occasionée par la découverte<br>e l'Amérique. | 158    |
|     | •                                                                | 130    |
|     | événement a répandu dans le monde environ                        |        |
|     | ix fois plus d'argent qu'il n'y en avait aupara-                 |        |
|     | ant; cependant il n'a fait baisser sa valeur que                 |        |
|     | ans la proportion de 4 à 1.                                      | 159    |
| Épo | oque de la plus grande baisse de l'argent; sa                    |        |
|     | aleur paraît se relever dans le temps où nous                    |        |
| vi  | ivons.                                                           | 162    |
| Con | ame la valeur de l'argent est variable, et que                   |        |
| C   | elle de l'or l'est aussi, il s'ensuit que la pro-                |        |
| P   | ortion qui subsiste entre la valeur de ces deux                  |        |
| m   | nétaux doit varier de même.                                      | 163    |
| Ava | nt la découverte de l'Amérique, l'argent était                   |        |
|     | ien plus cher, relativement à l'or, qu'il ne                     |        |
|     | est aujourd'hui.                                                 | ib.    |
|     | -                                                                |        |

| DU SECOND VOLUME.                                                                                                        | 375   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <u>,</u> 1                                                                                                               | Pages |
| Proportion dans le produit actuel des mines d'or                                                                         | •     |
| et d'argent.                                                                                                             | 164   |
| D'où vient que l'argent n'a pas baissé en propor-                                                                        |       |
| tion de la quantité qu'on en a exploitée.                                                                                | 165   |
| L'or est plus près de son prix nécessaire que l'ar-                                                                      |       |
| gent.                                                                                                                    | 166   |
| Proportion actuelle dans la valeur de ces deux                                                                           | _     |
| métaux.                                                                                                                  | 167   |
| Inconvéniens qui résultent de la fixation légale                                                                         | •     |
| de cette proportion.                                                                                                     | 168   |
| 1º Le métal trop estimé domine seul dans la cir-                                                                         |       |
| culation, en chasse l'autre, et fait hausser tous                                                                        |       |
| les prix.                                                                                                                | ib.   |
| 2º Le métal trop peu estimé est fondu et exporté.                                                                        | 172   |
| Comparaison des frais de monnayage dans plu-                                                                             |       |
| sieurs pays de l'Europe (a).                                                                                             | 174   |
| Ces frais élèvent-ils le prix de la matière?                                                                             | ib.   |
| Raisons qui peuvent faire supposer que non.                                                                              | iЪ.   |
| Une analyse plus profonde nous montre le con-                                                                            |       |
| traire.                                                                                                                  | 175   |
| L'expérience vient à l'appui du raisonnement pour                                                                        |       |
| constater que partout la monnaie est plus chère                                                                          |       |
| • •                                                                                                                      | 178   |
| Excepté dans les pays où la monnaie est gratuite,                                                                        |       |
| •                                                                                                                        |       |
| <u> </u>                                                                                                                 | 181   |
|                                                                                                                          |       |
| c'est-à dire où le gouvernement supporte les frais de sa fabrication.  Si quelquefois le contraire paraît arriver, c'est |       |

<sup>(</sup>a) Note XI. Sur les frais de la fabrication des monnaies. T. IV., p. 65.

|                                                     | Pages. |
|-----------------------------------------------------|--------|
| toujours l'effet d'une circonstance accessoire.     | 182    |
| Il en est autrement des monnaies grevées des frais  |        |
| de fabrication. Celles-ci valent toujours quel-     |        |
| que chose de plus que la matière qui y est con-     |        |
| tenue.                                              | 184    |
| Cependant, ce surplus de valeur se mesure tou-      |        |
| jours sur les frais de fabrication; le seigneuriage |        |
| ou le prosit n'y est compris que lorsqu'il est      |        |
| modéré.                                             | 185    |
| Ce qu'on appelle la traite dans le monnayage.       | ib.    |
| Lorsqu'un gouvernement émet une monnaie sur-        |        |
| évaluée, sur quelle classe des citoyens retombe     |        |
| la perte?                                           | 188    |
| Inconvéniens qui en résultent pour le gouverne-     |        |
| ment.                                               | 189    |
| Essets d'une monnaie gratuite et d'une monnaie      |        |
| grevée relativement aux prix des marchandises       |        |
| et à la circulation.                                | 191    |
| 1° Dans le commerce intérieur.                      | 192    |
| 2º Dans le commerce étranger.                       | 193    |
| Les frais du monnayage ne sont pas toujours         |        |
| perdus quand la monnaie sort du pays.               | 197    |
| La monnaie gratuite n'est pas plus exposée que      |        |
| l'autre à être fondue.                              | 198    |
| Vices monétaires qui excitent à fondre la monnaie.  | iБ.    |
| Combien la circulation d'un pays exige de nu-       | ı      |
| méraire.                                            | 202    |
| Le montant du numéraire qu'il faut à un pays ne     | ;      |
| se mesure pas sur le montant des marchandises       | ;      |
| en circulation; car la même pièce de numé-          |        |

| raire peut servir à acheter successivement plu-     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| sieurs marchandises de la même valeur.              | 202 |
| La circulation des richesses a quelque analogie     |     |
| avec le moment des physiciens : les momens          |     |
| sont égaux, si la vitesse est décuple et la masse   |     |
| dix fois moindre d'une part que de l'autre.         | 205 |
| A mesure qu'une nation s'enrichit, elle a besoin    |     |
| de plus de numéraire; cependant ce besoin ne        |     |
| s'accroît pas dans la même proportion que la        |     |
| richesse.                                           | 206 |
| La quantité de numéraire qu'il faut à une nation    |     |
| ne se proportionne pas sur la valeur totale de      |     |
| son produit annuel, mais seulement sur cette        |     |
| portion de sa valeur qui devient l'objet des        |     |
| échanges et qui se vend (a).                        | 208 |
| Une nation, lors même qu'elle est privée de mi-     |     |
| nes, ne peut jamais manquer de numéraire.           | 209 |
| Si des circonstances extraordinaires en ont fait    |     |
| exporter une partie considérable, les autres na-    |     |
| tions sont intéressées à la lui renvoyer.           | 210 |
| Si par d'autres circonstances extraordinaires elle  | •   |
| en a plus qu'il ne lui en faut, elle est intéressée |     |
| elle-même à l'exporter.                             | 212 |
| Aucune marchandise ne se transporte plus facile-    |     |
| ment que le numéraire; par conséquent la va-        |     |
| leur d'aucune ne se met plus facilement en équi-    |     |
| libre dans tous les pays du monde.                  | 213 |
|                                                     |     |

<sup>(</sup>a) Note XII. Sur la quantité de numéraire qui circule dans les différens pays de l'Europe. T. IV, p. 69.

|                                                       | Pages. |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Les entraves que les gouvernemens apportent à         |        |
| la circulation du numéraire n'empêchent jamais        |        |
| qu'il ne circule d'un pays à l'autre.                 | 214    |
| La disette d'espèces dans un pays qui a trop de       |        |
| papier-monnaie, ne prouve rien contre cette           |        |
| théorie.                                              | 216    |
| L'utilité du cuivre, comme numéraire, se borne        |        |
| à servir de petite monnaie.                           | 218    |
| Mais il est loin de pouvoir remplacer à cet égard     |        |
| les métaux précieux.                                  | 219    |
| Surtout parce que sa valeur est trop variable.        | 220    |
| Et qu'il est trop difficile à transporter.            | 221    |
| Dans la plupart des pays, le cuivre n'est qu'une      |        |
| monnaie de confiance.                                 | 223    |
| Ceci n'a aucun inconvénient quand son émission        |        |
| est bornée au besoin de petite monnaie, et            |        |
| qu'elle est réalisée à la première présentation       |        |
| en espèces d'argent.                                  | 224    |
| Dans ce cas iln'y a que les contrefacteurs à craindre | ib.    |
| Mauvais effets d'une monnaie de cuivre trop abon-     |        |
| dante, ou qu'on destine à remplacer l'argent (a).     | 225    |
| La monnaie de billon présente encore plus d'in-       |        |
| convéniens.                                           | 227    |
| LIVRE VI.                                             |        |
| Du crédit.                                            |        |
| Idée du crédit en général; du crédit pécuniaire.      | 220    |
| and an order on Scholar, an order permane.            | 9      |

<sup>(</sup>a) Note XIII. Sur les monnaies de confiance de quelques peuples anciens et modernes, et sur la monnaie de cuivre russe. T. IV, p. 76.

| DU SECOND VOLUME.                                                                                                                                  | 379        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| •                                                                                                                                                  | Pages.     |
| Crédit personnel; hypothécaire.                                                                                                                    | 229        |
| Sur quoi le crédit personnel est fondé.                                                                                                            | 230        |
| Crédit privé : vulgaire, commercial.                                                                                                               | <b>231</b> |
| Longueur du crédit, ce qu'il prouve pour la ri-<br>chesse des prêteurs et des emprunteurs, pour                                                    |            |
| celle des pays qui prêtent et qui empruntent.                                                                                                      | 234        |
| Utilité du crédit pour la production.                                                                                                              | 236        |
| Le crédit public a d'autres effets.                                                                                                                | 237        |
| Les fonds prêtés ne consistent pas dans le numéraire, mais dans les marchandises qu'il représente.                                                 | 240        |
| Les fonds se prêtent souvent sans l'entremise du                                                                                                   | 240        |
| numéraire.                                                                                                                                         | ib.        |
| En tout pays, la valeur des créances est infini-<br>ment supérieure à celle du numéraire.                                                          | 242        |
| Les fonds prêtés sont pour la plupart des fonds                                                                                                    | •          |
| mobiliers.                                                                                                                                         | 243        |
| Le montant des prêts qui peuvent se faire dans un<br>pays, ne dépend pas de la quantité du numé-<br>raire que ce pays possède, mais de la quantité |            |
| de ses fonds prêtables.  En conséquence l'augmentation ou la diminution                                                                            | 244        |
| du numéraire n'influe en aucune manière sur<br>la quantité des prêts qui peuvent se faire dans                                                     | •          |
| le pays.                                                                                                                                           | 245        |
| Application de ce principe à la situation actuelle de la Russie.                                                                                   | 248        |
|                                                                                                                                                    | 240<br>250 |
| Origine de l'intérêt.                                                                                                                              |            |
| Ce qui l'a fait décrier dans le moyen âge.                                                                                                         | ib.        |
| Les préjugés religieux maintiennent encore dans                                                                                                    |            |
|                                                                                                                                                    |            |
| •                                                                                                                                                  |            |

ī

| •                                                    |          |
|------------------------------------------------------|----------|
|                                                      | Pages.   |
| plusieurs pays l'aversion pour le prêt à intérêt.    | 253      |
| Intérêt nécessaire. Analyse de ses élémens.          | 254      |
| 1º Profit du prêteur.                                | ib.      |
| 2º Prime d'assurance. Elle est déterminée :          |          |
| (a) Par le crédit personnel de l'emprunteur.         | 256      |
| (b) Par la nature de l'emploi auquel il destine le   |          |
| capital.                                             | ib.      |
| (c) Par la bonne ou la mauvaise administration du    |          |
| pays où il vit.                                      | 258      |
| Utilité des banques d'emprunt fondées par le gou-    |          |
| vernement dans les pays où l'administration de       |          |
| la justice est défectueuse.                          | 259      |
| La fixation d'un intérêt légal pour tous les em-     | ,        |
| prunts élève le taux de l'intérêt nécessaire.        | 16c      |
| Détermination des cas où l'intérêt doit être fixé    | <b>!</b> |
| par la loi.                                          | 263      |
| Du taux de l'intérêt dans les emprunts publics.      | 264      |
| Intérêt courant.                                     | 266      |
| Quand il est au-dessus de l'intérêt nécessaire.      | iЬ.      |
| Sa hausse a des limites naturelles.                  | 267      |
| A mesure qu'une nation s'enrichit, l'intérêt tombe   | ;        |
| peu à peu au taux nécessaire.                        | ib.      |
| Ce qui permet de faire une foule d'entreprises aux-  | •        |
| quelles il n'était pas possible de songer aupa-      |          |
| ravant.                                              | 268      |
| Quand le pays continue à s'enrichir, l'intérêt       | :        |
| tombe au-dessous du taux nécessaire.                 | 271      |
| Ge qui nécessite une exportation de capitaux.        | iБ.      |
| Et fait que la plupart des capitalistes-rentiers de- |          |
| viennent entrepreneurs d'industrie.                  | 272      |
| AND CONTRACT AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND | -,-      |

|                                                     | Pages. |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Circonstances qui peuvent quelquesois élever le     |        |
| taux de l'intérêt, même dans un pays très-          | •      |
| riche.                                              | 273    |
| Résumé des combinaisons qui déterminent l'in-       |        |
| térêt.                                              | 275    |
| Comment le prix des biens-fonds dépend du taux      |        |
| de l'intérêt.                                       | 277    |
| Explication des phénomènes que présente le taux     |        |
| actuel de l'intérêt en Russie.                      | ib.    |
| Ce qui engage une nation à prêter aux autres.       | 282    |
| Et à emprunter dans l'étranger.                     | 283    |
| De quelle manière se font les prêts de nation à na- |        |
| tion $(a)$ .                                        | 284    |
| Ils sont également avantageux aux deux nations,     |        |
| à celle qui prête et à celle qui emprunte.          | 287    |
| Comment une nation s'acquitte définitivement en-    | •      |
| vers les étrangers.                                 | 288    |
| La balance du commerce des nations emprun-          |        |
| teuses paraît en général défavorable, dans le       |        |
| même temps où leur richesse prend les accrois-      |        |
| semens les plus rapides.                            | ib.    |
| Classification des titres de créance ou des papiers |        |
| de crédit :                                         |        |
| 1º Billets promesses (a): Promesses directes (b).   |        |
| Promesses indirectes ou assignations.               | 292    |
| 2º Billets de banque (a). Billets de confiance (b). | -      |
| Papier-monnaie.                                     | 294    |

<sup>(</sup>a) Note XIV. Sur la manière dont se fait le commerce étranger a Saint-Pétersbourg. T. IV, p. 91.

|                                                       | Pages       |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Analyse de la nature de ces quatre sortes de pa-      |             |
| piers et des effets de leur circulation:              |             |
| Promesses directes:                                   |             |
| Reconnaissances; billets de dépôt.                    | 294         |
| Obligations.                                          | 295         |
| Billets hypothécaires.                                | ib.         |
| Actions des compagnies de commerce.                   | 296         |
| Effets publics.                                       | 297         |
| Circulation de ces papiers.                           | ib.         |
| Cours ou prix des actions.                            | 298         |
| Cours des effets publics.                             | 30 r        |
| Agiotage, circulation absolument stérile.             | <b>3</b> o3 |
| Promesses indirectes:                                 |             |
| Assignations.                                         | 3o <b>5</b> |
| Lettres de change.                                    | 307         |
| D'où il vient que partout les lettres de change ont   |             |
| un effet plus obligatoire que les autres pro-         |             |
| messes.                                               | 309         |
| Lettres de change à vue; usances.                     | 310         |
| Escompte des lettres de change.                       | ib.         |
| Lettres de change fictives, ou papier de circulation. | 312         |
| Avantages que la richesse nationale retire des        |             |
| lettres de change.                                    | 313         |
| Leur origine.                                         | 314         |
| Ce qu'on appelle le pair des monnaies de divers       | ,           |
| pays.                                                 | 316         |
| Circonstances qui rendent ce pair difficile à cal-    |             |
| culer.                                                | ib.         |
| Exemples. Pair du rouble en monnaies hollan-          |             |
| •                                                     | 317         |
|                                                       | - 4         |

| DU SECOND VOLUME.                                                                                 | 383         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                   | Pages.      |
| Pair du change.                                                                                   | 322         |
| Cours du change; Prime.                                                                           | 324         |
| Ce qu'une place gagne à avoir le change sur une<br>autre place en sa faveur, et ce qu'elle perd à |             |
| l'avoir contre elle.                                                                              | 325         |
| Le change tend toujours à se rapprocher du pair.                                                  | 327         |
| Il varie d'un jour à l'autre.                                                                     | ib.         |
| Ces variations causent des gains et des pertes parmi                                              |             |
| les négocians, mais elles affectent rarement la                                                   |             |
| richesse nationale.                                                                               | 328         |
| La baisse du change s'arrête quand il devient<br>moins coûteux de payer en espèces ou en lin-     | •           |
| gots qu'en lettres de change.                                                                     | <b>33</b> o |
| Manière adoptée pour noter le cours du change.                                                    | 331         |
| Des arbitrages.                                                                                   | 333         |
| Dans chaque pays il n'y a que très-peu de places                                                  |             |
| de commerce qui puissent régler le change avec                                                    |             |
| l'étranger.                                                                                       | 334         |
| Le change ne se règle que sur les dettes exigibles.                                               | 335         |
| Dans le commerce de nation à nation, les valeurs exportées et importées se balancent'nécessai-    |             |
| rement; mais ces valeurs ne consistent pas<br>seulement en marchandises, l'or et l'argent y       |             |
| compris : elles comprennent encore les créances.                                                  | 337         |
| Preuves que la balance ne peut point être soldée                                                  | 000         |
| par des <i>marchandises</i> .                                                                     | 338         |
| Et qu'elle ne peut pas l'être non plus par le nu-                                                 |             |
| méraire.                                                                                          | 339         |
| Comment elle se solde par les créances.                                                           | 343         |
|                                                                                                   |             |

.

| _                                                     |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
|                                                       | Pages       |
| caisse d'escompte de Paris et de la banque            |             |
| d'Angleterre en 1797.                                 | 394         |
| Malheurs à redouter pour un pays où tout le           |             |
| numéraire circulant serait remplacé par des           | 1           |
| billets de confiance.                                 | ib.         |
| Calamités que produit l'émission de billets de        |             |
| peu de valeur.                                        | 395         |
| La contrefaçon est bien plus à craindre pour les      |             |
| billets que pour les espèces.                         | 398         |
| Examen de quelques dangers illusoires qu'on a         |             |
| voulu imputer aux' billets de confiance.              | ib          |
| Rapport de la valeur des billets à celle des espèces. | 400         |
| L'administration exacte de la justice et la concur-   |             |
| rence des banquiers sont deux circonstances           |             |
| très-favorables au crédit des banques de cir-         |             |
| culation.                                             | 401         |
| Papier-monnaie. Comment il diffère des billets        |             |
| de confiance.                                         | 402         |
| Le gouvernement seul peut donner cours à un           | •           |
| pareil papier. Mesures qu'il peut prendre à           |             |
| cet effet.                                            | <b>4</b> 05 |
| Le papier-monnaie présente les mêmes avantages        |             |
| que les billets de confiance, mais il est bien        |             |
| plus susceptible de dégénérer.                        | 407         |
| Lors même que sa quantité n'outrepasse pas les        | . •         |
| besoins de la circulation, il ne produit pas le       | •           |
| même bien pour l'industrie que les billets de         |             |
| confiance.                                            | <b>4</b> 08 |
| Mais il est dans sa nature de provoquer une multi-    |             |
| nlication démograpée                                  | 4           |

| e ·                                                 | Pages. |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Si la banque qui émet le papier-monnaie est une     |        |
| entreprise d'actionnaires, ceux-ci peuvent ga-      |        |
| gner à en émettre davantage, quoiqu'il perde        |        |
| déjà beaucoup de sa valeur.                         | 412    |
| Effets qui résultent de la dépréciation du papier-  |        |
| monnaie.                                            | 415    |
| Le numéraire perd sa qualité essentielle, la stabi- |        |
| lité, et se trouve exposé aux variations les plus   |        |
| brusques.                                           | iБ.    |
| Les pertes qui en résultent ne doivent point se     |        |
| calculer sur le montant du papier; elles se mul-    |        |
| tiplient en raison de la vitesse de la circu-       |        |
| lation.                                             | 416    |
| Le commerce en est frappé de manière à devenir      |        |
| un jeu de hasard.                                   | 419    |
| Les prêts en sont découragés, le crédit souffre; et |        |
| on cesse d'accumuler.                               | 420    |
| Effets moraux qu'entraîne la dépréciation du pa-    | , •    |
| pier-monnaie.                                       | ib.    |
| La perte des revenus qui sont perçus en papier,     | ,      |
| suit une progression bien plus rapide que la dé     | •      |
| préciation du papier.                               | ib.    |
| Pertes que fait le gouvernement dans ses finan-     | •      |
| ces.                                                | 421    |
| Cette théorie du papier-monnaie est confirmée       | •      |
| par l'expérience de tous les pays où l'on a créé    | }      |
| un pareil papier (a).                               | 423    |

<sup>(</sup>a) Note XVI. Précis historique du papier-monnaie et des principales banques de circulation. T. IV, p. 107.

| <b>▼</b>                                           | Pages. |
|----------------------------------------------------|--------|
| Différences entre les billets de banque et les pa- |        |
| piers-promesses:                                   |        |
| 1º Les billets de banque sont payables à volonté;  |        |
| les papiers-promesses le sont à un terme fixe.     | 425    |
| 2º Les premiers font partie du numéraire, avec     |        |
| lequel ils circulent en sens contraire des mar-    |        |
| chandises; les seconds font partie des marchan-    |        |
| disea, avec lesquelles ils circulent en sens con-  |        |
| traire du numéraire.                               | 426    |
| 3º Les billets de banque ne portent point d'in-    | -      |
| térêt, et consequemment on est empressé de         |        |
| s'en défaire; la possession des billets-promesses, |        |
| au contraire, est fructueuse, ce qui les fait      |        |
| •                                                  | 428    |
| Il résulte de cette différence que la nature des   |        |
| uns les rand incapables de remplir les fonc-       |        |
| tions des autres, et que le crédit hypothécaire    |        |
| ne peut être la base des billets de confiance.     | 430    |
| Le papier-monnaie lui-même ne peut point être      |        |
| remplacé par des billets promesses.                | 43 ı   |
| Exemple : les billets hypothécaires émis par la    | -      |
| banque de secours en Russie.                       | 432    |
| Autres résultats importans que fournit l'histoire  |        |
| de cette banque.                                   | 436    |
| Illusions que la plupare des personnes se font sur |        |
| les effets du orédit.                              | 438    |
| Ges erreurs ont causé de grands maux dans pres-    |        |
| que tous les états de l'Éurope.                    | ib.    |
| Résumé des notions fondamentales sur le grédit.    | 439    |
| 1º Effets du crédit dans les preis.                | ib.    |

| DU SECOND VOLUME.                                                                                                                          | 389               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Le prêt ne double point le fonds prêté.                                                                                                    | Pages.            |
| Les titres qu'obtient le prêteur, sont partie de richesse individuelle, mais ils ne grossisses point le capital national.                  | la ,              |
| Ce n'est jamais pour avoir été prêté qu'un fond<br>augmente, mais pour avoir été employé d'us                                              | is<br>IC          |
| manière productive.                                                                                                                        | 441               |
| Ainsi quand le crédit sert à emprunter des font<br>pour les vouer à la consommation stérile,                                               | il .              |
| est nuisible à la richesse nationale.                                                                                                      | 442               |
| Effets du crédit dans les emprunts faits pou                                                                                               |                   |
| maintenir un travail productif.                                                                                                            | 443               |
| (a) Dans les emprunts faits dans l'intérieur d                                                                                             |                   |
| pays (crédit domestique).                                                                                                                  | iЬ.               |
| Ges emprunts sont toujours avantageux aux en prunteurs,                                                                                    | ĕb.               |
| Quelques auteurs prétendent qu'ils sont indi<br>férens pour la richesse générale.                                                          | f-<br><i>ib</i> . |
| Preuves du contraire. Comment le crédit est sa                                                                                             | <b>)-</b>         |
| vorable à la richesse nationale dans les prê<br>qui se font entre les capitalistes-reutiers et le                                          |                   |
| entrepreneurs.                                                                                                                             | - 444             |
| Et dans ceux que les entrepreneurs font entre eur                                                                                          | 445               |
| Dans l'Europe moderne, la classe des marchands s'étant la première enrichie, elle a fait de avances aux entrepreneurs de toutes les autres | 3 <b>\$</b>       |
| industries.                                                                                                                                | . 447             |
| Ce rapport a changé dans les pays riches.                                                                                                  | :448              |
| (b) Les effets du crédit étranger sont les mêmes                                                                                           | ,                 |
| avec cette différence que chaque nation qu                                                                                                 | ti ··             |
|                                                                                                                                            |                   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                      |                   |
|                                                                                                                                            |                   |

| •                                                  | -           |
|----------------------------------------------------|-------------|
| donne ou accepte du crédit dans l'étranger, ne     | •           |
| jouit que de la moitié de ces avantages.           | <b>45</b> 0 |
| Les craintes sur l'abus des emprunts dans l'étran- |             |
| ger sont chimériques. Une nation ne se ruine       |             |
| jamais par les emprunts qu'elle fait; mais sou-    |             |
| vent elle est ruinée par ceux que fait son gou-    |             |
| vernement.                                         | 45 r        |
| Résumé des avantages que procure le crédit par     |             |
| les prêts.                                         | 452         |
| 2º Ses effets relativement aux billets de banque.  | 453         |
| LIVRE VII.                                         |             |
| De la consommation.                                |             |
| La consommation des richesses est toujours des-    |             |
| tructive.                                          | 455         |
| Cette destruction est une destruction de valeur    | . ib.       |
| Ainsi la consommation ne se mesure pas sur le      |             |
| volume ou le poids des richesses, mais selon       |             |
| leur valeur.                                       | 456         |
| La consommation est lente ou rapide, suivant       |             |
| l'effet des causes qui agissent sur la destruction |             |
| des richesses.                                     | 457         |
| Ces causes sont: 1° la nature.                     | ib.         |
| 2° L'usage.                                        | 458         |
| 3° L'opinion.                                      | iЪ.         |
| Consommation publique et privée.                   | <b>46</b> o |
| Consommation reproductive et stérile.              | ib.         |
| Point de vue général d'où l'on doit considéren     | •           |
| toutes les consommations.                          | 46 r        |
| 1° Consommations privées:                          |             |

| DU SECOND VOLUME.                                   | 39 k.<br>Pages. |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| (a) Reproductives.                                  |                 |
| La mieux entendue est celle qui consomme le         |                 |
| moins à proportion de ce qu'elle produit            | 463             |
| Exemples de plusieurs épargnes qui pourraient       | ; .             |
| être faites dans la consommation reproductive       | . <i>ib</i> .   |
| De la dissipation qui accompagne quelquefois les    |                 |
| , entreprises industrielles.                        | 465             |
| L'intérêt privé en garantit le plus souvent les en- | r r r           |
| trepreneurs.                                        | <b>46</b> 6     |
| Mais il ne peut agir quand le gouvernement dé-      |                 |
| tourne la perte sur la totalité des consomma-       |                 |
| teurs.                                              | ið.             |
| Des consommations reproductives faites dans le      | :.              |
| but de consommer.                                   | 467             |
| (b) Improductives.                                  |                 |
| Les consommations qui rétablissent des biens in-    |                 |
| ternes à la place des richesses, quoique impro-     |                 |
| ductives, sont loin d'être des pertes, quand on     |                 |
| les considère sous le point de vue général de       | 7. i''          |
| l'économie politique.                               | 468             |
| Il n'y a donc de consommations absolument inu-      |                 |
| tiles que celles qui ne reproduisent aucune va-     | · !             |
|                                                     | ib.             |
| Chaque homme en particulier est seul capable de     |                 |
| juger de la proportion entre la perte et l'avan-    |                 |
| •                                                   | , <b>46</b> 9.  |
| Cependant il est des consommations bien et mal      | _               |
|                                                     | · <b>і</b> В.   |
| Les consommations les mieux entendues sont :        | t _             |
| (1) Celles qui satisfo nt des besoins réels.        | · ib.           |

# 392

|                                                    | Pages |
|----------------------------------------------------|-------|
| (2) Celles qui se font en richesses durables.      | 470   |
| (3) Les consommations lentes.                      | 474   |
| Anantages qu'il y a à consommer les choses de      |       |
| bonne qualité, quoique plus chères.                | 475   |
| (4) Les consommations faites en commun.            | 479   |
| (5) Colles qui sont conformes aux lois d'une saine |       |
| oporale.                                           | ib.   |
| Influence du gouvernement sur les consomma-        |       |
| tions privées.                                     | iБ.   |
| (Tome III.)                                        |       |
| Les Économistes, et même plusieurs Mercantiles     |       |
| ont soutenu qu'un État s'enrichissait par ses      |       |
| consommations.                                     | 1     |
| Ce système a beaucoup de partisans.                | 8     |
| Preuves de sa fausseté. C'est bien la consomma-    |       |
| tion reproductive qui enrichit les États; mais     |       |
| la consommation stérile les appauvrit.             | 3     |
| Si les ziches hornaient leurs consommations sté-   |       |
| riles, le débit des produits de l'industrie n'en   |       |
| , souffrirait rien.                                | 4     |
| La ressource du pauvre n'est pas dans la dépense   | ;     |
| du riche; elle est dans son industrie : il n'a     |       |
| guère licnoin des consommations du riche; il       | ;     |
| n'a besoin que de sea capitaux:                    | 5     |
| bet pays et les villes où se dépensent les plus    | ;     |
| gron, nevenue, sant; presque, tomous les plas      | į     |
| pauvres; au contraire, caux où l'on vit de ca-     | ,     |
| pitaux ; : o'est-à-diro : de consommations repro-  | •     |
| 'ductives, sont industrieuses et finrissantes.     | 6     |
|                                                    |       |

| DU TROISIÈME VOLUME.                              | lg3        |
|---------------------------------------------------|------------|
| , Р                                               | ages.      |
| Nécessité de cette démonstration.                 | 8          |
| Idée précise du mot luxe. Luxe de sensualité;     |            |
| luxe d'ostentation.                               | 10         |
| Le dernier a beaucoup plus d'étendue que l'autre. | 11         |
| Il se fonde sur le désir de paraître riche.       | 19         |
| D'où vient ce désir.                              | 13         |
| Effets nuisibles du luxe pour la richesse natio-  |            |
| nale.                                             | 15 ·       |
| Caractères de la prodigalité et de l'avarice.     | 16         |
| L'économie est aussi éloignée du l'une que de     |            |
| l'autre. Ses avantages.                           | 18         |
| Elle est incompatible avec le désordre.           | 19         |
| Elle prescrit de mettre ses dépenses de quelque   |            |
| chose au-dessous de son revenu.                   | 21         |
| Coup d'œil sur la nature des consommations pri-   |            |
| vées en Russie.                                   | 22         |
| 2º Consommations publiques:                       |            |
| Leurs effets relativement à la richesse nationale |            |
| sont exactement les mêmes que ceux des con-       |            |
| sommations privees.                               | 26         |
| (a) Consommations improductives.                  |            |
| Du faste des cours et des gouvernemens.           | 28         |
| Les consommations publiques les plus mal enten-   | ,          |
| dues sont celles qui procurent des chagrins       | ,          |
| et des maux, à la place des jouissences qu'on     |            |
| en attendajt.                                     | <b>3</b> o |
| Influence que le système économique du gouver-    |            |
| nement exerce sur les progrès ou la décadence     | •          |
| nationale,                                        | ib.        |
| Un gouvernement n'est pas si directement inté-    | •          |

|                                                     | Pages. |
|-----------------------------------------------------|--------|
| ressé à l'ordre et à l'économie que les parti-      |        |
| culiers.                                            | · 31   |
| Le pouvoir héréditaire ne met point à l'abri de     |        |
| ces inconvéniens.                                   | 32     |
| L'esprit d'économie et de règle dans les consom-    |        |
| mations publiques, loin d'être incompatible         |        |
| avec le génie des grandes choses, est au con-       |        |
| traire ce qui lui facilite ses entreprises.         | ib.    |
| (b) Reproductives:                                  |        |
| Ce qu'il faut entendre par les consommations        |        |
| publiques qui sont reproductives.                   | - 35   |
| Elles dépendent des capitaux publics ou de ceux     |        |
| que la société possède en commun.                   | ib.    |
| Ces capitaux étant administrés par le gouverne-     |        |
| ment qui en a le monopole, leurs rentes sont        |        |
| souvent plus fortes que celles des capitaux         |        |
| privés.                                             | 36     |
| Les entreprises industrielles faites par le gouver- |        |
| nement ne rendent presque jamais ce qu'elles        |        |
| rendraient si elles étaient faites par des par-     |        |
| ticuliers.                                          | 37     |
| L'entrepreneur particulier n'a que son intérêt en   | _      |
| vue : le gouvernement veut réunir la gloire à       |        |
| l'utilité.                                          | ib.    |
| Un gouvernement sage ne fera jamais d'autres        |        |
| entreprises industrielles que celles qui sont       |        |
| indispensables et auxquelles l'intérêt des par-     |        |
| ticuliers ne les invite point; il en abandonnera    | :      |
| la direction, autant que cela se peut, aux          |        |
|                                                     | 39     |
|                                                     | -      |

| • •                                              |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| DU TROISIÈME VOLUME.                             | 395    |
|                                                  | Pages. |
| Bilan des revenus et des dépenses de la société. | 40     |
| Les dépenses de la société ne comprennent que    |        |
| ses consommations improductives.                 | ib.    |
| Les consommations reproductives peuvent être     |        |
| comparées aux semences du laboureur.             | 41     |
| La balance des revenus et des dépenses de la     |        |
| société n'est donc point la comparaison de son   |        |
| revenu total et de sa consommation totale,       |        |
| mais celle de son revenu net et de sa consom-    | •      |
| mation improductive.                             | 42     |
| Bilan d'une nation qui n'a point de commerce     | )      |
| étranger.                                        | ib.    |
| Bilan comparatif de trois nations qu'on suppose  |        |
| également privées du commerce extérieur, et      |        |
| dont chacune tient un outre conduite.            | 44     |
| Différences qui résultent dans le bilan de leurs | • •    |
| revenus et dépenses lorsqu'elles font le com-    |        |
| merce étranger.                                  | 45     |
| En considérant la production et la consommation  | •      |
| totale du monde commerçant, on peut dire         |        |
| que la consommation encourage la production      |        |
| que la consommation encourage la production      | . 40   |
| LIVRE VIII.                                      |        |
| Des progrès naturels de la richesse nationale    | •      |
| Résumé de quelques notions fondamentales.        | 51     |
| La richesse nationale se compose de deux élé     | -      |
| mens : de la quantité des richesses et de leu    |        |
| prix.                                            | ib.    |
| Vu la quantité, une nation a deux moyens de      | e      |
| s'enrichir : le travail et l'économie.           | 52     |

,

. 1

|                                                       | Pages.     |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Vu le prix, elle ne peut s'enrichir que par son       |            |
| commerce extérieur; car dans l'intérieur du           |            |
| pays, les variations de prix ne l'enrichissent ni     |            |
| ne l'appauvrissent.                                   | 53         |
| Cependant son intérêt lui prescrit de vendre ses      |            |
| produits à l'étranger au plus bas prix possible.      | 54         |
| Ainsi, en dernière analyse, d'est toujours par l'aug- |            |
| mentation de ses produits qu'elle s'enrichit (a).     | <b>5</b> 5 |
| 1º Comment les différentes industries diffèrent       |            |
| sous le rapport de leurs sacultés productives.        | 56         |
| Plus un peuple avance en richesse, plus son indus-    |            |
| trie devient productive; et plus cette dernière       |            |
| devient productive, plus un peuple s'enrichit.        | 57         |
| Ces effets s'étendent par la commerce à toutes les    |            |
| nations qui sont en relations entre elles.            | <b>60</b>  |
| L'industrie la plus productive est celle qui donne    |            |
| le plus grand superflu de production, c'est-à-        |            |
| dire celle qui est le plus susceptible de grands      |            |
| perfectionnemens.                                     | 64         |
| L'industrie agricole est plus productive que les      |            |
| autres dans ses commencemens on chez un               |            |
| peuple pauvre.                                        | 62         |
| Mais elle l'est moins dans ses progrès ou chez        |            |
| les peuples riches.                                   | 64         |
| Explication de ce phénomène.                          | ib.        |
| Dans l'industrie manufacturière et commerçante        | ,          |
| c'est précisément le contraire : dans leurs com-      |            |
| · <del>- W</del>                                      |            |
| •                                                     | •          |

<sup>(</sup>a) Note XVII. In rithesse individuelle est-ville opposée à la richesse nationale ? T. IV, p. 238.

# DU TROISIÈME VOLUME.

|                                                        | ages.       |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| mencemens ces industries suffisent rarement à          |             |
| payer le travail qu'elles coûtent, mais en se          |             |
| perfectionnant de plus en plus, elles donnent          |             |
| enfin un supersu de production plus considé-           |             |
| rable que l'agriculture.                               | <b>6</b> 6  |
| Comment ces industries naissent et se séparent.        | <b>· 68</b> |
| Une nation agricole reçoit les produits de ses         |             |
| industries des nations riches, et participe par-       | •           |
| là à tous les avantages de la richesse et de la        |             |
| civilisation de ces dernières.                         | ib.         |
| En comparant les manufactures et le commerce           |             |
| entre eux, on trouve que les progrès du com-           | •           |
| merce ont été plus marquans jusqu'ici que ceux         |             |
| des manufactures,                                      | 70          |
| Mais il est probable que ce rapport changera à         |             |
| l'avenir, et qu'il y a moins d'améliorations à         |             |
| espérer pour le commerce que pour les manu-            |             |
| factures.                                              | ib.         |
| Résultats de cette comparaison.                        | 71          |
| 2° Comment les différentes industries diffèrent        | -           |
| sous le rapport du gain qu'elles donnent dans          |             |
| le commerce étranger.                                  | 73          |
| L'industrie la plus avantageuse sous ce rapport,       |             |
| c'est celle qui se prête le plus à devenir un          |             |
| monopole.                                              | 74          |
| (a) Monopoles qui dérivent de secrets en industrie (a) | 75          |

<sup>(</sup>a) Note XVIII. Sur les moyens que l'Angleterre emploie pour conserver aux inventeurs le monopole de leur découvertes. T. IV p. 244.

# 400

| •                                                     | Pages.     |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Et que naît l'inégalité des fortunes.                 | 105        |
| Cette circonstance devient l'origine du rapport       |            |
| entre l'entrepreneur et l'ouvrier                     | 1.06       |
| Le manque d'ouvriers fait naître l'idée de conser-    |            |
| ver les prisonniers de guerre et d'en faire des       |            |
| ouvriers esclaves.                                    | 107        |
| L'esclavage est fort doux dans cette période de       |            |
| la société.                                           | ib.        |
| Origine des premiers arts mécaniques.                 | <b>108</b> |
| Le commerce intérieur est presque nul.                | ib.        |
| Le commerce extérieur est quelquefois assez           |            |
| considérable.                                         | 109        |
| Seconde période : peuples agricoles.                  | ib.        |
| Comment l'agriculture s'introduit insensiblement      |            |
| chez un peuple nomade.                                | 110        |
| Elle nécessite le partage de la terre en propriétés   |            |
| individuelles.                                        | III        |
| Cette circonstance accroît l'inégalité des for-       |            |
| tunes.                                                | 112        |
| Moyens qu'ont les propriétaires de faire cultiver     |            |
| leurs terres par des ouvriers libres:                 |            |
| 1º Ils peuvent louer des ouvriers au jour ou à        |            |
| l'année.                                              | 113        |
| 2º Ou leur abandonner une portion des firuits         |            |
| (métayers).                                           | z : 4      |
| 3° Enfin ils peuvent cader l'entreprise à des formier | s. ib.     |
| Cette méthode est la plus avantageuse, mais elle      |            |
| ne peut s'introduire chez un peuple pauvre.           | iБ.        |
| Progrès de l'agriculture, retardés parde rapport      | ·          |
| entre les propriétaines et les métamens               |            |

| DU TROISIÈME VOLUME.                               | 401    |
|----------------------------------------------------|--------|
| į                                                  | Pages. |
| Comment l'agriculture conduit aux arts méca-       |        |
| niques.                                            | 117    |
| Comment ces différentes occupations se séparent    | •      |
| insensiblement.                                    | 118    |
| Avec les arts mécaniques naissent les bourgs et    | •      |
| les villes.                                        | iБ.    |
| Accroissement du commerce intérieur; échanges      | ,      |
| multipliés.                                        | 1 19   |
| Séparation de la classe des commerçans.            | 1 20   |
| Les villes deviennent des foires continuelles.     | 123    |
| Suivant le cours naturel des choses, les progrès   | ,      |
| des villes marchent toujours à la suite et en      |        |
| proportion de la culture des terres.               | iБ.    |
| Accroissement du commerce étranger de con-         | •      |
| sommation.                                         | T 24   |
| Lequel réagit sur les progrès de l'agriculture.    | 125    |
| Ce commerce se fait avec des capitaux étrangers,   | ,      |
| au grand avantage de la société.                   | 1 26   |
| Comment le commerce circuiteux s'établit natu-     |        |
| rellement.                                         | iБ.    |
| Suivant le cours naturel des choses, une nation    | :      |
| pauvre dirige son travail et ses capitaux à l'agri |        |
| culture, préférablement à toute autre industrie.   | 128    |
| Circonstances qui la forcent à en agir ainsi.      | 1.30   |
| Cette marche est la plus favorable à l'enrichisse- | •      |
| ment de la nation.                                 | 1 34   |
| Modifications que l'esclavage apporte aux progrè   | 5      |
| d'un peuple agricole.                              | 135    |
| Le sort des esclaves devient plus dur quand il     | 8      |
| sont employés à la culture.                        | ib.    |
| • • •                                              |        |

)

|                                                       | Pages. |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Cette circonstance les rend plus rares, et cepen-     |        |
| dant les guerres en fournissent toujours moins.       | 136    |
| A la fin il devient impossible de cultiver les terres |        |
| avec des esclaves étrangers.                          | 137    |
| Alors on les multiplie dans le pays, et leur sort     |        |
| devient plus doux.                                    | iБ.    |
| Modifications de l'esclavage: Esclaves censitaires;   |        |
| serfs attachés à la glebe (a).                        | 138    |
| Nature et effets de l'esclavage.                      |        |
| Esclave à corvées. Il fait partie des richesses de    |        |
| son maître.                                           | 1 40   |
| Quand il est employé comme fonds de consom-           |        |
| mation, il encourage le luxe des services im-         |        |
| productifs.                                           | 141    |
| Trois manières de l'employer comme capital.           | 142    |
| Analyse du loyer qu'il rapporte au maître.            | 143    |
| Comparaison de ce loyer avec le salaire de l'ou-      | •      |
| vrier libre.                                          | 144    |
| Le premier surpasse l'autre, mais sans profit pour    |        |
| l'esclave.                                            | 1 46   |
| De l'entretien de l'esclave quand il est fondé sur    | •      |
| l'usage d'un terrain que le maître lui abandonne.     | 1 40   |
| Comparaison du travail de l'esclave et de l'ou-       | ••     |
| vrier libre sous le rapport de la quantité.           | 150    |
| Et sous le rapport de la qualité.                     | 153    |
| Influence de l'esclavage sur l'accumulation des       |        |
| capitaux.                                             | 155    |
|                                                       |        |

<sup>(</sup>s) Note XIX. Sur la condition des serfs et des esclaves en Russie. T. IV, p. 248.

| DU TROISIÈME VOLUME.                                  | 403      |
|-------------------------------------------------------|----------|
| 1                                                     | Pages.   |
| En général, les maîtres sont d'aussi manvais en-      |          |
| trepreneurs que leurs esclaves sont de mau-           |          |
| vais ouvriers.                                        | ı 57     |
| La situation des esclaves censitaires est plus douce, | •        |
| et plus favorable à la richesse nationale.            | 163      |
| Toutesois, l'insécurité qui accompagne cette si-      |          |
| tuation limite étroitement ces avantages.             | 1 64     |
| Les serss sont au-dessus des esclaves censitaires,    |          |
| sous tous les rapports.                               | 1 66     |
| D'où vient que ces derniers prospèrent quelque-       |          |
| fois mieux que les autres.                            | iБ.      |
| Examen historique de l'état de l'industrie chez       |          |
| les peuples où elle a été exercée par des es-         |          |
| claves.                                               | 169      |
| (1) Agriculture. Chez les Grecs et les Romains.       | ib.      |
| Supériorité des cultivateurs libres sur les esclaves, | ,        |
| reconnue par les agronomes les plus célèbres          | 3        |
| de l'ancienne Rome.                                   | 171      |
| Chez les peuples du moyen âge.                        | 172      |
| Dans l'Europe moderne.                                | 173      |
| (2) Manufactures. Leur imperfection quand elles       | <b>;</b> |
| sont exercées par des esclaves.                       | 175      |
| Exemples de l'ancienne Grèce et de Rome.              | 177      |
| (3) Commerce. Il était dans un état d'enfance         | •        |
| chez les anciens.                                     | 178      |
| État du commerce et des manufactures en Europe        | •        |
| pendant le régime féodal.                             | 179      |
| La prospérité de l'Europe moderne ne date que         |          |
| depuis l'entier affranchissement de la classe         | •        |
| industrieuse.                                         | 180      |

### TABLE ANALYTIQUE

|                                                       | Pages. |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Ce qui affaiblit aujourd'hui les inconvéniens de      |        |
| l'esclavage pour l'industrie chez les nations         |        |
| européennes qui l'ont conservé.                       | 181    |
| Cependant ces nations ne peuvent point espérer        |        |
| d'atteindre la prospérité des autres, tant que        |        |
| cet obstacle subsiste.                                | iБ.    |
| Preuves statistiques de cette assertion (a).          | 182    |
| Troisième période de l'enrichissement : Peuples       |        |
| manufacturiers et commerçans.                         | 186    |
| Améliorations successives de l'agriculture.           | iБ.    |
| La grande culture, ou celle qui se fait par fermiers, |        |
| remplace peu à peu la petite culture, ou celle        |        |
| qui se fait par métayers.                             | 187    |
| Conditions nécessaires pour rendre la grande cul-     |        |
| ture vraiment profitable.                             | 188    |
| Obstacles qu'elle a trouvés dans plusieurs pays de    |        |
| l'Europe.                                             | 190    |
| La culture par fermiers est moins avantageuse que     | •      |
| celle qui se fait par les petits propriétaires.       | 193    |
| Dans la plupart des pays de l'Europe, les lois sont   |        |
| peu favorables à la multiplication de cette classe    |        |
| de propriétaires.                                     | 196    |
| Extension graduelle des manufactures.                 | 200    |
| Elle n'est possible que chez un peuple déjà enrichi   |        |
| par l'agriculture. 🙏                                  | 202    |
| Comment les manufactures s'établissent et se per-     |        |
| fectionnent à la suite de l'agriculture.              | 203    |
|                                                       |        |

<sup>(</sup>a) Note XX. Sur l'état actuel des manufactures en Russie. J.IV, p. 259.

| DU TROISIÈME VOLUME.                                      | 405    |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| •                                                         | Pages, |
| Comment elles s'introduisent par la réaction du           |        |
| commerce étranger.                                        | 205    |
| Ces dernières ont devancé les autres dans la plu-         |        |
| part des pays de l'Europe; pourquoi.                      | 207    |
| Époque où la nation commence à faire elle-même            |        |
| son commerce étranger de consommation.                    | 209    |
| Et où elle entreprend le commerce de transport            |        |
| pour les autres nations.                                  | ib.    |
| Résumé des principes que fournit cet examen his-          |        |
| torique.                                                  | 212    |
| Véritable origine du système mercantile, généra-          |        |
| lement adopté par les gouvernemens de l'Eu-               |        |
| rope.                                                     | 214    |
| SECONDE PARTIE.                                           |        |
| Théorie de la civilisation.                               |        |
| INTRODUCTION.                                             |        |
| Objet de cette théorie.                                   | 217    |
| Elle n'est point réduite en système.                      | iδ.    |
| Indication des auteurs qui ont pressenti la néces-        |        |
| sité de créer cette partie de l'économie poli-            |        |
| tique.                                                    | 218.   |
| LIVRE L                                                   |        |
| Des élémens de la civilisation, ou des biens<br>internes. |        |
| Classification des biens internes.                        | 221    |
| Biens primitifs: Santé, dextérité, lumières, goût,        |        |
| mœurs, culte.                                             | 222    |
| Biens secondaires: Sûreté, loisir.                        | iЪ     |
| THOM SOUTHWARM OF SURESON SOUTHERS                        |        |

•

..

#### TABLE AWALYTIQUE

| •                                                  | Pages.        |
|----------------------------------------------------|---------------|
| En quoi les biens internes ressemblent aux ri-     |               |
| chesses.                                           | 224           |
| En quoi ils en diffèrent.                          | 228           |
| 1º Ils ne sont point matériels.                    | iБ.           |
| 2º Ils ne sont point échangeables.                 | 230           |
| 3º Ils exigent une réaction de la part de l'acqué- |               |
| reur.                                              | 232           |
| Mais ils ont de la durée, aussi bien que les ri-   |               |
| chesses.                                           | 233           |
| Et leur consommation est en général plus lente     |               |
| que celle des richesses.                           | 236           |
| Enfin, au lieu de perdre par l'usage, comme        |               |
| celles-ci, les biens internes y gagnent souvent.   | iБ.           |
| D'où s'ensuit qu'ils sont également susceptibles   |               |
| d'être accumulés et de former des capitaux.        | 237           |
| Les causes productives des biens internes sont les | ·             |
| mêmes que celles des richesses.                    | 238           |
| Production immatérielle de la nature.              | 239           |
| Production immatérielle de l'homme : travail im-   |               |
| matériel.                                          | iБ.           |
| Division du travail immatériel.                    | 240           |
| Elle est aussi avantageuse à la production des     | -             |
| biens internes, que celle du travail industriel    |               |
| l'est à la production des richesses.               | 244           |
| Ses inconvéniens.                                  | 245           |
| Elle dépend également de l'étendue du marché       | •             |
| qu'a le travail immatériel.                        | ` <b>і</b> д. |
| Lequel des deux genres de travaux est le plus pro- |               |
| ductif, de l'industrie ou du travail immaté-       |               |
| riel.                                              | 946           |

|                                                      | 407   |
|------------------------------------------------------|-------|
|                                                      | ages. |
| Classification des services, c'est-à-dire du travail | - /   |
| immatériel qui s'échange.                            | 247   |
| » Services destinés à produire les biens primitifs.  | ib.   |
| 2º Services destinés à produire les biens secon-     |       |
| daires.                                              | 250   |
| Tous les genres de travaux immatériels sont pro-     |       |
| ductifs.                                             | 251   |
| Parmi ces travaux il y en a plusieurs qui produi-    |       |
| sent en même temps des richesses.                    | iБ.   |
| Circulation des services.                            | iБ.   |
| Le motif principal du travail industriel étant le    |       |
| gain pécuniaire, sa récompense a toujours pour       | ,     |
| base un salaire.                                     | 252   |
| Dans les travaux immatériels ce motif est moins      |       |
| universel.                                           | ib.   |
| Des motifs moraux y suppléent, surtout le désir      |       |
| d'être estimé, celui d'être aimé, et la vertu ou     |       |
| le sentiment du devoir.                              | 253   |
| Ainsi toutes les récompenses de services se sépa-    |       |
| rent en deux classes : récompenses dont la base      |       |
| est pécuniaire; et récompenses dont la base          |       |
| est morale. Cette dernière classe se subdivise en    |       |
| trois espèces : récompenses qui sont principale-     |       |
| ment fondées, ou sur l'estime, ou sur la bien-       |       |
| veillance, ou enfin sur la vertu.                    | 254   |
| Comment les avantages moraux qui forment l'ob-       | 204   |
| jet de ces récompenses sont échangeables.            | ib.   |
| Récompenses accordées par le gouvernement.           |       |
| Elles forment une portion très-considérable de       |       |
| _                                                    | 255   |
| la masse entière de récompenses.                     | 233   |

#### TABLE ANALYTIQUE

| P                                                    | ages-      |
|------------------------------------------------------|------------|
| I. Du salaire des services, ou de la récompense      |            |
| dont le fonds principal est pécuniaire.              | 256        |
| Cette espèce de récompenses est la plus universelle: |            |
| pourquoi ?                                           | ib.        |
| Utilité du numéraire pour la production des biens    |            |
| internes.                                            | ib.        |
| En achetant des services, on n'est pas toujours      |            |
| sûr d'acquérir les biens qu'on s'en promet.          | 257        |
| Ceci n'affecte cependant point la récompense des     |            |
| services, car la demande ne s'étend qu'à eux         |            |
| •                                                    | 258        |
| (1) Salaire nécessaire des services. Ses bases sont  |            |
| les mêmes que celles du salaire nécessaire de        |            |
| l'industrie.                                         | 259        |
| (2) Salaire courant.                                 | 260        |
| L'effet des circonstances générales qui règlent le   |            |
| salaire des services est souvent troublé par         |            |
| des causes qui n'influent point sur le salaire       |            |
| de l'industrie.                                      | <b>261</b> |
| Ces causes expliquent pourquoi en Europe le sa-      |            |
| laire de certains services est plus fort, et celui   |            |
| de certains autres plus faible qu'il ne devrait      |            |
| l'être vu les circonstances générales qui déter-     |            |
| minent le salaire.                                   | 262        |
| Exemples: Salaires du simple soldat et du mate-      | 202        |
| lot, dans les pays où ce service est volontaire.     | iБ.        |
| Salaires du bas clergé dans les pays qui ont con-    |            |
| servé la hiérarchie ecclésiastique.                  | 267        |
| Salaires des gens de lettres qui vivent de compo-    | 20%        |
| sitions littéraires et d'enseignement,               | 269        |
| armons mercrames co a custikusmener                  | <b></b> 09 |

| DU TROISIÈME VOLUME.                              | 409        |
|---------------------------------------------------|------------|
| 6.1.1                                             | Pages.     |
| Salaires des avocats, dans les pays où les caus   |            |
| sont plaidées devant les tribunaux.               | 273        |
| Salaires des acteurs, chanteurs et danseurs o     |            |
| théàtre.                                          | 275        |
| II. Des récompenses dont le fonds principal co    | n          |
| siste en biens internes.                          | 277        |
| Examen des biens internes les plus propres à s    | sa-        |
| tisfaire les différens désirs qui sont le motif   | de         |
| pareils services.                                 | 278        |
| (1) Désir d'être estimé.                          |            |
| (a) Honneurs.                                     | iБ.        |
| Honneurs personnels et purement individuels       | :          |
| Rangs.                                            | 279        |
| Ordres de chevalerie.                             | 281        |
| Langage symbolique de l'estime.                   | 282        |
| Honneurs personnels, mais héréditaires. Noblesse  | e          |
| héréditaire.                                      | 284        |
| Les récompenses honorifiques n'ont de valeur qu   | ıe         |
| tant qu'elles sont rares.                         | 286        |
| La profusion des honneurs entraîne des dépense    | es         |
| pécuniaires.                                      | 288        |
| (b) Pouvoir.                                      | ib.        |
| (c) Estime publique spontanée.                    | 290        |
| Comment le gouvernement peut l'allier aux hor     | •          |
| neurs.                                            | 291        |
| (2) Désir d'être aimé.                            | 293        |
| (3) Vertu. Ce qu'il faut entendre par ce mot.     | 195<br>iБ. |
| Elle est loin d'être sans rémunération.           | 294        |
| L'intérêt personnel est la seule base vraie et so | •          |
| <del>-</del>                                      |            |
| lide qu'elle puisse avoir.                        | 295        |

,

.

### TABLE ANALYTIQUE

| Impossibilité de la récompenser autrement.           | 296         |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Comment les différens fonds rémunératoires peu-      |             |
| vent être combinés.                                  | 297         |
| Des fonds immatériels ou des fonds qui consistent    |             |
| en biens internes.                                   | 300         |
| Le fonds immatériel de chaque nation se divise       |             |
| en deux branches : le fonds immatériel de con-       |             |
| sommation.                                           | 301         |
| Et le capital immatériel.                            | ib.         |
| L'accroissement de ce capital est la condition préa- |             |
| lable de la division du travail immatériel.          | 302         |
| Et la cause immédiate de l'accroissement du capi-    |             |
| tal est l'économie.                                  | <b>3</b> o3 |
| Comment le capital immatériel diffère du capital     |             |
| matériel.                                            | 304         |
| Distinction entre la civilisation absolue et rela-   |             |
| tive.                                                | <b>3</b> 06 |
| Sous le point de vue de la civilisation relative,    |             |
| les nations sont ou barbares (emprunteuses de        |             |
| biens internes), ou civilisées (prêteuses) ou in-    |             |
| dépendantes (qui n'ont plus besoin d'emprun-         |             |
| ter, mais qui ne peuvent pas encore prêter).         | ib.         |
| LIVRE II.                                            |             |
| Des progrès naturels de la civilisation.             |             |
|                                                      |             |

Réflexion préliminaire. La marche du développement des peuples, quoiqu'en général progressive, ne l'est pas également pour tous les élémens de la civilisation; c'est pourquoi il faut les examiner séparément. 308

| DU TROISIÈME VOLUME.                             | 411           |
|--------------------------------------------------|---------------|
| •                                                | Pages.        |
| e loisir ne fera point un objet de cette reche   | T-            |
| che historique.                                  | 308           |
| Santé. — Population.                             |               |
| es élémens de la civilisation ne sont considér   |               |
| ici qu'autant qu'ils sont soumis à l'influence d |               |
| genre de vie que les peuples mènent.             | 309           |
| a vie des peuples chasseurs se prête en général  | au            |
| développement des facultés animales.             | 310           |
| lestrictions à faire à cette proposition.        | 313           |
| Ces peuples ne sauraient jamais être nombreux    | . <i>і</i> д. |
| a vie pastorale est plus favorable à la conserv  | a             |
| tion de l'espèce humaine, et même à sa mul       | ti-           |
| plication.                                       | 314           |
| lais de tous les genres de vie, celui qu convie  | nt            |
| le mieux à l'homme sous ces deux rapport         | s,            |
| c'est l'agriculture.                             | ib.           |
| Lauses qui arrêtent le progrès de la population  | on            |
| chez un peuple agricole, dans les commend        | :e-           |
| mens de sa civilisation.                         | 315           |
| L'industrie manufacturière est en général co     | n-            |
| traire à la santé du peuple.                     | ib.           |
| l'émoignage d'un médecin anglais sur l'état ph   | <b>y-</b>     |
| sique des ouvriers de manufacture.               | 317           |
| La population d'un pays manufacturier et coi     | m-            |
| merçant peut s'élever plus haut que celle d'u    |               |
| pays agricole; mais si ces industries l'emporte  |               |
| sur la culture des terres, la subsistance du pe  |               |
| ple devient précaire, et alors la misère fa      |               |
| souvent reculer la population.                   | 318           |
| Développement de ce principe.                    | ib.           |

. .

|                                                       | Pages.     |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Dans un pays isolé qui n'aurait point de com-         |            |
| merce extérieur, la population se proportion-         |            |
| nerait sur la quantité de produits nourrissans        |            |
| que son sol fournirait.                               | 319        |
| Mais lorsqu'un pays est en relations commerciales     |            |
| avec d'autres pays agricoles, sa population           |            |
| peut se fonder sur le produit total de son in-        |            |
| dustrie.                                              | ib.        |
| Désavantages de cette situation.                      | 320        |
| L'Angleterre s'y est trouvée pendant quelque          |            |
| temps.                                                | 321        |
| Circonstances extraordinaires qui l'en ont tirée (a). | 322        |
| Calcul des écrivains économiques sur le nombre        |            |
| d'habitans qu'un pays peut nourrir relative-          |            |
| vement au nombre de ses cultivateurs.                 | 323        |
| Limites que la distribution des richesses prescrit    | 020        |
| à la population.                                      | 324        |
| Lorsque la population s'arrête, c'est toujours        | <b>724</b> |
|                                                       |            |
| dans les classes inférieures du peuple, et elle y     |            |
| est moins arrêtée par une diminution de nais-         | 2. 5       |
| sances que par une augmentation de décès.             |            |
| Comment s'opère cet effet.                            | ib.        |
| Ce malheur est inséparable de la situation où se      |            |
| trouvent les nations dont la richesse est sta-        |            |
| tionnaire ou rétrograde.                              | 327        |
| Les nations dont l'opulence est progressive n'en      |            |
| sont pas entièrement exemptes. 🌄                      | 329        |
|                                                       |            |

<sup>(</sup>a) Note XXI. Sur les progrès de l'Irlande en industrie et en richesse nationale. T. IV, p. 266.

| DU TROISIÈME VOLUME.                                | 413           |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                   | Pages.        |
| Surtout lorsque des institutions vicieuses tendent  |               |
| à faire baisser le salaire de l'ouvrier.            | iЪ.           |
| Résumé des principes sur la population.             | 33o           |
| Inutilité de toutes les mesures réglémentaires des- |               |
| tinées à favoriser la population.                   | iЪ            |
| L'établissement de colonies fait peu de tort aux    |               |
| métropoles qui y envoient des colons.               | 83 z          |
| Il en est de même des sléaux passagers qui détrui-  |               |
| sent beaucoup d'hommes sans attaquer le fonds       |               |
| de terre et les capitaux.                           | 332           |
| Pourquoi les couvens sont nuisibles à la population | . 33 <b>3</b> |
| Les habitans d'un pays ne sont pas plus mal pour-   |               |
| vus de subsistances quand leur nombre s'aug-        | •             |
| mente, ni mieux pourvus quand leur nombre           | ;             |
| diminue.                                            | ìЬ.           |
| II. Dextérité.                                      |               |
| Chez les peuples barbares la dextérité a plus d'é-  | •             |
| tendue; dans les sociétés civilisées elle a plus    | 3             |
| d'énergie. Développement de ce principe. (a).       |               |
| Toutesois, chez les peuples prospères même, la      |               |
| classe la plus nombreuse, celle des cultivateurs    | ,             |
| est moins exposée que les autres à perdre cette     |               |
| étendue de dextérité qui caractérise les peuples    |               |
| agrestes.                                           | 335           |
| III. Lumières — Goût.                               |               |
| Le développement des facultés intellectuelles tien  | t             |
| la même marche que celui de la dextérité: l'en      |               |
| tendement a plus d'étendue chez les peuple          |               |
| •                                                   |               |

<sup>(</sup>a) Note XXII. Sur la dextérité du peuple russe. T. IV, p. 282.

# 414 TABLE AWALTTIQUE

|                                                      | Dagge       |
|------------------------------------------------------|-------------|
| barbares, et plus d'énergie chez les peuples         | Pages.      |
| civilisés.                                           | 337         |
| Chez les premiers, tout le monde a l'intelligence    |             |
| développée jusqu'à un certain point, mais per-       |             |
| sonne ne l'a perfectionnée; chez les autres,         |             |
| peu de personnes ont l'intelligence développée,      |             |
| mais parmi ce petit nombre il y en a qui l'ont       |             |
| perfectionnée à un point étonnant.                   | 338         |
| Ce contraste est encore visible dans les différentes |             |
| classes d'un même peuple prospère, lorsque           |             |
| l'on compare l'intelligence des ouvriers de cam-     |             |
| pagne avec celle des habitans des villes.            | 339         |
| Les progrès de la société en population, en indus-   |             |
| trie et en lumières sont toujours acquis aux dé-     |             |
| pens de la santé, de la dextérité et de l'intel-     |             |
| ligence de la grande masse du peuple.                | 342         |
| Si l'intelligence du gros des hommes s'affaiblit en  |             |
| proportion des progrès de la prospérité géné-        |             |
| rale, les arts et les sciences tiennent une mar-     |             |
| che toute contraire,                                 | 344         |
| Examen des causes qui produisent les beaux siè-      |             |
| cles de l'esprit humain et les intervalles qui       |             |
| les séparent.                                        | ib.         |
| Ces causes sont nombreuses. Il n'y en a aucune       |             |
| qui, prise séparément, explique le phénomène.        | 346         |
| Influence du climat.                                 | ib.         |
| De l'éducation, du culte.                            | ib.         |
| De la forme du gouvernement.                         | 347         |
| Des encouragemens accordés aux gens de lettres       | <b>-4</b> / |
| et aux artistes.                                     | 3.60        |
| or one armstas.                                      | 349         |

# DU TROISIÈME VOLUME.

415

| S'il est une condition absolue et nécessaire des      |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| progrès des arts et des sciences, c'est ce degré      |             |
| de richesse nationale qui fait naître le désir des    |             |
| jouissances intellectuelles, et qui fournit en-       |             |
|                                                       | 35o         |
| Ainsi les arts et les sciences ne peuvent jamais      |             |
| briller chez les peuples chasseurs et pasteurs,       |             |
| ni même chez les peuples purement agricoles.          | iЪ.         |
| Ils ne fleurissent que chez les nations riches. Preu- |             |
| ves, le beau siècle de Périclès.                      | <b>351</b>  |
| Celui d'Auguste.                                      | <b>3</b> 53 |
| Celui de Léon X.                                      | iБ.         |
| Si, à cette dernière époque, les richesses n'avaient  |             |
| point été répandues parmi les classes inférieures     |             |
| du peuple, les effets de l'invention de l'impri-      |             |
| merie auraient été très-limités.                      | 355         |
| IV. Mœurs.                                            |             |
| Influence que le genre de vie d'un peuple exerce      |             |
| sur les mœurs.                                        | 356         |
| Mœurs des peuples chasseurs.                          | 357         |
| Des peuples pasteurs.                                 | ib          |
| Des peuples agricoles.                                | ib          |
| Des peuples manufacturiers et commerçans. La ri-      |             |
| chesse et les lumières sont-elles favorables ou       |             |
| nuisibles à la morale publique?                       | 35          |
| L'opinion générale est qu'elles provoquent la cor-    |             |
| ruption des mœurs; mais si l'histoire fournit         |             |
| des preuves qui confirment cette opinion, elle        |             |
| en offre aussi d'autres qui la démentent.             | 36          |
| L'influence puisible on hienfoisente de le procené    |             |

|                                                      | Page |
|------------------------------------------------------|------|
| rité sur les mœurs dépend de deux circons-           | •    |
| tances : de la manière dont la richesse est ac-      | •    |
| quise, et de celle dont elle est distribuée.         | 362  |
| Partout où l'opulence est le fruit des guerres,      |      |
| des spoliations, des rapines; partout où elle        |      |
| est concentrée en un petit nombre de mains,          |      |
| elle traîne à sa suite le luxe et la dépravation     |      |
| des mœurs.                                           | iЬ.  |
| Tel a été le sort de la plupart des peuples anciens. | 364  |
| Mais lorsque la richesse est produite par le travail | •    |
| et l'économie, elle est favorable aux mœurs.         | 365  |
| C'est en général la situation des peuples modernes   |      |
| de l'Europe.                                         | ib.  |
| Bienfaits moraux et politiques que l'Europe mo-      |      |
| derne doit à l'accroissement de la richesse na-      |      |
| tionale.                                             | 366  |
| Cette différence entre la richesse des Anciens et    |      |
| des Modernes explique comment la richesse a          |      |
| été condamnée unanimement par les législa-           |      |
| teurs et les moralistes de l'antiquité.              | 370  |
| Les lumières et les arts ne sont nuisibles aux       | •    |
| mœurs que lorsque la richesse vient d'une            |      |
| source impure.                                       |      |
| Loin de corrompre les hommes, ils les ont adoucis    |      |
| lorsqu'ils n'ont pu les corriger.                    | 372  |
| Nécessité des lumières pour un peuple corrompu.      | iБ.  |
| Les mœurs d'un peuple riche et civilisé ne sont      |      |
| pas les mêmes dans toutes les classes de la so-      |      |
| ciété, comme celles d'un peuple pauvre et bar-       |      |
| • •                                                  | 374  |
|                                                      |      |

## DU TROISIÈME VOLUME.

| Page                                                | <b>16.</b> |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Chez le premier on trouve toujours deux diffé-      | •          |
| rens systèmes de morale ayant cours en même         |            |
| temps : le système rigide, pratiqué par les classes | ٠          |
| pauvres; et le système libéral, reçu parmi les      |            |
| classes opulentes.                                  | 4          |
| Chacun de ces systèmes convient à la classe qui"    |            |
| l'adopte.                                           | 5.         |
| Ces observations expliquent pourquoi la plupart'    | ()         |
| des sectes religieuses ont pris haissance parmi     |            |
| le communedu peuple.                                | 6          |
| V. Culte.                                           | , •        |
| Différence entre le culte et la rèligion.           | Б.         |
| Le polythéisme est le premier culte naturel des (1) | -•         |
| peuples. Son origine.                               | Ъ.         |
| Les progrès de la prospérité amènent insensible-    | •          |
| mens des idées plus saines sur la divinité.         | ,<br>,     |
| Le culte, devenu plus raisonnable, s'allie avec la  | 9          |
|                                                     | o'         |
| Obstacles qui s'opposent à l'extension d'une reli-  |            |
| gion épurée. Elle reste le partage d'un petit ""    |            |
|                                                     | ъ.         |
| La religion du peuple n'est qu'un culte, souvent    |            |
| · ·                                                 | ( )        |
| Combien la religion chrétienne l'emporte sur toutes | í          |
| •                                                   | 82         |
| Écueils'à éviter si l'on veut lui conserver sa pu-  | · •        |
| reté.                                               | ኤ          |
| VI. Sûreté intérieure.                              | ,          |
| Elle ne peut être obtenue que par l'établissement   | 2          |
| d'un govoernement                                   | ė2         |
|                                                     |            |

IV.

| 1                                                   | Pages.   |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Le besoin de sûreté ne se fait sentir que lorsqu'il |          |
| y a des propriétés à défendre.                      | 384      |
| Donc c'est la propriété qui exige l'introduction    |          |
| d'un gouvernement.                                  | 385      |
| Tout gouvernement suppose autorité et subordi-      |          |
| nation. Les causes qui les amènent se renfor-       |          |
| cent avec l'accroissement de la propriété.          | ib.      |
| Ces causes sont : 1° La supériorité des qualités    |          |
| personnelles, qui a peu d'effet.                    | iЪ       |
| 2° La supériorité d'âge, dont l'influence est déjà  | ٠.       |
| plus sensible.                                      | 386      |
| 3º La supériorité de fortune, qui qui est très-dé-  |          |
| cisive, surtout à l'époque où l'établissement des   | ٠,       |
| propriétés commence à admettre l'inégalité des.     | •        |
|                                                     | ib.      |
| 4º La supériorité de naissance. Elle n'est qu'une   |          |
| ancienne supériorité de fortune.                    | 388      |
| La naissance et la fortune étant les deux grandes.  |          |
| sources de distinction, personnelle, elles sont     |          |
| aussi les causes principales qui établissent na-    |          |
| turellement l'autorité et la subordination parma    |          |
| les hommes.                                         | 380      |
| Chez les peuples chasseurs, ces deux causes ne      | <b>.</b> |
| peuvent point agir; aussi ces peuples n'ont-ils     |          |
| guère besoin d'un gouvernement.                     | iБ.      |
| Chez les peuples pasteurs, la propriété rend la     | -        |
| gouvernement nécessaire; aussi chez eux cha-        |          |
| cune de ces causes opère dans la plénitude de       |          |
| sa force, et le gouvernement s'établit de lui-      |          |
| même. Le pâtre le plus riche et le plus ancien-     | •        |

### DU TROISIÈME VOLUME. 419 nement riche devient le chef de la tribu. Il réunit le pouvoir exécutif au pouvoir judiciaire (a). iЪ. Son gouvernement se fortifie par l'intérêt des hommes d'une richesse inférieure à la sienne. 300 L'introduction de l'agriculture, en nécessitant le partage des terres, crée les classes des propriétaires fonciers et des non-propriétaires. La richesse se trouvant toute du côté des premiers, elle emporte toute la considération et toute la puissance. iЬ. En conséquence, le pouvoir : législatif passe pour la plupart aux propriétaires, aussi bien qu'une partie du pouvoir exécutif et judiciaire. 302 Comment ce rapport anarchique change avec le progrès des manufactures et du commerce. iЬ. L'accroissement de puissance qui en résulte pour le souverain ne devient nuisible à la sûreté de la nation que lorsque ses mœurs se corrompent. Au contraire, si la prospérité avance, il est favorable à la sûreté publique. Application de ces principes à l'administration. de la justice. Preuves que son perfectionnement est toujours en raison des progrès de la prospérité nationale. VII, Sûreté extérieure. Chez les peuples chasseurs, la défense commune

contre les agressions des peuples étrangers est

<sup>(</sup>a) Note XXIII. Sur l'origine des républiques. P. IV, p. 285.

| •                                                  |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| •                                                  | Pages.      |
| l'affaire de tous les membres de la honde          | <b>4</b> 01 |
| Pourquoi ils sont si peu redoutables à la guerre.  | ib.         |
| Chez les peuples pasteurs, cette défense est de    |             |
| même l'affaire de tous les membres de la tribu.    | 402         |
| Mais ils sont très-redoutables à la guerre; pour-  | •.          |
| quoi.                                              | ъъ.         |
| Chez les peuples agricoles, tout homme est en-     |             |
| core de même, ou guerrier ou tout prêt à le        |             |
| devenir; cependant le service du guerrier ne       |             |
| peut plus y être gratuit que pendant une cer-      |             |
| taine époque de l'année.                           | 403         |
| Dans toutes ces différentes situations, le service | •           |
| militaire ne coûte rien à la société en com-       |             |
| mun. Mais lorsque les manufactures et le com-      |             |
| merce sont répandus chez un peuple, la masse       |             |
| de la nation ne peut plus sacrifier un temps       |             |
| et des facultés dont chaque parcelle est néces-    |             |
| saire à la production qui leur fournit leur sub-   |             |
|                                                    | , ,         |
|                                                    | 404         |
| Les habitudes des habitans de toutes les classes.  |             |
| deviennent de plus en plus contraires à l'esprit   |             |
| guerrier et au maniement des armes.                | 405         |
| Cependant une nation riche est plus exposée        |             |
| aux agressions d'un peuple pauvre. Il faut donc    |             |
| que son gouvernement prenne des mesures            |             |
| nouvelles pour maintenir la sûreté extérieure.     | 406         |
| Or les mesures qu'il peut prendre se réduisent     | •           |
| à deux : il peut former des milices, on en-        |             |
| tretenir des troupes réglées.                      | iБ.         |
| Il, y a eu des milices de plusieurs sortes.        | iЪ.         |
|                                                    |             |

| DU TROISIÈME VOLUME.                              | 421    |
|---------------------------------------------------|--------|
| •                                                 | Pages. |
| Les troupes réglées sont toujours de meilleurs    | : •    |
| soldats que les milices, par les effets de la     | •      |
| division du travail.                              | 407    |
| Les milices des peuples anciens étaient préfé-    | 1      |
| rables aux nôtres.                                | 408    |
| L'exercice des troupes est aujourd'hui d'une      |        |
| moindre conséquence qu'autrefois; et la dis-      |        |
| cipline est devenue plus importante qu'elle ne    |        |
| l'était chez les anciens.                         | 409    |
| Les troupes réglées l'emportent sur les milices   |        |
| sous les deux rapports, et surtout sous le der-   |        |
| nier.                                             | ib.    |
| Il y a des milices qui approchent, pour l'un et   | •      |
|                                                   | 41 r   |
| Preuves historiques de la supériorité des troupes |        |
| réglées, dans tous les temps.                     | ib.    |
| Ce n'est que par le moyen d'une armée de troupes  |        |
| réglées qu'une nation civilisée peut se défendre  |        |
| contre les invasions de ses voisins pauvres et    | ••     |
| barbares.                                         | 416    |
| Et qu'un peuple barbare peut passer tout d'un     | •      |
| coup à un certain degré de civilisation.          | ib.    |
| Une armée de troupes réglées est-elle dangerense  | . ,.1  |
| pour la liberté de la nation?                     | 417    |
| Elle ne peut être créée que par un acte du gou-   | •      |
| vernement.                                        | 419    |
| La guerre, dans son perfectionnement actuel,      |        |
| est très-dispendieuse.                            | ib.    |
| D'où il résulte que la richesse est devenue aussi |        |
| indispensable pour la faire que la bravoure,      | •      |

|                                                                                                                                                                                                            | Pages.      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Influence des rapports extérieurs d'un peuple sur                                                                                                                                                          | •           |
| les progrès de sa prospérité.                                                                                                                                                                              | 48 I        |
| (1) Rapports d'un peuple avec la nature qui l'en-                                                                                                                                                          | •           |
| vironne.                                                                                                                                                                                                   | 482         |
| Climat.                                                                                                                                                                                                    | ib.         |
| Sol.                                                                                                                                                                                                       | 486         |
| (2) Rapports dans lesquels un peuple peut se                                                                                                                                                               | •           |
| trouver avec d'autres peuples.                                                                                                                                                                             | 489         |
| Guerres.                                                                                                                                                                                                   | ib.         |
| Migrations.                                                                                                                                                                                                | 491         |
| Colonies.                                                                                                                                                                                                  | 492         |
| Commerce.                                                                                                                                                                                                  | ib.         |
| Communications établies par la religion.                                                                                                                                                                   | 493         |
| CONCLUSION.  Influence de la richesse sur le travail immatériel.  Influence de la civilisation sur l'industrie.  Comment la richesse et la civilisation s'accroissent par l'échange mutuel des valeur dont | 499         |
| elles se composent.                                                                                                                                                                                        | 515         |
| Leur équilibre constitue la prospérité nationale.                                                                                                                                                          | _           |
|                                                                                                                                                                                                            | 519         |
| PIN DE LA TABLE ANALYTIQUE.                                                                                                                                                                                | 519         |
|                                                                                                                                                                                                            | 519.        |
|                                                                                                                                                                                                            | 51 <u>9</u> |
|                                                                                                                                                                                                            | 519         |
| FIN DE LA TABLE ANALYTIQUE.                                                                                                                                                                                | 519         |
| FIN DE LA TABLE ANALYTIQUE.                                                                                                                                                                                | 519         |
| FIN DE LA TABLE ANALYTIQUE.                                                                                                                                                                                | 519         |

# TABLE

### DES MATIÈRES CONTENUES DANS CE VOLUME.

| Notes pour le cours d'économie politique.                       |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| ·                                                               | ges.  |
| I. Opinion d'Aristote sur le système mercantile.                | 3     |
| II. L'idée de la division du travail est-elle une découverte    |       |
| d'Adam Smith?                                                   | 5     |
| III. Sur l'état de l'agriculture en Angleterre.                 | 10    |
| IV. Sur la richesse comparative des mines d'argent dans         |       |
| l'ancien continent et en Amérique.                              | 31    |
| V. Sur l'avantage qu'il y a pour les peuples agricoles à échan- |       |
| ger leurs produits bruts contre les marchandises manufac-       |       |
| turées de l'étranger.                                           | 29.   |
| VI. Sur l'emploi des fourrures, en guise de numéraire, chez     | • • • |
| les peuples septentrionaux, et particulièrement chez les        |       |
| anciens Russes.                                                 | 38    |
| VII. Sur les anciennes monnaies russes avant l'invasion des     |       |
| Mongols.                                                        | 42    |
| VIII. Sur la valeur de l'ancienne grivna.                       | 44    |
| IX. Sur les variations dans la valeur intrinsèque du rouble,    | i i t |
| et sur le système monétaire actuel de la Russie.                | 47    |
| X. Sur la production et la consommation des métaux pré-!        | 1.    |
| cieux depuis la découverte de l'Amérique.                       | 52    |
| XI. Sur les frais de la fabrication des monnaies.               | 65.   |
| XII. Sur la quantité: de numéraire qui circule dans les diffé-  |       |
| rens pays de l'Europe.                                          | 69    |
| XIII. Sur les monnaies de consiance de quelques peuples         | ı.•   |
| anciens et modernes, et sur la monnaie de cuivre russe.         | 76    |
| XIV. Sur la manière dont se fait le commerce étranger à         | •     |
| Saint-Pétersbourg.                                              | 91    |
| XV. Sur les principales banques de dépôt.                       | 94    |
| Banque de Venise.                                               | ib.   |
| Banque d'Amsterdam.                                             | 96    |
| Banque de Hambourg.                                             | ro3   |

### 426 TABLE DES MATIÈRES.

| XVI. Précis historique du papier-monnaie et des principales   | ,            |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| banques de circulation.                                       | 107          |
| Origine du papier-monnaie et des banques de circulation.      | <i>ъ</i> .   |
| Banques privées en Angleterre et en Écosse.                   | 108          |
| Banque publique d'Angleterre.                                 | TIT          |
| Addition de M. JB. Say, contenant la continuation de          | ,            |
| l'histoire de la banque d'Angleterre.                         | .127         |
| Système de Law.                                               | 1 <b>3</b> a |
| Caisse d'escompte de Paris.                                   | <b>25</b> 1  |
| Assignats et mandata,                                         | zfio         |
| Banque de France,                                             | 165          |
| Addition de M. JB. Say, contenant l'histoire de la            |              |
| banque de France,                                             | 168          |
| Yales d'Espagne.                                              | 180          |
| Banques d'Italie.                                             | r84          |
| Banque de Vienne.                                             | <b>185</b>   |
| Billets de confiance et papier-monnaie de la Prusse.          | 189          |
| Banque de Stockholm.                                          | 191          |
| Banque de Copenhague.                                         | 193          |
| Banque des États-Unis d'Amérique.                             | 195          |
| Banque de Russie.                                             | 196          |
| XVII. La richesse individuelle est-elle opposée à la richesse |              |
| nationale?                                                    | <b>338</b>   |
| XVIII. Sur les moyens que l'Angleterre emploie pour conser-   |              |
| ver aux inventeurs le monopole de leurs découvertes.          | <b>244</b>   |
| XIX. Sur la condition des serfs et des esclaves en Russie.    | 248          |
| XX. Sur l'état actuel des manufactuses en Russie.             | 259          |
| XXI. Sur les progrès de l'Irlande en industrie et en richesse |              |
| nationale.                                                    | 166          |
| Trans. Om te designation and benches sensor.                  | <b>282</b>   |
| Trans. Dat to Pine des selentidos.                            | 285          |
| XXIV. Sur les progrès de la liberté individuelle en Europe    |              |
| et dans les colonies européennes depuis le milien du dix-hui- |              |
|                                                               | 288          |
| TABLEAUX concernant le numéraire, le change, et les poids     |              |
| et mesures de Russie.                                         | 297          |
| •                                                             |              |

| _                                                                                                                     | 427   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| F. Variations dans la valeur intrinsèque de la monnaie d'ar-                                                          | ages. |
| gent.                                                                                                                 | 298   |
| II. Quantité de la monnaie d'or et d'agent fabriquée et mise                                                          |       |
| en circulation depuis 1700.                                                                                           | 299   |
| III. Variations dans la valeur intrinsèque de la monnaie de                                                           |       |
| cuivre.                                                                                                               | 300   |
| IV. Quantité de la monnaie de cuivre fabriquée et mise en                                                             |       |
| circulation depuis 1704.                                                                                              | 302   |
| V. Quantité des assignats émis depuis la fondation de la<br>banque, et variations que leur valeur a subies comparati- |       |
| vement à l'argent.                                                                                                    | 303   |
| VI. Évaluation du pair entre les monnaies de Russie et celles                                                         |       |
| des principaux états étrangers.                                                                                       | 305   |
| VII. Variations arrivées dans le change de Russie depuis 1674.                                                        | 313   |
| VIII. Valeur intrinsèque de la monnaie de cuivre, comparée                                                            |       |
| à la valeur de l'assignat.                                                                                            | 320   |
| IX. Essai de calculer la valeur réelle de l'assignat, compara-                                                        |       |
| tivement à sa valeur numérique.                                                                                       | 321   |
| X. Prix moyens des principaux articles d'exportation, au                                                              |       |
| port de Saint-Pétersbourg, comparés entre eux dans les                                                                | _     |
| années 1803, 1811, et 1814.                                                                                           | 322   |
| XI. Rapport des poids et mesures de Russie avec ceux de                                                               |       |
| Hambourg, d'Angleterre et de France.                                                                                  | īb.   |
| Table analytique des matières contenues dans cet ouvrage.                                                             | 323   |

PIN DE LA TABLE DES MATIÈRES DU QUATRIÈME ET DERNIER VOLUME.

Ι.

i. . : •

get. AZ g A

# CONSIDÉRATIONS

SUR LA NATURE

DU

REVENU NATIONAL.

#### SE TROUVE AUSSI:

BOSSANGE FRÈRES, LEIPZIG,
REICHS STRASSE;
MARTIN BOSSANGE ET C°, LONDRES,
14, GREAT MARLBOROUGE STREET.

IMPRIMÉ PAR LACHEVARDIERE FILS, successed de cellot, rue du colondier, s. 30.

# **CONSIDÉRATIONS**

SUR LA NATURE

DU

# REVENU NATIONAL,

### PAR HENRI STORCH,

Conseiller d'état actuel au service de Russie, Membre effectif de l'Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg, et du Comité d'instruction établi pour les instituts placés sous la direction suprême de S. M. l'Impératrice mère; Membre honoraire des Académies de Munich, d'Amsterdam, de Harlem, d'Utrecht, des Universités de Moscou et Kharkof, de la Société d'économie rursle à Saint-Pétersbourg, de celle des antiquités russes à Moscou, et de plusieurs autres Sociétés savantes; Grand-Croix de l'ordre de Saint-Volodimir, et Chevalier des ordres de Sainte-Anne et de l'Aigle-Rouge.

DU CHOC DES OPINIONS JAILLIT LA LUMIÈRE.

PARIS,

BOSSANGE PÈRE, LIBRAIRE,

RUE DE RICHELIEU, N. 60;

BOSSANGE FRÈRES, LIBRAIRES,

1824.

• •

•

# PRÉFACE.

Les recherches que je présente ici au public ne sont que les matériaux d'un autre livre. Je les avais destinées à la refonte de la seconde partie de mon Cours d'économie politique; la réimpression de cet ouvrage, que M. J.-B. Say vient de publier à Paris (1), m'engage à les donner séparément, puisque de long-temps il me sera impossible de songer à une seconde édition originale. Ce n'est pas sans un sentiment bien pé-

<sup>(1)</sup> Cours d'économie politique, par H. Storch, avec des notes explicatives et critiques, par J.-B. Say. Paris 1823, 4 vol.

nible que je fais mention de ces circonstances. J'avais entretenu quelques relations amicales avec M. Say; j'avais contribué de ma part à faire reconnaître son mérite, en lui ouvrant l'entrée à notre Académie: aurais-je dû m'attendre que, pour prix de ces marques d'estime et d'intérêt, cet écrivain m'enlèverait ma propriété, et, qui plus est, la satisfaction de voir paraître mon ouvrage sous une forme moins imparfaite?

M. Say ne s'est pas contenté de réimprimer mon Cours; il y a joint des Notes dans lesquelles il exerce sur moi une critique impartiale et même bénigne tant que je suis d'accord avec lui, mais amère et virulente aussitôt que je m'éloigne de sa théorie. C'est surtout contre la seconde partie de cet ouvrage qu'il dirige ses attaques. Là, j'avais essayé de montrer que les services personnels, regardés par Smith comme stériles, concourent indirectement à la formation du revenu national, en produisant des biens, pour la plupart indispensables à la production matérielle. M. Say, au contraire, soutient dans ses écrits, d'après Garnier et quelques autres économistes, que les services s'appliquent à créer des valeurs, et qu'ainsi ces travaux sont directement productifs. Outre le tort d'avoir suivi une opinion différente de la sienne, M. Say me trouve encore celui d'avoir parlé de lui un peu légèrement. C'en est assez pour exciter sa colère. Dans ses Notes, il s'évertue à me prouver que ma doctrine est fausse, et que j'aurais dû

#### TABLE DES MATIÈRES.

|                                                               | Page         |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| XVI. Précis historique du papier-monnaie et des principale    | 36           |
| banques de circulation.                                       | 10           |
| Origine du papier-monnaie et des banques de circulation       | 1. <i>ib</i> |
| Banques privées en Angleterre et en Écosse.                   | 10           |
| Banque publique d'Angleterre.                                 | 111          |
| Addition de M. JB. Say, contenant la continuation d           | e'           |
| l'histoire de la banque d'Angleterre.                         | 12           |
| Système de Law.                                               | <b>13</b> c  |
| Caisse d'escompte de Paris.                                   | <b>r</b> 5   |
| Assignats et mandats.                                         | 160          |
| Barque de France,                                             | 165          |
| Addition de M. JB. Say, contenant l'histoire de le            |              |
| banque de France.                                             | 168          |
| Vales d'Espagne.                                              | 180          |
| Banques d'Italie.                                             | т84          |
| Banque de Vienne.                                             | т88          |
| Billets de consiance et papier-monnaie de la Prusse.          | 189          |
| Banque de Stockholm.                                          | 191          |
| Banque de Copenhague.                                         | . r 93       |
| Banque des États-Unis d'Amérique.                             | 195          |
| Banque de Russie.                                             | 196          |
| XVII. La richesse individuelle est-elle opposée à la richesse | :            |
| nationale?                                                    | <b>338</b>   |
| XVIII. Sur les moyens que l'Angleterre emploie pour conser-   |              |
| ver aux inventeurs le monopole de leurs découvertes.          | <b>244</b>   |
| XIX. Sur la condition des serfs et des esclaves en Russie.    | 248          |
| XX. Sur l'état actuel des manufactures en Russie.             | 259          |
| XXI. Sur les progrès de l'Irlande en industrie et en richesse |              |
| nationale.                                                    | 166          |
| XXII. Sur la dextérité du peuple russe.                       | . <b>282</b> |
| XXIII. Sur l'origine des républiques.                         | 285          |
| XXIV. Sur les progrès de la liberté individuelle en Europe    |              |
| et dans les colonies européennes depuis le milien du dix-hui- |              |
| tième siècle.                                                 | 288          |
| Tabunaux concernant le numéraire, le change, et les poids     | •            |
| et mesures de Russie                                          | 207          |

| TABLE DES MATIÈRES.                                           | 427<br>Pages. |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| I. Variations dans la valeur intrinsèque de la monnaie d'ar   | · <b>-</b>    |
| gent.                                                         | 298           |
| II. Quantité de la monnaie d'or et d'agent fabriquée et mis   | e             |
| en circulation depuis 1700.                                   | 299           |
| III. Variations dans la valeur intrinsèque de la monnaie de   |               |
| cuivre.                                                       | 300           |
| IV. Quantité de la monnaie de cuivre fabriquée et mise et     | <b>n</b>      |
| circulation depuis 1704.                                      | 302           |
| V. Quantité des assignats émis depuis la fondation de le      | A             |
| banque, et variations que leur valeur a subies comparati      |               |
| vement à l'argent.                                            | 303           |
| VL Évaluation du pair entre les monnaies de Russie et celle   | 8             |
| des principaux états étrangers.                               | 305           |
| VII. Variations arrivées dans le change de Russie depuis 1674 | i. 313        |
| VIII. Valeur intrinsèque de la monnaie de cuivre, comparé     | e             |
| à la valeur de l'assignat.                                    | 320           |
| IX. Essai de calculer la valeur réelle de l'assignat, compara | _             |
| tivement à sa valeur numérique.                               | 321           |
| X. Prix moyens des principaux articles d'exportation, at      | 1             |
| port de Saint-Pétersbourg, comparés entre eux dans le         | 6             |
| années 1803, 1811, et 1814.                                   | 322           |
| XI. Rapport des poids et mesures de Russie avec ceux de       | е             |
| Hambourg, d'Angleterre et de France.                          | īb.           |
| TABLE analytique des matières contenues dans cet ouvrage.     | 323           |

PIN DE LA TABLE DES MATIÈRES DU QUATRIÈME ET DERNIER VOLUME. In the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second sec

general Carter of particles of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of

a contract constraint of the problem of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contr

. The small constant of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the s

and a solution of the solution of the solution of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the propert

AL Raport de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la compa

e Company (1996) in the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of th



# **CONSIDÉRATIONS**

SUR LA NATURE

DU

REVENU NATIONAL.

## SE TROUVE AUSSI:

BOSSANGE FRÈRES, LEIPZIG,
REICHS STRASSE;
MARTIN BOSSANGE ET C°, LONDRES,
14, GREAT MARLBOROUGE STREET.

IMPRIMÉ PAR LACHEVARDIERE FILS, seccesser de cellot, que do colonbre, n. 30.

## **CONSIDÉRATIONS**

SUR LA NATURE

DU

## REVENU NATIONAL,

## PAR HENRI STORCH,

Conseiller d'état actuel au service de Russie, Membre effectif de l'Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg, et du Comité d'instruction établi pour les instituts placés sous la direction suprême de S. M. l'Impératrice mère; Membre honoraire des Académies de Munich, d'Amsterdam, de Harlem, d'Utrecht, des Universités de Moscou et Kharkof, de la Société d'économie rurale à Saint-Pétersbourg, de celle des antiquités russes à Moscou, et de plusieurs autres Sociétés savantes; Grand-Croix de l'ordre de Saint-Volodimir, et Chevalier des ordres de Sainte-Anne et de l'Aigle-Rouge.

DU CHOC DES OPINIONS JAILLIT LA LUMIÈRE.

PARIS,

BOSSANGE PÈRE, LIBRAIRE,

RUE DE RICHELIEU, N. 60;

BOSSANGE FRÈRES, LIBRAIRES,

1824.

nible que je fais mention de ces circonstances. J'avais entretenu quelques relations amicales avec M. Say; j'avais contribué de ma part à faire reconnaître son mérite, en lui ouvrant l'entrée à notre Académie: aurais-je dû m'attendre que, pour prix de ces marques d'estime et d'intérêt, cet écrivain m'enlèverait ma propriété, et, qui plus est, la satisfaction de voir paraître mon ouvrage sous une forme moins imparfaite?

M. Say ne s'est pas contenté de réimprimer mon Cours; il y a joint des Notes dans lesquelles il exerce sur moi une critique impartiale et même bénigne tant que je suis d'accord avec lui, mais amère et virulente aussitôt que je m'éloigne de sa théorie. C'est surtout contre la seconde partie de cet ouvrage qu'il dirige ses attaques. Là, j'avais essayé de montrer que les services personnels, regardés par Smith comme stériles, concourent indirectement à la formation du revenu national, en produisant des biens, pour la plupart indispensables à la production matérielle. M. Say, au contraire, soutient dans ses écrits, d'après Garnier et quelques autres économistes, que les services s'appliquent à créer des valeurs, et qu'ainsi ces travaux sont directement productifs. Outre le tort d'avoir suivi une opinion dissérente de la sienne, M. Say me trouve encore celui d'avoir parlé de lui un peu légèrement. C'en est assez pour exciter sa colère. Dans ses Notes, il s'évertue à me prouver que ma doctrine est fausse, et que j'aurais dû

m'en tenir à la sienne; mais il met dans cette discussion tant de fiel, et il y prend un ton si absolu, qu'on s'aperçoit bien qu'il plaide la cause de son amourpropre plutôt que celle de la vérité.

Cependant quelle est cette doctrine dont M. Say parle avec tant d'emphase, et qu'il croit avoir fondée sur des bases inébranlables? Qu'est-ce qu'il appelle des valeurs immatérielles? Quelle influence leur accorde-t-il sur le revenu national? Quelles sont les modifications qu'en conséquence de ce principe il apporte à la théorie de ce revenu telle que Smith nous l'a transmise, et telle que M. Say l'enseigne d'après lui? C'est ce que je vais examiner tout-à-l'heure, non pas comme adversaire du principe des va-

leurs immatérielles, mais comme son sectateur; car long-temps avant que les Notes de M. Say eussent paru, j'avais déjà publiquement embrassé ce principe (1). Qu'il ait ignoré cette circonstance, je le crois; mais du moins s'ensuit-il que sa critique est venue trop tard pour m'éclairer sur mes erreurs. Voyons maintenant si la doctrine de M. Say en est exempte. L'analyse que j'en ferai peut être instructive pour ceux qui ne la connaissent pas à fond; et quant à l'auteur, comme il déclare que l'intérêt de la science l'a obligé d'être sévère en-

<sup>(1)</sup> Dans un mémoire présenté à l'académie des sciences le 16 juin 1819, et inséré dans le 8° volume de sa collection, sous le titre : Le revenu national considéré sous un nouveau point de vue.

vers moi, il doit me savoir gré de l'être envers lui.

Smith ne reconnaît d'autres produits que ceux qui sont composés de matières : M. Say admet l'existence de *produits immatériels*. Mais qu'est-ce qu'il entend par ce nom? Voici la réponse qu'il nous donne à cette question fondamentale (1):

· Un médecin vient visiter un malade, • observe les symptômes de son mal, lui

<sup>(4)</sup> Traité, I, 121. J'observe ici, une fois pour toutes, que je cite le Traité de M. Say d'après la quatrième édition, et mon Cours d'après l'édition de Paris. Les allégations de ce dernier ouvrage se rapportent aux Notes de M. Say. Les chiffres romains indiquent le volume, les chiffres arabes la page.

- prescrit un remède, et sort sans laisser
  aucun produit que le malade ou sa famille puisse transmettre à d'autres personnes, ni même conserver pour la consommation d'un autre temps.
- L'industrie du médecin a-t-elle été
  improductive? Qui pourrait le penser?
  le malade a été sauvé. Cette production
  était-elle incapable de devenir la matière d'un échange? Nullement, puisque le conseil du médecin a été échangé
  contre ses honoraires; mais le besoin
  de cet avis a cessé dès le moment qu'il
  a été donné. Sa production était de le
  dire, sa consommation de l'entendre;
  il a été consommé en même temps que
  produit. C'est ce que je nomme un
  produit immatériel.

VIII

Cet exemple, qui doit tenir lieu d'une définition, vaut-il une définition? J'en doute; car il peut s'appliquer à des cas bien dissemblants(1). D'ailleurs, quel est, dans cet exemple, le produit immatériel? Est-ce le travail du médecin, ou est-ce le résultat de ce travail, la santé qu'il a rendue au malade? D'après ce raisonnement, « Le malade a été sauvé, donc l'industrie du médecin a été productive, » on devrait croire que c'est la santé qui constitue ici le produit; mais

<sup>(1)</sup> Mettons à la place du malade un homme à bon appétit qui entre chez un restaurateur pour y manger un pâté: ne pourrait-on pas appliquer mot pour mot à ce déjeûner substantiel tout ce que M. Say dit de l'avis du médecin? La parodie serait plaisante si l'on se donnait la peine de la faire.

l'idée que c'est le conseil du médecin ou son service. Dans cette incertitude, je consulte l'Epitome de l'auteur; il me présente une définition. « Un produit immatériel, y dit M. Say, est toute espèce d'utilité qui est nécessairement consommée au même instant que produite, et qui par conséquent ne peut se ransmettre ni s'amasser; tels sont les services personnels (1). » Voilà du moins

<sup>(1)</sup> Traité, II, 491. Suivant la doctrine de M. Say, les services utiles ne sont pas les seuls produits immatériels. « Toute espèce d'utilité, dit-il, qui résulte d'un capital ou » d'un bien-fonds est un pareil produit; telle, par exemple, » que l'utilité qu'on retire d'une maison, d'un meuble, d'une » route, d'un jardin d'agrément. » Ces espèces d'utilité, il les appelle aussi des services, de sorte qu'il ne parle pas sou-

qui est clair: ce sont les services euxmêmes que M. Say appelle des produits. Mais que deviennent donc leurs résultats, leurs effets? L'auteur croirait-il que ces effets ne peuvent compter pour des

lement des services productifs de l'homme, mais encore de ceux des terres et des capitaux. Or comme l'auteur enseigne lui-même (Ibid., pag. 490) que c'est l'utilité seule qui constitue le produit, il s'ensuit que les maisons, les meubles, etc., ne sont proprement que des produits immatériels; car ôtez leur l'utilité, ils cesseront d'être des produits. Mais M. Say enseigne encore qu'un produit immatériel est une utilité qui se consomme au même instant qu'elle est produite: comment ce caractère est-il applicable à l'utilité d'une maison, d'un meuble, d'une route, d'un jardin d'agrément? Ces observations me justifient, je pense, de n'avoir donné aucune attention à ces prétendus services des terres et des capitaux que l'auteur range aussi parmi les produits immatériels.

produits, parcequ'il leur manque le caractère essentiel d'un produit, la valeur? Tout au contraire, il blâme Smith d'avoir refusé le nom de produits aux résultats de l'industrie des musiciens, des acteurs, des médecins, des juges, des administrateurs de la chose publique (1). « Les fruits de ces travaux, » continue-t-il, ne sont-ils pas réels? Ils » sont tellement réels qu'on se les procure au prix d'un autre produit qui est ma-» tériel. » Et c'est après avoir critiqué Smith de ne pas donner aux résultats des services le nom de produits que M. Say lui-même leur conteste cette qualification; c'est après avoir reconnu d'une ma-

<sup>(1)</sup> Traité, I, 122.

nière si formelle la valeur de ces résultats qu'il me reproche de les avoir appelés des valeurs, et qu'il s'écrie: « Quoi! » le culte une valeur! la sécurité une va-» leur! Tout cela est insoutenable (1). »

On voit que M. Say confond les services avec leurs résultats; il est donc tout naturel qu'il m'attaque pour les avoir distingués. J'avais essayé de classer ces résultats et d'en tracer la nomenclature: non content de la rejeter, il se plaît à la tourner en ridicule. Mais, n'en déplaise à M. Say, je suis toujours encore de l'avis qu'un travail productif n'est pas son produit, pas plus qu'une cause n'est son

<sup>(1)</sup> Cours, III, 226-302.

propre effet. L'utilité même d'un travail est si peu son produit, qu'au contraire il faut qu'il produise pour être utile. Prendre les services utiles pour les produits qu'ils créent est une méprise semblable à celle qui prendrait l'arbre pour les fruits qu'il donne, parceque l'arbre est constamment sous nos yeux, tandis qu'il y a des époques où les fruits n'y sont pas, et que souvent ils sont incertains.

Cette erreur est fondamentale dans la doctrine de M. Say, et elle l'entraîne à des conséquences bien étranges. Comme il suppose que les services sont identiques avec leurs produits, il doit nécessairement admettre que ceux-ci n'ont point de durée; et comme il trouve que l'accumulation des produits exige leur durée, il est forcé d'en conclure que les services dont il proclame la faculté productive ne contribuent nullement à enrichir les nations. Telle est en effet sa doctrine; pour s'en convaincre, il suffit de jeter les yeux sur la table analytique de son Traité, où il dit : « Les produits im-» matériels, n'étant pas susceptibles de » se conserver, ne peuvent s'accumuler; » ainsi, en favorisant leur multiplication, on ne fait rien pour la richesse, on ne » fait que pour la consommation (1). » C'était bien la peine de combattre Smith, et d'annoncer un nouveau principe constitutif de la science, pour en revenir au

<sup>(1)</sup> Traité, I, 464.

même résultat que cet écrivain! « Une » nation, dit M. Say, où il se trouve-» rait une foule de musiciens, de prê-» tres, d'employés (quel choix dans ces » exemples), pourrait être une nation » fort divertie, bien endoctrinée, et admirablement bien administrée; mais » voilà tout. Son capital n'en recevrait » aucun accroissement (1). » C'est comme' si l'on disait : Une nation où il se trouverait une foule de laboureurs, de tisserands, de maçons et de charpentiers, pourrait être une nation fort bien nourrie, vêtue et logée; mais voilà tout. Il faut convenir que Garnier, qui part de la même erreur, est plus conséquent, car

<sup>(1)</sup> Traité, I, 124.

voici comment il raisonne: Les services sont-ils des produits, et les produits composent-ils le revenu, il s'ensuit que le revenu doit être d'autant plus grand que les services se multiplient davantage.

M. Say, en combattant ce raisonnement, insiste sur ce qu'il y a des services improductifs (1); mais quand les services eux-mêmes sont les produits, comment peuvent-ils être improductifs? Voilà de ces propositions dont on peut dire avec raison qu'elles sont insoutenables.

Telle est l'idée que l'auteur se fait des produits immatériels; voyons ce que, d'après cette idée, il appelle le *travail* 

<sup>(1)</sup> Traité, I, 124-125.

productif. « C'est, dit-il, le travail au-» quel on se livre pour exécuter une des » opérations de l'industrie, ou seulement » une partie de ces opérations (1). » On voit que cette notion en suppose une autre, celle de l'industrie. Or, à la page 7, l'auteur paraît borner ce travail à celui de l'agriculture, des manufactures et du commerce, car il n'y parle que de ces trois branches. A la page 14 il y ajoute la profession du savant, mais du savant seulement qui étudie la marche et les lois de la nature. La page 128 nous donne de nouvelles lumières: il y est dit que les domestiques, les portefaix, les courtisanes même, exercent aussi une industrie, mais une industrie fort simple,

<sup>(1)</sup> Traité, 1, 52.

XVIII

dont l'apprentissage se réduit à rien, et qui n'exige point de capitaux. Enfin, à la page 126, l'auteur déclare que le mot industrie comprend toute espèce de travail productif. Ainsi ce travail c'est l'industrie, et l'industrie c'est le travail productif; voilà tout ce que nous apprenons. Il n'y a que l'industrie du militaire que M. Say exclut de la catégorie du travail productif, où il a compris celle des courtisanes. « Smith appelle, dit-il, un soldat un travailleur improductif; plût à » Dieu! c'est plutôt un travailleur des
• tructif (1). »

Le sens dans lequel M. Say se plaît à prendre le mot d'industrie est tout-à-

<sup>(1)</sup> Traité, II, 298.

fait nouveau; on n'est guère accoutumé d'entendre parler de l'industrie des savants, des magistrats, des prêtres. Quel est le but de cette innovation, quelle est son utilité? Autrefois le terme d'industrie était exclusivement réservé pour les travaux des manufactures et du commerce: Smith, en distinguant l'industrie des villes de celle des campagnes, y a compris tous les travaux qu'il appelle productifs. D'un autre côté, le nom de services comprend tous les travaux utiles que cet écrivain regarde comme improductifs. Pourquoi M. Say confond-il cette distinction, qu'il importe de maintenir, ne serait-ce que pour avoir un moyen de s'entendre lorsqu'il s'agit de combattre l'opinion de Smith? D'ailleurs cette distinction n'est-elle pas fondée sur

un caractère palpable, les produits de l'industrie étant matériels, et ceux des services étant d'une nature immatérielle? Les lecteurs qui voudraient contester ce caractère de l'industrie au commerce n'auraient pas suffisamment approfondi la nature de ses opérations. Il fournit effectivement des produits matériels à une contrée, en y transportant ceux des autres contrées qui y manquent. Le sucre des Indes qui se trouve à Saint-Pétersbourg y est un produit du commerce extérieur : le froment de la Russie méridionale y est un produit du commerce intérieur: sans le commerce, ces marchandises n'existeraient point pour cette ville; donc, pour elle, c'est le commerce qui les produit. Il en est de même du commerce en détail : il fournit des produits matériels aux individus, comme le commerce en gros en fournit aux villes, aux provinces, aux royaumes; une marchandise qui ne se vend qu'en gros n'existe point pour celui qui n'en peut acheter qu'une petite portion. Toutes les occupations commerciales, au contraire, par lesquelles les produits matériels ne sont point déplacés se rangent parmi les services, bien que leur récompense se trouve confondue dans le prix de ces produits, car la récompense d'une foule d'autres services s'y trouve également confondue.

Passons à la notion du capital. Si les services sont utiles, comme M. Say en convient, ils doivent l'être aux producteurs comme aux simples consommateurs. Or,

11XX

s'ils sont utiles aux premiers, leur valeur doit se reproduire par le travail que
ceux-ci font; elle doit se retrouver dans
leurs produits. Pourquoi donc M. Say les
exclut-il du capital? pourquoi soutientil qu'une nation où il se rendrait beaucoup de services utiles pourrait être
une nation bien instruite et bien administrée, mais que son capital n'en recevrait aucun accroissement? « C'est que
» les services n'ont point de durée, » dit
l'auteur. Mais qu'est-ce qui constitue le
capital? Sont-ce les produits, ou est-ce
leur valeur? « C'est leur valeur, et rien
» que leur valeur, » dit M. Say (1). Et,

<sup>(1) «</sup> Il est à remarquer que le capital change perpétuellement de formes quand il est employé productivement. Le même capital existe tantôt sous la forme d'une somme

s'il en est ainsi, la durée des produits qu'a-t-elle de commun avec le capital? La valeur des produits immatériels n'est-elle pas susceptible d'être accumulée, tout aussi bien que celle des produits matériels? Garnier n'a-t-il pas déjà montré que les classes laborieuses que Smith appelle improductives concourent aussi à l'accroissement du capital national, par les épargnes qu'elles font sur les revenus provenants de leurs travaux? Et lorsqu'un

d'argent, tantôt sous celle d'une matière première, d'un outil, d'une marchandise confectionnée. Ces choses ne sont pas proprement le capital; il réside dans la valeur qu'elles ont; de sorte qu'à parler avec la plus grande propriété, un capital est toujours d'une essence immatérielle, puisque ce n'est pas la matière qui fait le capital, mais la valeur de cette matière, valeur qui n'a rien de corporel.» (Traité, II, 454.)

entrepreneur emploie à sa production les services qu'il achète, pourquoi la valeur de ces services ne formerait-elle pas une partie de son capital, puisque la valeur des travaux d'industrie qu'il achète en forme une partie, de l'aveu même de l'auteur? Mais lors même qu'on ne voit dans le capital que des produits nécessaires à la production, ceux qui sont immatériels en doivent-ils être exclus, par la raison qu'ils n'ont point de durée? Je n'insiste point sur la fausseté de cette opinion; j'admets avec M. Say que les services sont identiques avec leurs produits: mais du moment que les uns ou les autres sont nécessaires au producteur, et qu'il est obligé de les consommer pour produire, ne sont-ils pas un élément de son capital? Si la consommation des services est improductive, à cause de leur défaut de durée, pourquoi M. Say regarde-t-il la consommation du travail industriel comme productive (1)? Ce travail a-t-il plus de durée que l'autre?

De même que, dans la doctrine de cet écrivain, les produits immatériels sont inutiles au capital, le capital à son tour est à peu près inutile à la production immatérielle. Tout ce que M. Say dit à ce sujet se réduit au principe suivant: « La plupart des produits immatériels » sont le résultat d'un talent; tout talent » suppose une étude préalable, et aucune

<sup>(1) &</sup>quot;Le fabricant, en achetant le travail de l'ouvrier et en le consommant, consomme reproductivement une portion de son capital. "( *Traité*, II, 227.)

• étude n'a pu avoir lieu sans des avan-» ces (1). » Ainsi cet auteur s'imagine que, pour créer des produits immatériels, il suffit d'avoir les facultés personnelles et acquises (ou, comme il s'exprime très vaguement, le talent) que ce travail exige? C'est comme si l'on supposait que, pour faire du drap, il suffit d'avoir appris l'art d'en faire. Quoi! ne faut-il pas des bâtiments aux tribunaux comme aux écoles, des arsenaux et des forteresses à l'armée, des vaisseaux, des chantiers et des ports à la marine, des livres et des instruments au savant, des drogues et des outils au médecin? Le numéraire, les routes, les

<sup>(1)</sup> Traité, I, 126.

PRÉFACE.

canaux, les moyens de transport, sontils moins utiles aux services qu'à l'industrie? Comment M. Say n'a-t-il pas été frappé de cette observation, qu'il faut être aveugle pour ne pas faire? Ou bien trouve-t-il que toutes ces valeurs ne sont point un capital lorsqu'elles sont employées à la production immatérielle? Ce serait convenir que les services ne sont point productifs, ou, comme M. Say s'exprimerait, qu'ils ne sont point des produits.

La partie de son ouvrage où l'auteur traite des consommations ne présente pas moins de contredits que les autres. Si les services sont un travail productif, comme M. Say le soutient, il s'ensuit que tout ce qu'ils consomment nécessai-

XXVIII

rement pour produire est consommé productivement: d'où vient donc que M. Say relègue parmi les consommations improductives celles que fait le gouvernement pour maintenir la sûreté extérieure et intérieure, ou pour procurer au peuple la jouissance d'un culte public? Les services des administrateurs, des juges, des ecclésiastiques, seraient-ils moins productifs que ceux des domestiques, des portefaix et des courtisanes, ou même destructifs, comme ceux des soldats (1)? ou bien l'auteur croit-il l'utilité de ces services si douteuse, qu'on doive supposer que les peuples s'en passeraient volontiers, s'ils n'étaient pas

<sup>(1)</sup> Voyez cette préface, pag. 10.

forcés à les accepter? Telle est apparemment l'idée que M. Say s'en forme, du moins à en juger d'après l'indifférence, pour ne pas dire le mépris, avec lequel il s'explique sur leurs résultats. Par exemple, s'agit-il du culte, M. Say trouve « que les nations éclairées pourraient » s'en passer, comme les habitants des îles » de la mer Pacifique (1)», lesquels, au reste, ont des idoles et des cérémonies religieuses. S'agit-il de la sécurité ou du gouvernement auguel on la doit, M. Say pense « qu'une nation pourrait, à la ri-» gueur, subsister sans gouvernement; » chaque profession échangerait les fruits » de son travail contre le produit du tra-

<sup>(1)</sup> Cours, III, 242.

vail des autres (1). » Ailleurs il prétend que la sécurité n'est pas un besoin de première nécessité pour les peuples. Les Tartares et les Arabes errants, ditil, se passent de magistrats qui pourvoient à leur sûreté (2). » Et leurs cheiks, leurs cadis?

Mais ne nous pressons pas de juger les opinions de l'auteur sur ces incartades, qui peut-être sont échappées à sa plume dans un moment de mauvaise humeur contre le gouvernement; dans d'autres endroits de ses écrits il professe des principes entièrement opposés à

<sup>(1)</sup> Cours, I, 47.

<sup>(2)</sup> Cours, III, 242.

ceux-là. Il convient franchement « que » l'industrie d'un administrateur de la » chose publique, d'un juge, satisfait à » des besoins tellement nécessaires, que, » sans leurs travaux, nulle société ne » pourrait subsister (1). » Il va même plus loin : il blâme Smith d'avoir méconnu la faculté productive des services du gouvernement. « Son tort est, dit-il, d'avoir » appelé improductives les fonctions de » roi, de magistrat. Lorsque ces fonc- » tions sont bien remplies, ce que la so- » ciété leur paic (à qui? aux fonctions?) » est l'équivalent d'un véritable service » qu'ils rendent à la société (2). » Or,

<sup>(1)</sup> Traité, I, 122.

<sup>(2)</sup> Cours, I, 126.

11XXX

puisque M. Say admet que les travaux du gouvernement sont productifs, il en conclut que les valeurs qu'un gouvernement consomme pour maintenir la sûreté publique et privée ne sont pas des fonds qui se reproduisent (1); et, en conséquence de ce principe, lorsque, dans son Traité, il parle des consommations publiques, il les regarde comme faites en pure perte pour le revenu national. Logique admirable! mais qui se sent le courage de la suivre?

Quand Smith soutient que les impôts, ainsi que tous les revenus fondés sur les impôts, sont dérivés des revenus créés

<sup>(1)</sup> Cours, 1, 209.

par l'industrie, c'est une conséquence nécessaire de son principe fondamental, qu'il n'y a que l'industrie qui fournit des produits. Mais comment M. Say peut-il admettre cette conséquence, lui qui combat le principe d'où elle découle, et qui déclare formellement que Smith a tort d'envisager comme improductives les fonctions de roi et de magistrats? Comment cette doctrine s'accorde-t-elle avec des assertions telles que voici:

Qu'à moins qu'une opération de finance ne soit une entreprise d'industrie, elle ne peut donner au gouvernement que ce qu'elle ôte aux particuliers (1);

Que la valeur fournie par le contri-

<sup>(1)</sup> Traité, II, 335.

XXXIV

buable est livrée gratuitement, et que celui-ci ne reçoit point de compensa-tion(1);

Que les contributions ne sont point un revenu, mais un *tribut* imposé sur le revenu (2);

Qu'elles sont des *fléaux* de la même espèce que la grêle, la gelée, la guerre, les déprédations (3);

Que sir Robert Hamilton a raison de les assimiler aux vols (4);

Qu'elles ont cet inconvénient général,

<sup>(1)</sup> Traité, II, 267, et 273 dans la note.

<sup>(2)</sup> Traité, II, 75, dans la note.

<sup>(3)</sup> Traité, II, 475.

<sup>(4)</sup> Traité, II, 267, dans la note.

d'appliquer les produits de la nation à des usages peu favorables à son bonheur et à ses reproductions (1): — ainsi qu'avec une foule d'autres axiomes de la même force et de la même vérité?

On voit par ces citations que M. Say ne se contente pas d'adopter toutes les conséquences d'un principe qu'il rejette, mais qu'il les pousse bien plus loin que l'auteur de ce principe ne l'a jamais fait: car, bien que Smith regarde comme une dépense improductive les frais qu'exige le gouvernement, il convient cependant que cette dépense

<sup>(1)</sup> Traité, II, 365.

XXXVI

est légitime et nécessaire (1), tandis que M. Say la représente comme illégitime et nuisible, comme une spoliation du plus faible au profit du plus fort. Cette manière d'envisager le revenu public ne

<sup>(1)</sup> Rich. des nat., liv. V, chap. 1, conclusion. Parmi les dépenses publiques que Smith croit légitimes et nécessaires, il comprend encore celles qui se font pour soutenir la dignité du souverain. « Dans une société opulente et » industrieuse, dit-il, où toutes les classes du peuple vien- » nent de jour en jour à faire plus de dépenses dans leur » logement, dans leur mobilier, dans leur table, dans leurs » habits et dans tout leur train, comment le souverain seul » conserverait-il l'ancienne simplicité dans toutes ces choses? « Il en vient donc aussi naturellement, ou plutôt nécessai- » rement, à faire plus de dépenses dans chacun de ces » différents articles, et sa dignité semble lui prescrire d'en » agir ainsi. » Quel bon sens et quelle modération dans ce raisonnement!

XXXVII

peut guère surprendre de la part d'un écrivain qui soutient sérieusement que les peuples pourraient subsister sans gouvernement comme sans culte, et qui trouve que, si la protection du gouvernement est un avantage, c'en est un négatif dont on est peu touché (1); mais du moins l'auteur devrait-il être conséquent dans ses principes, et ne pas se contredire en enseignant que les services des fonctionnaires publics sont productifs, et que les dépenses du gouvernement sont justifiables lorsqu'il en résulte pour la nation un avantage égal aux sacrifices qu'elles lui coûtent (2).

<sup>(1)</sup> Traité, II, 366.

<sup>(2)</sup> Traité, II, 274.

XXXVIII

Mais il est temps de finir cette analyse, pour ménager la patience du lecteur. Qu'il juge maintenant si M. Say est parvenu à fonder sur des bases solides la doctrine du revenu immatériel, et s'il lui convient de prendre le ton absolu et doctoral qu'il se permet avec ceux qui sont d'un autre avis que lui. Et ce n'est pas seulement sur cette matière que les principes de l'auteur se trouvent en défaut : dans presque chaque partie de la science (nous en citerons des exemples), il émet des opinions, ou très exagérées, ou entièrement fausses; et toutes ces opinions, il les donne pour des principes incontestables, et il les soutient avec une prétention à l'infaillibilité qui s'irrite du moindre doute et de la moindre contradiction. Les erreurs à part, est-ce

là le moyen d'accréditer une science nouvelle qui n'a déjà que trop de détracteurs?

Après ce que l'on vient de lire, on me croira facilement, que ce n'est pas pour suivre la doctrine de M. Say que j'ai abandonné la mienne. Tout ce que nous avons de commun, c'est de reconnaître l'existence de valeurs immatérielles; encore ne sommes-nous pas tout-à-fait d'accord sur ce point, puisque M. Say les place dans les services utiles, et moi dans leurs résultats. C'est au point de départ même que nos routes se séparent; et plus elles se prolongent, plus elles nous écartent l'un de l'autre. Quel que soit le caractère de mes opinions actuelles sur cet objet important de la science, je ne

les ai empruntées à personne, et leur mérite ou leurs défauts ne peuvent être mis que sur mon propre compte. La marche de mes idées m'y a conduit graduellement, à travers quelques erreurs que je ne rougis pas d'avouer, parceque c'est la vérité que je cherche, et non pas la satisfaction de mon amour-propre.

Choqué, dès la première lecture de Smith, de la distinction qu'il établit entre deux espèces de travaux évidemment utiles toutes les deux, j'eus dès lors de la répugnance à adopter cette distinction: mais je n'en avais pas moins à embrasser l'opinion de Garnier, qui conduit à supposer une multiplication de produits, partout où il y a une multiplication, peut-être inutile, de services; ou celle de M. Say, qui aboutit à prouver que les services, quoique productifs, n'en sont pas moins stériles pour l'enrichissement des nations. Bientôt je reconnus que cette matière ne serait jamais éclaircie, tant que l'on confondrait ces travaux avec les résultats qu'ils produisent; mais, pour ranger ces résultats parmi les éléments du revenu, il faut prouver qu'ils ont de la valeur, et que cette valeur est susceptible d'être reproduite, lorsqu'elle se trouve consommée, par un travail productif. Or, comme les preuves de ces propositions me manquaient, j'étais réduit à revendiquer pour les services une participation indirecte à l'enrichissement des nations, à peu près dans le sens que les économistes de l'école française l'avaient accordée aux travaux des manufactures et du commerce. C'est cette doctrine que j'ai professée dans mon Cours. Depuis la publication de cet ouvrage, une méditation plus approfondie m'a fait apercevoir que la valeur des services s'attache à leurs effets, comme celle des travaux d'industrie s'attache à leurs produits matériels; ainsi je ne puis hésiter davantage à reconnaître aux services une coopération directe à la formation et à l'accroissement du revenu national : c'est le principe que je tâche d'établir et de développer dans ces considérations.

Cependant, ce principe une fois reconnu, il faut aussi en reconnaître les conséquences, et dès lors plusieurs des propositions les plus essentielles de la doctine de Smith s'en trouvent modifiées plus ou moins. Je me suis borné à montrer l'influence que ce principe exerce sur la théorie du capital et sur celle de l'emploi convenable du revenu superflu, parcequ'ici l'application est plus difficile qu'ailleurs; reste à l'étendre sur les autres parties de la science, partout où la nécessité s'en présentera.

Un livre dans lequel on établit des principes contraires à une doctrine accréditée ne peut éviter de prendre une forme polémique; ainsi j'ai dû plaider contre Smith la cause des services, comme ce philosophe a plaidé contre Quesnay la cause de l'industrie des villes. Mais je crois m'être acquitté de ce devoir avec le calme et la modération dont ce grand XLIV

écrivain m'avait laissé le modèle, et même avec les égards que son mérite éminent impose à tous ceux qui savent l'apprécier.

Au reste, bien que j'espère n'avoir pas inutilement travaillé pour la science, je suis loin de regarder mon travail comme une doctrine achevée. Eh! qui pourrait avoir cette présomption à l'égard de l'économie politique, lorsqu'on voit que Smith lui-même a laissé tant à faire à ses successeurs?

## CONSIDERATIONS

SUR LA NATURE

DU

# REVENU NATIONAL.

### CHAPITRE I.

LES NOTIONS DE REVENU, DE FORTUNE ET DE RICHESSE SONT-ELLES LES MÊMES POUR LA NATION COMME POUR LES INDIVIDUS?

1. Ce qu'un individu appelle ordinairement son revenu annuel, c'est la somme d'argent qui lui revient dans l'année. Il serait inutile de vouloir prouver, après Smith, que c'est plutôt la somme des choses qu'il achète avec cet argent, et qu'il emploie à satisfaire ses besoins.

II. Lorsque les choses sont propres à contenter nos besoins, et que nous y reconnaissons cette propriété, nous disons qu'elles sont utiles. Ainsi l'utilité des choses n'est pas moins fondée dans le jugement que nous en portons que dans leur propre nature; car si une chose ne nous paraît pas convenable à la satisfaction de nos besoins, quelque propre qu'elle y soit, elle ne sera pas utile; et réciproquement elle ne le sera pas non plus quand cette propriété lui manque, quelque disposés que nous soyons à l'y reconnaître.

III. Remarquons que l'économie politique se sert du mot besoin dans le sens le plus étendu, de manière qu'il exprime les besoins factices aussi bien que les besoins réels. Ainsi, lorsqu'il est question de choses utiles, ce terme comprend non seulement les choses qui nous sont nécessaires ou qui satisfont à nos besoins réels, mais encore celles dont nous pouvons nous passer ou qui contentent nos besoins factices. Ces dernières sont communément qualifiées d'a-

gréables, bien que ce mot ne désigne pas précisément ce qui est opposé au nécessaire. Nul doute que les choses nécessaires ne soient plus utiles que les autres; mais l'épithète d'inutile ne convient à aucune des choses qui servent à la satisfaction de nos besoins, supposé toutefois que ceux-ci ne soient contraires ni à la raison ni à la morale.

IV. L'idée que les hommes se font de l'utilité des choses est en général bien plus raisonnable qu'on ne le croit; seulement il ne faut pas la juger sur le prix auquel les choses se paient. Jamais un homme qui a son bon sens ne donnera la préférence aux choses agréables lorsqu'il manque de choses qui lui sont nécessaires; mais quand il se trouve pourvu de ces dernières au-delà de ce que requièrent ses besoins, il faut bien qu'il en échange le superflu contre des choses non nécessaires, puisque autrement ce superflu lui deviendrait inutile. Ceci explique comment il arrive que le prix des choses les plus frivoles surpasse souvent de

beaucoup le prix des choses les plus nécessaires. Dira-t-on que le pauvre se refuse les choses agréables par la raison qu'il les trouve inutiles? Eh bien, de même aussi, lorsque le riche les paie plus cher que les choses nécessaires, ce n'est pas qu'il les trouve plus utiles, mais qu'il est déjà suffisamment pourvu de choses nécessaires, et que la production des objets agréables est en général plus difficile et plus coûteuse que celle des autres. On voit ce qui en est de cette assertion de M. Say, que le prix des choses est la mesure de l'utilité qu'elles ont au jugement des hommes (i). Plutôt que dans le prix cette mesure se découvrirait-elle peut-être dans le profit que laissent les prix, après en avoir déduit les frais de production; car l'expérience prouve qu'en général le profit est plus considérable et plus sûr dans la production des choses nécessaires que dans celle des choses agréables. Une livre d'or se vend beaucoup plus cher qu'une

<sup>(1)</sup> Traité, II, 506.

livre de fer; mais en général la production du fer donne des profits plus grands et plus sûrs que celle de l'or.

V. Ainsi le revenu national se compose de choses utiles. Qu'elles soient immédiatement utiles, comme les denrées qui servent à nourrir, vêtir, loger les hommes, ou qu'elles le soient médiatement, comme les matières premières, les outils et tous les objets dont on se sert pour produire, ceci n'y fait aucune différence. Le métier du tisserand fait partie du revenu national aussi bien que le drap qu'il sert à tisser; le blé récolté y appartient tout autant que le pain qu'on en prépare.

VI. Avant de quitter cette matière, il convient d'observer qu'en économie politique les choses utiles portent différents noms, suivant le point de vue sous lequel on les considère. C'est ainsi qu'elles sont appelées besoins, pour indiquer qu'elles en contentent; éléments du revenu, parcequ'elles le constituent; produits, relati-

vement à leurs sources; capitaux, lorsqu'elles deviennent des moyens de production; objets de consommation, vu la destruction qu'entraîne leur usage; marchandises, lorsqu'elles entrent dans le commerce; biens, relativement à leur utilité; valeurs, relativement à la valeur ou au prix qu'on leur attribue dans l'échange(1). Enfin

<sup>(1)</sup> Nous saisissons cêtte première occasion qui se présente pour observer que nous n'admettons qu'une seule espèce de valeur, savoir celle d'échange, le terme de valeur d'usage nous paraissant tout-à-fait superflu. En effet, qu'est-ce que la valeur d'usage, si ce n'est pas l'utilité des choses? or, s'il en est ainsi, le terme d'utilité suffit. Ceux qui admettent les deux espèces soutiennent que l'utilité des choses n'est que la propriété qu'elles ont de pouvoir servir aux besoins de l'homme, tandis que la valeur exprime une utilité reconnue. Cette subtilité n'a aucun fondement. Jamais une chose ne devient utile par la propriété seule qu'elle a de le devenir; il faut pour cela que cette propriété soit reconnue par ceux à qui la chose peut être utile. (Voyez, ci-dessus, le § II.)

Mais si le mot d'utilité suffit pour exprimer la valeur d'usage, celui de prix ne suffit-il pas également pour dé-

on les appelle aussi quelquefois richesses, mais sans fondement, puisqu'il n'y a pas toujours de la richesse la où il y a des choses utiles. Il est ridicule de parler des richesses d'un peuple pauvre et barbare, ou d'appeler un pain d'avoine ou une paire de sabots des richesses.

## VII. Le mot fortune exprime toujours une

signer la valeur d'échange? Il me semble que non; car, bien que ces expressions soient synonymes, on ne saurait les employer indifféremment sans contrevenir à la langue. On dit, par exemple, que les choses ont une valeur lorsqu'elles sont troquées, et qu'elles ont un prix lorsqu'elles sont vendues, c'est-à-dire échangées contre du numéraire. Même dans ce cas, le terme de valeur est employé lorsqu'il s'agit d'une évaluation présumée; celui de prix, lorsqu'il est question d'un achat ou d'une vente: on ne parle pas du prix d'une chose qui n'est pas à vendre, mais de sa valeur; réciproquement, on ne s'informe pas de la valeur des denrées qui se vendent, mais de leur prix. Personne ne parle du prix de l'argent, car il n'y a que les choses vendables qui aient un prix, et le numéraire ne se vend pas, mais il achète ce qui est à vendre.

source de revenu, jamais le revenu lui-même. Un particulier n'estime avoir de la fortune qu'autant qu'il est en possession d'une source de revenu qui le dispense de travailler s'il n'en a pas la volonté ou la faculté; d'une source transmissible et permanente qu'il puisse vendre, donner ou léguer à d'autres personnes. Une pareille source de revenu ne peut qu'être un bien-fonds et un capital; ainsi la fortune des individus se constitue toujours de la possession de l'un ou de l'autre.

VIII. On entend quelquefois dire que le travail est la fortune du pauvre. Comme figure oratoire, cette expression peut passer, mais l'économie politique ne devrait point s'en servir; l'immense différence qui subsiste entre ces deux espèces de propriétés, celle des facultés personnelles, qui donnent le pouvoir de travailler, et celle d'un bien-fonds ou d'un capital, qui donnent le pouvoir d'acheter le travail des autres, ne permet pas de les confondre sous un seul nom. L'une présente à son pos-

l'autre le lui procure immédiatement; en possédant l'une on n'est pas toujours à l'abri de mourir de faim, l'autre vous garantit au moins de la misère; l'une exige des peines pour en tirer un revenu, l'autre le donne gratuitement; l'une cesse d'exister avec son possesseur et mème avant sa mort, l'autre n'a point de terme qu'on puisse assigner; l'une est intransmissible, l'autre peut se partager avec ceux qu'on aime; l'une vous rend dépendant, l'autre assure votre indépendance. Ces différences sont trop nombreuses et trop essentielles pour ne pas distinguer, même de nom, les sources de revenu auxquelles elles appartiennent.

IX Or, si le mot fortune n'est applicable qu'aux sources de revenu dont la jouissance n'exige pas nécessairement le travail de ceux qui les possèdent, il est évident qu'il n'y a point de fortune nationale. En effet, comment les propriétaires fonciers et les capitalistes se trouvent-ils avoir un revenu sans travail? c'est

en prétant leurs fonds à d'autres individus qui leur en paient une rente. Or une nation pourrait-elle jamais prêter à d'autres nations tous ses biens-fonds et tous ses capitaux, et se constituer rentier, comme particulier? Il nous paraît donc que le terme de fortune nationale est vicieux, et qu'en parlant de tout un peuple, il ne peut être question que des sources de son revenu. Celles-ci se bornent à la nature et au travail de l'homme. Il est vrai que le revenu lui-même peut devenir à son tour une source de revenu, s'il est employé comme capital; mais dans ce cas même il ne saurait être regardé comme une source primitive, puisque toujours il n'existe que par la nature et le travail, et qu'il ne devient productif que par l'action de ces causes.

X. La limite qui sépare la richesse de la pauvreté, c'est l'aisance; elle se constitue du nécessaire abondant. L'idée de la richesse individuelle paraît être liée à celle de la fortune, et non du revenu. On ne dit pas d'un homme

qu'il est riche lorsqu'il ne possède aucune fortune, quelque considérable que puisse être son revenu; un pareil revenu est précaire, lors même qu'il ne dérive pas du travail de celui qui en jouit; et l'idée de la richesse renferme toujours celle d'un revenu permanent, et qui donne de l'indépendance.

XI. Quant à la richesse nationale, c'est tout le contraire: elle consiste exclusivement dans le revenu, puisqu'une nation n'a point de fortune. Mais les revenus d'une nation se composent des revenus de tous ses membres, et ceux-ci sont sujets à de grandes différences. Sur quelle classe des revenus particuliers jugera-t-on celui de la nation? La réponse ne saurait être douteuse, c'est sur la classe dans laquelle se rangent les revenus de la pluralité des individus. Ainsi un pets nombre de fortunes colossales prouve aussi peu pour la richesse d'une nation, qu'un nombre circonscrit de gens misérables ne prouve pour sa pauvreté. Mais comme la richesse ne saurait jamais être

le partage du grand nombre, nous dirons qu'une nation est riche quand l'aisance de ses membres l'emporte en général sur la misère, et qu'elle est pauvre quand la misère est plus générale que l'aisance.

XII. On voit par ces observations qu'il n'est pas exact de dire que la richesse nationale est l'objet de l'économie politique: cette science s'applique également à découvrir les causes de la misère des peuples; et comme une nation est riche ou pauvre, suivant que son revenu est abondant ou chétif, c'est ce revenu qui constitue le véritable objet de la science. On voit encore que cette science qui s'occupe du revenu national devrait être appelée l'économie nationale; mais c'est aux écrivains français à donner dans leur langue l'exemple d'une innovation raisonnable qui s'est déjà opérée dans la langue allemande.

#### CHAPITRE II.

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS DU REVENU NATIONAL DONT S'OCCUPE L'ÉCONOMIE POLITIQUE, ET SOUS QUEL POINT DE VUE DOIT-ELLE LES CONSIDÉRER?

- I. S'il est vrai, comme on ne saurait le contester, que le revenu d'une nation comprend tous les objets qu'elle consomme pour satisfaire ses besoins, il s'ensuit qu'il n'est nullement nécessaire qu'une chose soit vendable pour former un élément de ce revenu; il suffit qu'elle soit utile. Mais l'économie publique peut-elle s'occuper de tous les éléments du revenu, ou ne faut-il pas plutôt qu'elle se borne exclusivement à la considération des valeurs? Il nous semble que les observations suivantes suffisent pour résoudre cette question fondamentale.
  - II. La production, la consommation et la

distribution du revenu national, voilà les phénomènes que cette science s'attache à expliquer. Or tout le monde sait qu'il est impossible de produire des choses utiles sans en consommer ou détruire en même temps: ainsi, pour juger s'il y a réellement production, il importe de comparer les objets produits avec ceux qui sont consommés; et cette comparaison ne peut se faire que sur leur utilité, ou sur leur valeur.

III. Elle se fait sur l'utilité des objets, toutes les fois qu'un individu n'en produit que pour ses propres besoins. Alors, s'il trouve que les choses qu'il a produites lui sont plus utiles que celles qu'il a consommées pour produire, il s'est enrichi; de même que, dans la supposition contraire, il s'est appauvri. Chez les nations incultes, tout le monde est dans ce cas; chacun n'ayant que peu de besoins, il lui est possible de les satisfaire tous par son propre travail.

IV. Mais à mesure que les besoins d'un peu-

ple se multiplient, ceci devient toujours plus difficile; en conséquence, chaque individu se borne à la production d'un petit nombre d'objets, d'un seul s'il le peut, et il tâche d'en échanger le superflu contre les objets que les autres produisent. De cette manière, chacun produit infiniment plus pour les besoins des autres que pour les siens, chacun devient une espèce de marchand; et dès lors ce n'est plus sur l'utilité des choses, mais sur leur prix que la comparaison se fait. Quelque peu utile que soit un produit, et quelque utiles que soient les choses qu'on sacrifie pour le créer, le producteur fait un gain; du moment que le prix du produit surpasse le prix des choses consommées pour produire; comme, dans la supposition contraire, il fait une perte. C'est sur ce calcul que se règle l'activité de chaque producteur, conséquemment tout l'œuvre de la production du revenu national, et même la plus grande partie de la consommation nationale, savoir celle qui se fait pour produire. Quant à la distribution du revenu, comme elle s'opère par

les échanges, il est clair qu'elle se règle également sur les prix.

V. On voit que l'économie publique ne peut rendre compte de ces phénomènes qu'en envisageant comme valeurs les produits dont se compose le revenu national. Sans doute qu'il en serait autrement si chacun ne produisait que pour ses propres besoins; mais, dans cette hypothèse, la science de l'économie politique serait inutile, puisque d'un côté il n'y aurait pas lieum une distribution de produits, et que de l'autre la production et la consommation présenteraient des phénomènes si qu'ils n'auraient guère besoin d'explication. Ainsi l'économie politique n'est véritablement une science qu'autant qu'elle considère le revenu national comme étant composé de choses vénales, de valeurs; et conséquemment elle ne peut regarder comme éléments de ce revenu que les choses qui ont régulièrement de la valeur.

VI. Mais doit-elle se borner à n'y considérer que la valeur? L'utilité des produits est-elle un objet tout-à-fait étranger à la science? Voilà une autre question, non moins essentielle, et que nous ne pouvons guère affirmer, bien que Smith en ait donné l'exemple. Si l'économie publique s'occupe du revenu privé, ce n'est qu'autant qu'il est indispensable pour expliquer le revenu national, lequel forme son uni. que et véritable objet. Or le revenu d'une nation ne se mesure pas, comme celui de ses membres, sur le prix de ses produits, mais sur leur diversité, comme sur la quantité et la qualité de ceux de chaque espèce; et il peut fort bien arriver que la somme des prix de son produit annuel diminue dans le temps même où ce produit s'améliore sous tous ces rapports, comme il peut aussi arriver que cette somme augmente lorsque le produit annuel se détériore. Si un particulier se trouve avoir un plus grand revenu quand le prix de ses produits monte, c'est qu'il les vend; mais une nation consomme elle-même ses produits, et consé-

quemment son revenu ne peut être censé avoir augmenté que lorsqu'il la met en état de contenter plus de besoins, et ceux-ci plus amplement et plus convenablement. C'est tout-à-fait la situation d'un individu qui produit pour ses propres besoins. Le seul cas où le revenu d'une nation est déterminé par le prix de ses produits, c'est lorsqu'elle en vend une partie à d'autres nations; car suivant que le prix de ses marchandises d'exportation hausse ou baisse, la même quantité de ces marchandises lui procure une quantité plus forte ou plus faible de marchandises étrangères, ce qui la met en état de contenter plus de besoins, ou la force d'en avoir moins. Mais ce qu'une nation vend aux étrangers ne fait toujours que la plus petite partie de son produit annuel.

- VII. En résumant ces observations, on trouvera qu'elles donnent les résultats suivants:
- 1° Dans une société où chacun produit plus pour les besoins des autres que pour les siens,

il faut que les produits soient vendus par leurs producteurs et achetés par leurs consommateurs, pour former le revenu des uns et des autres. Ainsi le revenu annuel d'une nation n'est pas la somme des produits *créés* dans l'année, mais celle des produits *vendus* dans l'année, y compris ceux que les producteurs ont créés pour leurs propres besoins.

2° Les produits vendables qui constituent le revenu national doivent être considérés dans l'économie politique de deux manières différentes: relativement aux individus, comme des valeurs; et relativement à la nation, comme des biens; car le revenu d'une nation ne s'apprécie pas comme celui d'un individu, d'après sa valeur, mais d'après son utilité ou d'après les besoins auxquels il peut satisfaire.

L'influence de ces principes se fera remarquer davantage à mesure que nous avancerons. C'est pour les avoir méconnus que Smith s'est laissé entraîner à quelques opinions évi-

#### .20 DU REVENU NATIONAL.

demment fausses, et qui cependant jouent un grand rôle dans sa théorie; nous en fournirons des preuves dans la suite.

## CHAPITRE III.

LE REVENU NATIONAL COMPREND-IL DES ÉLÉMENTS IMMATÉRIELS?

I. Si l'on est convenu du principe que le revenu se compose, non pas de pièces de monnaie, mais de choses consommables(1), la question proposée, si difficile en apparence, est réellement très facile à résoudre: chacun n'a qu'à regarder ses registres de dépense, il y trouvera qu'il consomme annuellement une foule de choses immatérielles. En effet, les objets matériels sont loin de satisfaire à tous les besoins de l'homme: il ne lui suffit pas d'être nourri, vêtu, logé, meublé, même dans la plus grande abondance et avec la plus grande recherche;

<sup>(1)</sup> Voyez chap. I, § 1.

il ne lui suffit pas d'être pourvu des matériaux et des outils qui lui sont nécessaires pour se procurer toutes ces choses: il sent encore la nécessité de voir sa personne et sa propriété protégées contre toutes les atteintes; il a le besoin d'être soigné dans son enfance, secouru dans ses maladies; il est stimulé par le désir de développer ses facultés naturelles, d'acquérir des talents et des connaissances; il aime à nourrir sa sensibilité, à l'élever et à la sanctifier en participant à un culte public; il veut jouir des avantages et des agréments de la correspondance et des voyages; il veut pouvoir se décharger sur des agents domestiques de ses affaires privées, qui le distraient ou l'ennuient; enfin il aspire à une foule de commodités, de plaisirs et de jouissances qui n'ont rien de matériel, bien que souvent ils ne servent qu'à satisfaire une vanité puérile ou une sensualité raffinée. Ces objets immatériels de ses besoins réels ou factices, peut-on les exclure de son revenu ou de celui d'une nation? Résultats du travail humain, ne sont-ils pas des produits? convoités

par ceux qui en sentent le besoin, ne sont-ils pas *utiles*? créés par les uns et recherchés par les autres, ne sont-ils pas des *valeurs*?

II. Quant aux deux premières qualifications, nous ne nous attendons pas à les voir contestées; mais la troisième pourrait sembler douteuse. Ce sont les services, dira-t-on, qui se vendent et s'achètent, et non pas leurs effets; quand les premiers sont fournis et payés, l'échange est accompli, et il le serait même lorsque les effets manqueraient. Une seule observation suffit pour détruire ce raisonnement : c'est que, si les effets continuaient à manquer, les services cesseraient d'être demandés; ainsi, quoique en apparence ce soient les services qu'on demande et qu'on achète, dans la réalité ce sont leurs produits. Que ces produits soient souvent fort incertains, qui le niera? mais les produits de la chasse, de la pêche, de l'agriculture, du commerce, sont-ils moins incertains? Dira-t-on que ces travaux ne donnent point de produits parceque tel jour ou à telle

époque ils n'en ont point donné? Enfin est-ce une idée nouvelle que d'attribuer de la valeur aux résultats des services? cette idée ne se retrouve-t-elle pas dans une foule d'expressions populaires? Lorsqu'il s'agit des frais de l'éducation, des dépenses pour le culte public; lorsqu'on dit que tel talent coûte fort peu à celui qui le possède, que tel peuple paie fort cher la sécurité dont il jouit, l'éducation, le culte, les talents acquis, la sécurité, tous ces résultats immatériels des services ne sont-ils pas reconnus pour des valeurs, pour des produits vendables? et ces expressions ne sont-elles pas dans la bouche de tout le monde? Au reste, il n'y a nul inconvénient à désigner les produits immatériels par les services qui les créent, pourvu qu'on se garde de les confondre. Nous faisons cette remarque afin qu'on ne nous accuse pas de contradiction lorsque, pour être plus concis, nous userons quelquefois de cette liberté.

III. Ainsi rien n'empêche de ranger les produits immatériels parmi les éléments du revenu national, et conséquemment il faut les y ranger, sous peine de se faire une idée fausse de ce revenu. Il est vrai que Smith les en exclut, et que l'opinion d'un tel maître est une grande autorité; mais en fait de raisonnement, ce n'est pas le nom d'un écrivain, quelque respectable qu'il soit, ce sont ses preuves qui décident: or voyons celles que Smith nous fournit.

IV. D'après sa doctrine, trois circonstances, outre la valeur, doivent concourir pour former un produit : 1° que l'objet ait de la durée, 2° qu'il soit susceptible d'accumulation, et 3° qu'il puisse se revendre après avoir été acheté (1). Or, comme il ne voit aucun de ces caractères dans les résultats des services, il est tout naturel

<sup>(1)</sup> Richesses des nations, liv. II, chap. III. (Vol. II, pag. 1-3.) Je cite les volumes et les pages d'après la septième édition anglaise, Londres, 1793.

qu'il ne peut pas y trouver des produits (1). Cependant, supposé que ces caractères soient indispensables pour constituer des produits, ce que nous pourrions encore contester, les effets des services en sont-ils réellement dépourvus, comme Smith le prétend? Il n'allègue rien pour prouver cette assertion, et nous croyons pouvoir démontrer le contraire.

V. Lorsqu'il s'agit de la durée d'un produit immatériel, cette expression ne peut signifier que l'intervalle de temps qui s'écoule entre l'époque où le service productif est rendu et celle où le consommateur sent le besoin de se faire

<sup>(1)</sup> L'idée de les chercher dans les services eux-mêmes, ainsi que font MM. Garnier et Say, ne pouvait guère venir à Smith, qui regarde le travail constamment comme une cause productive, et jamais comme un produit. Ce n'est pas la faculté d'avoir des effets utiles que Smith conteste aux services, c'est celle d'en avoir qui soient durables, susceptibles d'accumulation et qui puissent se revendre.



rendre le même service de nouveau, car c'est alors seulement que le produit peut être regardé comme entièrement consommé. Or, en appliquant cette mesure aux effets des services, on trouvera que la plupart d'entre eux ont réellement plus ou moins de durée, tout comme les produits matériels de l'industrie. Un spectacle est-il moins durable qu'un repas, lorsque l'on contente pour plusieurs jours ou pour plusieurs semaines le désir qu'on a de cet amusement, tandis que l'autre ne satisfait que pour quelques heures le besoin qu'on a de se rassasier? Le résultat du travail d'un médecin qui a guéri son malade, ou d'un avocat qui a sauvé la fortune de son client, a-t-il moins de durée pour ceux-ci que les meubles ou les habits que leur fournissent les artisans et les marchands? L'instruction qu'un individu a reçue de ses maîtres ou de ses professeurs, ne la conserve-t-il pas durant toute sa vie, comme il conserve le produit du travail des maçons et des charpentiers qu'il a employés à la construction de sa demeure? La paix qu'une

nation vient de conclure avec ses ennemis, n'assure-t-elle pas sa sûreté extérieure pour un temps plus ou moins long, tout comme ses digues et ses écluses la garantissent des inondations de la mer, jusqu'au moment où les flots les renversent de nouveau? Ces exemples, qu'ilest aisé de multiplier, prouvent assez que les effets des services ne manquent nullement de durée; peut-être même surpassent-ils sous ce rapport la plupart des produits matériels, si l'on en excepte ceux qui sont composés de matières minérales. Sans doute que plusieurs de ces effets sont tellement éphémères qu'ils exigent une reproduction continue, mais la même observation n'est-elle pas applicable à un grand nombre d'objets de consommation matérielle? Si vous êtes obligés d'avoir constamment à votre service le laquais et le cocher qui vous épargnent du temps et qui vous procurent des commodités, n'êtes-vous pas dans le même cas à l'égard du jardinier qui soigne votre potager, ou du cuisinier qui prépare votre nourriture?

VI. De même que les produits immatériels sont durables, ils sont encore susceptibles d'accumulation, et ils le sont indépendamment de leur durée. C'est une erreur de croire qu'il n'y a que les produits durables qui puissent s'accumuler: ceux-ci, à la vérité, présentent plus de facilité pour cela, mais cette circonstance n'exclut pas les autres. Par rapport à une nation, accumuler c'est multiplier; elle n'accumule pas ses produits en les entassant inutilement, comme un avare entasse ses écus, mais en les consommant pour en produire davantage. Ainsi, durables ou non, tous les produits s'accumulent, pourvu qu'ils soient consommés de manière à se reproduire avec augmentation. Dans un pays industrieux, les denrées alimentaires ne s'accumulent pas moins que les constructions, bien que les unes soient consommées dans l'année, et que les autres puissent durer des siècles. On voit que les produits immatériels n'auraient point de durée, qu'ils seraient encore susceptibles d'accumulation, et conséquemment on est d'autant moins fondé à leur contester cette propriété. En effet, qui oserait nier que l'état sanitaire d'un peuple puisse s'améliorer, que ses procédés mécaniques, son goût dans les beaux-arts, ses lumières, ses connaissances scientifiques, sa sécurité, ses plaisirs et ses jouissances immatérielles, puissent s'accroître et se multiplier? Les Européens d'aujourd'hui ne sont-ils pas mieux pourvus de toutes ces choses que leurs ancêtres du quinzième siècle?

VII. Enfin, les produits des services ne sont pas seulement durables et susceptibles d'accumulation, ils peuvent encore se revendre, si l'on entend par cette expression la faculté qu'ils donnent à l'acheteur de regagner la dépense qu'il a faite pour les acheter. Veut-on s'en convaincre: voilà un jeune homme qui s'est formé pour un métier, et qui, à cet effet, a fait un apprentissage ou des études qu'il a dû payer à ses maîtres; le prix de leurs services, est-ce une valeur que le jeune homme a perdue sans retour? nullement, car, à moins qu'il ne fasse

une exception à la règle, cette valeur lui est remplacée à mesure qu'il emploie ses facultés acquises, produits de ses services, à produire à son tour des choses qu'il puisse vendre. Or, de même que la valeur de l'instruction qu'il a reçue, celle de toutes ses autres consommations immatérielles lui est restituée dans la règle, pourvu qu'elles soient faites d'une manière productive (1).

VIII. On pourrait objecter qu'ici les produits qui se vendent ne sont pas les mêmes qu'on avait achetés, mais d'autres qui ont exigé une nouvelle production. J'en conviens, mais je dois observer que les produits matériels ne se revendent pas autrement, tant que les possesseurs les emploient à la production. Voyez les subsistances, les matériaux, les outils, tous les objets que le cultivateur ou que l'artisan achète

<sup>(1)</sup> Le développement de ce principe trouvera sa place dans les chapitres qui traiteront du capital.

pour produire: comment leur prix se rembourse-t-il? est-ce par la vente de ces mêmes objets, ou par celle des produits qu'ils ont servi à créer? Le commerçant lui - même, quoiqu'il revende identiquement les objets qu'il achète, ne fait-il pas toujours un travail, n'opère-t-il pas toujours une nouvelle production, et encore une des plus compliquées et des plus difficiles? Lorsqu'au contraire un produit matériel est consommé improductivement par son possesseur, celui-ci ne peut plus en retirer le prix qu'il lui avait coûté. Il s'ensuit que le seul cas où il soit possible de revendre un objet matériel sans y appliquer un travail ultérieur, c'est lorsque le possesseur renonce à l'employer, soit à la production, soit à la consommation : telle est la revente qui se fait de maisons qu'on ne veut plus habiter, de meubles ou d'habits dont on ne veut plus se servir. Une pareille revente, il est vrai, ne peut avoir lieu que par rapport aux produits matériels; mais fait-elle un objet de l'économie politique? puisque cette science s'occupe du commerce, s'occupe-t-elle aussi de

la friperie? Celui qui revend un produit qu'il ne veut plus employer substitue à sa place un autre producteur ou un autre consommateur; or ce n'est pas de l'individu qu'il s'agit, mais de la production et de la consommation, n'importe par qui elle se fait.

IX. On voit que les résultats des services remplissent toutes les conditions que Smith exige d'un produit, et que, d'après son propre système, il a tort de les exclure des éléments du revenu. Comment ces preuves ont-elles échappé à sa pénétration? N'en reconnaît-il pas lui-même la validité, en rangeant les talents acquis parmi les éléments du capital? « L'acqui-» sition de ces talents, dit-il, coûte toujours une » dépense, à cause de l'entretien de celui qui » les acquiert, pendant le temps de son éduca-» tion, de son apprentissage ou de ses études; » et cette dépense est un capital fixé et réalisé, » pour ainsi dire, dans sa personne. Si ces talents " composent une partie de sa fortune, ils com-» posent pareillement une partie de la fortune

« de la société à laquelle il appartient. La dex-» térité perfectionnée, dans un ouvrier, peut être considérée sous le même point de vue qu'une machine ou un instrument de métier a qui facilite et abrège le travail, et qui, malgré la dépense qu'il a coûté, restitue cette dépense avec un profit (1). Voilà donc au moins les talents acquis formellement reconnus comme une partie de la fortune des nations, ou, pour parler avec plus de justesse, comme une partie de leur revenu. Mais pourquoi cette seule espèce des facultés humaines serait-elle comptée parmi les éléments du revenu national, tandis que les autres n'en diffèrent en rien? Enfin, pourquoi tous les résultats des services ne se rangeraient-ils pas sous cette catégorie, pourvu qu'ils eussent les mêmes caractères pour lesquels nous y rangeons les produits matériels?

<sup>(1)</sup> Richesses des nations, liv. II, chap. 1. (Vol. 1, pag. 417.)

Il est bien à regretter que Smith ne se soit pas fait ces questions, son génie lui en aurait probablement dévoilé des conséquences dont nous ne nous apercevons pas.

X. Quoique les produits immatériels ne soient vendables que lorsque les producteurs et les consommateurs sont des personnes différentes, cependant le revenu annuel comprend encore les objets de cette espèce que chacun produit pour sa propre consommation. De même qu'il serait absurde d'exclure du revenu matériel les denrées qu'une personne produit pour s'en nourrir ou s'en vêtir elle-même, il ne le serait pas moins de rejeter du revenu immatériel les connaissances qu'un individu se procure sans le secours d'autrui et pour sa propre satisfaction. Toutefois la plupart des objets immatériels sont nécessairement produits par les uns et consommés par les autres : personne ne peut se passer des services d'autrui pour jouir de la sécurité, pour conserver sa santé dès sa naissance, pour acquérir certains talents ou certaines connaissances, pour participer au culte public, et ainsi du reste.

XI. Les produits immatériels ne sont pas seulement les résultats du travail, ils sont encore celui de la nature et des capitaux. Si jusqu'ici nous les avons considérés exclusivement sous le premier rapport, c'est que le travail en est la source principale, et qu'ils ne sont vendables que par lui. Dans cette production la nature agit tantôt seule, tantôt en coopérant avec le travail, exactement comme dans la production matérielle. Toutes les facultés naturelles d'un individu ne sont-elles pas autant de produits spontanés de la nature, semblables à ceux que fournit un sol inculte? Et si ces facultés se perfectionnent par la culture qu'on leur donne, la nature ne coopère-t-elle pas à cet effet, tout comme dans la culture de la terre? L'art et les soins du médecin, que produiraient-ils sans le secours de la nature? La sûreté extérieure d'un peuple n'est-elle pas souvent le résultat de sa position insulaire ou des

montagnes qui défendent ses frontières, comme elle l'est aussi des travaux de ses soldats et de ses ingénieurs? Si le lecteur veut se donner la peine de multiplier ces exemples, il trouvera que, parmi les objets immatériels qui sont recherchés, il en existe peu qui ne soient les produits de la nature autant que du travail. Quant à la part que les capitaux prennent à cette production, il en sera parlé lorsque nous examinerons cette branche importante du revenu national.

## CHAPITRE IV.

QU'EST-CE QUE LE TRAVAIL PRODUCTIF?

- I. Comme Smith ne reconnaît d'autres produits que ceux qui sont matériels, il ne peut trouver productifs que les travaux qui concourent, soit médiatement, soit immédiatement, à fournir de pareils produits. Vouloir l'attaquer sur ce point serait se méprendre sur l'objet de la question, la conséquence est juste; c'est l'erreur du principe qu'il faut démontrer. Mais la notion que Smith nous a donnée du travail productif est-elle bonne dans le sens même de sa théorie? voilà ce qui vaut la peine d'être examiné.
- II. L'école de Quenay n'avait admis d'autre travail productif que celui de l'agriculture. Smith, en voulant étendre cette notion à l'in-

dustrie en général, était obligé de chercher un caractère qui fût commun aux trois branches qui la composent. Il trouva ce caractère dans la valeur qu'elles donnent aux produits matériels; car, bien que les manufactures se bornent à modifier les matières que leur fournit l'agriculture, et que le commerce se borne à les déplacer, le prix des marchandises ne comprend pas moins la valeur de ces deux espèces de travaux que celle du travail agricole. Par cette heureuse idée, Smith fut conduit à perfectionner la notion du travail productif; car s'il est indispensable, pour qu'un travail soit productif, que sa valeur se reproduise dans les objets matériels sur lesquels il s'exerce, il s'ensuit qu'il devient improductif s'il ne la reproduit pas en entier.

III. Cependant la valeur du travail, c'est la valeur de ses consommations nécessaires, ou ce qu'il doit dépenser pour pouvoir s'exécuter. Les travaux de l'industrie ne peuvent se faire sans consommer une foule de produits imma-

tériels pour lesquels il faut payer des services, et la valeur de ces consommations entre pareillement dans le prix de ces travaux, et leur est également remboursée par la vente de leurs produits matériels. Reconnaître cette vérité eût été faire l'aveu que les services aussi sont productifs, du moins médiatement, par le moyen du travail industriel et lorsqu'ils lui deviennent utiles. Ainsi, pour être conséquent dans son système, Smith admet qu'il suffit au travail productif de reproduire la valeur de ses consommations matérielles seulement (1). Mais un producteur qui ne gagnerait plus de quoi payer les services nécessaires à sa production

<sup>(1)</sup> Le capital, dans le sens de Smith, ne comprend que des objets matériels, à l'exception des facultés acquises du travailleur, lesquelles pourtant il n'y fait entrer qu'en considération des frais que coûte l'entretien de l'élève, non pas son éducation; or cet entretien se constitue encore exclusivement d'objets matériels. Voyez le passage de Smith que nous avons cité plus haut, chap. III, § 9.

ne ferait-il pas banqueroute, tout comme s'il ne gagnait plus de quoi payer ses ouvriers, ou de quoi acheter des outils et des matériaux? Ainsi cette restriction, à laquelle Smith se voit forcé pour sauver son principe, rend sa notion du travail productif essentiellement défectueuse, lors même qu'on la considère dans le sens de ce principe.

IV. Néanmoins Smith ne s'arrête pas là: il ne prétend pas seulement que le travail industriel est productif, pourvu qu'il reproduise la valeur de ses consommations matérielles; il soutient même que, pour l'être, ce travail n'a nullement besoin de reproduire la valeur des objets que le travailleur consomme pour sa subsistance. Quoi! le travail de l'entrepreneur serait productif, lorsqu'il suffirait seulement pour remplacer la valeur des usines, des ateliers, des matériaux, des outils, et qu'il laisserait mourir de faim le producteur luimême? Quoi! le travail de l'ouvrier serait improductif, puisqu'il n'a d'autre valeur à re-

produire que celle de sa subsistance personnelle? Ce n'est certainement pas ce que Smith a voulu dire, et voilà ce qu'il dit néanmoins lorsqu'il exclut soigneusement du capital tous les objets que le travailleur consomme pour sa subsistance (1); car qu'est-ce que le capital, si ce n'est pas la masse des choses consommables dont la valeur doit nécessairement être reproduite pour que le travail qui les consomme puisse être appelé productif? Nous indiquerons plus tard la raison qui peut avoir déterminé Smith à poser des limites si étroites aux consommations reproductives; observons seulement qu'il les recule lui-même sans y penser, en convenant, comme nous l'avons vu, que le travail de l'homme fait reproduit la dépense de son entretien comme élève.

V. Enfin, puisque Smith ne considère dans les produits que la valeur, le travail qui re-

<sup>(1)</sup> Rich. des nat., liv. II, chap. 1. (Vol. I, pag. 414.)

produit le plus de valeur par-dessus celle qu'il a consommée est aussi à ses yeux le plus productif. Cette manière de juger les travaux est bonne lorsqu'il s'agit des individus; mais peut-on l'appliquer aux travaux d'une nation? Sous le point de vue de l'intérêt général, le travail le plus utile n'est-il pas aussi le plus productif? Ou nous nous trompons, ou cette question se trouve déjà résolue dans le chapitre II, auquel nous renvoyons nos lecteurs (1).

VI. Essayons maintenant de fixer la notion du travail productif, non pas en l'adaptant à un système quelconque, mais en la fondant sur l'analyse de ses éléments. Le caractère essentiel d'un pareil travail est de reproduire ce qu'il doit nécessairement consommer: s'il produit au-delà, tant mieux, mais ceci n'est pas une condition essentielle; s'il produit moins, il devient improductif ou stérile.

<sup>(1)</sup> Voyez les §§ 6 et 7 de ce chapitre.

VII. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'un individu qui travaille exclusivement pour ses propres besoins, son travail lui est productif, du moment qu'il lui fournit de quoi subsister; et il devient improductif pour lui, du moment qu'il cesse de lui fournir sa subsistance indispensable. C'est aussi le cas d'une nation à l'égard de tout ce qu'elle produit pour sa propre consommation, c'est-à-dire à l'égard de la très majeure partie de son produit annuel.

VIII. Mais quand les individus travaillent les uns pour les autres, ils achètent les choses qu'ils consomment, et ils vendent celles qu'ils produisent; conséquemment il ne s'agit plus pour eux de reproduire les choses qu'ils consomment, mais leur valeur seulement. Ainsi, dans une société commerçante, où chacun produit infiniment plus pour les besoins des autres que pour les siens, le travail d'un individu ne lui est productif qu'autant qu'il peut vendre ce qu'il produit pour la valeur de ce qu'il a dû consommer pour produire:

c'est pareillement le cas d'une nation, mais seulement à l'égard des produits qu'elle échange contre ceux des autres nations, c'est-à-dire à l'égard de la moindre partie de son produit annuel.

IX. L'économie publique ne peut appeler productif que le travail qui l'est pour la nation autant que pour les individus; or ces deux choses ne vont pas toujours ensemble. Un travail qui est productif pour l'individu qui le fait peut ne pas l'être pour la nation chez laquelle il se fait. Si un individu a le pouvoir de forcer les autres à lui acheter ses produits et à lui en payer le prix qu'il veut, un travail qui sans cela ne serait jamais demandé, ou dont le produit se vendrait avec perte, peut devenir productif pour l'individu qui le fait; mais le bon sens nous dit qu'il ne le serait point pour la nation. Ainsi, pour juger si un travail quelconque est productif, dans le sens de l'économie politique, il ne suffit pas de voir qu'il se soutient et qu'il ne cause point de pertes aux in-

dividus qui le font, il faut encore examiner si la demande de ses produits est volontaire, et si le prix en est réglé de gré à gré, sous l'égide d'une concurrence libre. Dans ce sens, par exemple, le travail que fait un gouvernement ou qu'il fait faire, ne peut être jugé productif qu'autant que sa valeur est remboursée au gouvernement par des impositions librement consenties, ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elles le seraient si la nation était appelée à concourir à leur fixation. Pour la concurrence, comme elle est impossible dans ce cas-ci, elle doit être exclue de la considération. De même le travail d'un particulier ou d'une corporation quelconque ne peut être regardé comme productif qu'autant qu'il se soutient sans privilége, car autrement il pourrait se soutenir aux dépens des consommateurs.

X. Mais cette restriction seule ne suffit pas pour distinguer le véritable travail productif. Tout travail qui devient inutile pour atteindre son but cesse d'être productif, fût-il même demandé volontairement. Si dans un pays la justice peut être administrée tout aussi bien avec la moitié des fonctionnaires qu'on y emploie, l'autre moitié fait un travail improductif, lors même que les sommes pour l'entretien de ces fonctionnaires seraient librement accordées par le peuple.

XI. Enfin, un travail peut remplacer la valeur de ce qu'il consomme nécessairement; il peut être librement demandé, indispensable pour fournir le produit qu'on en attend: s'il se fait aux dépens d'autres travaux plus nécessaires, il devient improductif, malgré tous ces signes de son utilité. Si dans un pays les distillateurs d'eau-de-vie employaient tant de grains à cette fabrication qu'il n'en restât pas assez pour nourrir de pain toute la population, ou si la culture de la garance ou du tabac s'éténdait aux dépens de la culture du blé, de manière que la subsistance du peuple en devint dépendante de l'importation étrangère, le travail employé à la distillation des eaux-de-vie et

à la culture de la garance ou du tabac en serait improductif, en raison de la quantité de blé qu'il enlèverait à l'approvisionnement nécessaire de cet aliment. Il en serait de même du travail des domestiques, si ceux que les gens riches emploient pour la commodité ou pour l'ostentation rendaient leurs services si chers que les gens moins aisés ne pourraient plus se' procurer les domestiques qui leur sont nécessaires. Au reste, lorsqu'un travail a tous les autres caractères d'un travail productif, la circonstance de servir à la satisfaction d'un besoin frivole ne le rend nullement improductif, pourvu qu'il ne devienne pas nuisible aux travaux qui sont plus nécessaires que lui. Tant que la fabrication des eaux-de-vie ou la culture du tabac ne diminue point la quantité de blé nécessaire à la subsistance des habitants, ces industries sont réellement productives; et tant que les domestiques de luxe ne diminuent point le nombre de ceux dont on a un besoin indispensable, leurs services sont également productifs.

XII. Si l'on voulait définir le travail productif dans le sens de Smith ( car lui-même il n'en a point donné de définition exacte), on dirait que c'est le travail qui reproduit en objets matériels la valeur de ceux qu'il consomme sans satisfaire à aucun besoin personnel. D'après cette notion, il n'y a d'autres travaux productifs que ceux de l'agriculture, des manufactures et du commerce, bien entendu cependant que les objets qu'ils produisent soient librement demandés, et que leur prix soit réglé par la concurrence. Dans le sens des principes que nous venons de développer, le travail productif n'est pas celui de telles professions à l'exclusion de telles autres, mais c'est le travail qui remplace au travailleur la valeur de tout ce qu'il doit nécessairement consommer pour produire, et qui, en donnant un revenu à l'individu qui le fait, ne diminue pas celui de la société où il se fait. Si ces caractères se trouvent réunis dans le travail d'un laquais ou d'un joueur de gobelets, nous l'appelons productif, du même droit que Smith appelle ainsi le travail qui fournit la livrée galonnée du premier ou l'escamote du second. Mais nous trouvons aussi que les travaux sont plus ou moins productifs en raison de leur utilité, tandis que dans la doctrine de Smith le travail le moins utile peut être le plus productif, s'il donne les plus grands profits. Voilà deux notions bien différentes; c'est au lecteur à choisir.

## CHAPITRE V.

QU'EST-CE QUE LA DÉPENSE NATIONALE?

I. Puisque le revenu d'une nation se compose de ses produits, la consommation de ces produits doit constituer sa dépense (1). Un produit quelconque est consommé, du moment qu'il doit être reproduit pour contenter le même besoin. Comme cette notion est applicable à tous les produits, quelle que soit leur

<sup>(1)</sup> M. Say observe que dépenser et consommer ne signifient pas la même chose, puisqu'un objet pour lequel on a fait une dépense conserve quelquesois sa valeur, et peut être revendu par celui qui l'a acheté. (Traité, II, 224.) Mais, sans vouloir alléguer qu'il n'y a que les objets matériels qui puissent se revendre ainsi, et parmi eux les objets seulement dont l'emploi n'entraîne pas une destruction immédiate, la revente ou le remplacement d'un

nature, on ne sera pas surpris de nous enten dre parler de la consommation même des produits immatériels.

II. Le revenu et la dépense d'un peuple se trouvent dans une réaction perpétuelle, de sorte que la dépense devient à son tour une condition nécessaire du revenu, de même que le revenu a été une condition nécessaire de la dépense. Dans une société où la division du travail s'est généralement répandue, chaque producteur tire son revenu de la vente de son produit, c'est-à-dire de la dépense de quelques autres personnes; donc, si ces derniers ne fai-

consommateur par un autre, change-t-elle quelque chose à la destination de l'objet? le produit voué à la consommation ne reste-t-il pas voué à la consommation malgré la revente? C'est donc par rapport aux individus seulement que dépenser et consommer ne signifient pas toujours la même chose: par rapport à la nation, ces expressions sont parfaitement synonymes.

saient point de dépenses, le premier n'aurait point de revenu. Or, si la production immatérielle est comptée pour une production, comme elle doit l'être, de tous les membres d'une société, il n'y a d'improductifs que ceux qui subsistent uniquement, soit des rentes de leurs terres et de leurs capitaux, soit de pensions, d'aumônes ou de spoliations: tous les autres sont producteurs et consommateurs en même temps; chacun produit ce que d'autres consomment, et il consomme ce que d'autres produisent. Ainsi, plus chacun produit et dépense, plus le revenu de tous s'accroît; les simples consommateurs mêmes, pourvu que leurs revenus soient légitimes, ne deviennent pas moins utiles par leurs dépenses que les autres, puisqu'ils créent pareillement des revenus pour les producteurs des objets qu'ils consomment. Ce n'est pas ici le lieu de développer ce principe, assez généralement contesté; mais la suite de nos recherches nous en fournira l'occasion.

## III. Les consommations ou les dépenses se

rangent sous deux espèces, les unes étant reproductives, les autres improductives. Les premières comprennent toutes celles que le producteur est obligé de faire pour produire, et qui lui sont régulièrement remboursées par le prix de ses produits; toutes les autres sont improductives, fussent-elles faites même par des producteurs. Ce que le travail improductif consomme n'est pas moins une dépense improductive que ce que la fainéantise consomme; et il en est de même des consommations non nécessaires du travail productif.

IV. On voit que les consommations reproductives ne sont pas proprement des dépenses, mais seulement des avances, puisqu'elles sont remboursées à ceux qui les font. De là vient que, lorsqu'on parle de dépenses, sans les désigner davantage, on entend communément celles qui sont improductives. C'est dans ce sens que Smith dit: « Ce qui est annuellement pargné (pour être employé productivement), sest aussi régulièrement consommé que ce qui

est annuellement dépensé (1). Ici le mot dépenser ne comprend que les dépenses improductives, parmi lesquelles Smith compte aussi
celles qui se font pour des objets immatériels,
tandis que le mot consommer embrasse les deux
significations. Or, puisque aucune chose ne saurait être consommée sans avoir été produite,
comment Smith convient-il que les objets immatériels se consomment, lui qui nie qu'ils se
produisent? Voilà de ces contradictions auxquelles on s'expose en établissant un principe
arbitraire; pour peu qu'on le perde de vue, on
est toujours ramené vers celui qui se trouve
fondé dans la nature des choses.

V. Quant à l'idée que Smith nous donne de la consommation reproductive, on sait déjà qu'il la borne aux consommations matérielles

<sup>(1)</sup> What is annually saved is as regularly consumed as what is annually spent. (Richesses des nations, liv. II, chap. 111; vol. II, pag. 14.)

que font les travailleurs, qu'il appelle exclusivement productifs, et qu'il en excepte encore les consommations qu'ils font immédiatement pour leur subsistance personnelle. Comme l'insuffisance de cette notion vient d'être démontrée (1), et que nous serons obligés d'y revenir, il est inutile de nous y arrêter ici.

VI. Les produits qui sont les objets de la consommation reproductive forment la partie la plus importante du capital d'une nation (2), lequel pourrait aussi s'appeler son revenu productif; ceux qui lui restent au-delà, et qu'elle peut consommer improductivement sans s'ap-

<sup>(1)</sup> Voyez chap. IV, §§ 3 et 4.

<sup>(2)</sup> Je dis sa partie la plus importante, non sa totalité, car les marchandises, ou les produits que le commerçant achète pour les revendre, ne sont point consommées par lui, ni productivement ni improductivement; toutefois elles font partie du capital, puisque c'est sur elles que s'exerce le travail productif du commerçant.

57

pauvrir pour la suite, constituent son revenu net ou son revenu dans le sens le plus strict. Passons à l'analyse de ces notions.

## CHAPITRE VI.

L'IDÉE DU CAPITAL INDIVIDUEL EST-ELLE APPLICABLE.
SANS RESTRICTION AU CAPITAL NATIONAL?

- I. A proprement parler, le capital n'est autre chose qu'un revenu employé à créer un revenu ultérieur. Cette notion est applicable au capital d'une nation comme à celui d'un individu; mais les lecteurs qui croiraient retrouver dans les premiers tous les caractères du second risqueraient de s'en faire une idée absolument fausse. Deux circonstances générales les distinguent, et elles font naître plusieurs différences particulières.
- II. La première de ces circonstances, c'est que l'individu peut prêter son capital à d'autres, et vivre comme rentier, ce qui est impossible à une nation. Il n'y a guère que les nations les

plus riches qui soient en état de prêter aux autres, encore n'est-ce jamais que la portion la plus insignifiante de leur capital: donc cette exception ne détruit pas la règle.

- III. Voici les différences particulières qui résultent de cette circonstance:
- 1° Le capital national étant toujours employé par la nation elle-même, il ne lui donne jamais de revenu que par son travail. Le capital individuel pouvant être prêté, son possesseur en retire souvent un revenu qui ne lui coûte aucun travail. L'un n'est donc qu'un revenu que le travail de la nation transforme en une source de revenu; l'autre est une fortune pour qui le possède(1). L'un a constamment besoin d'être reproduit; l'autre présente au capitaliste une jouissance non interrompue dont on ne saurait assigner le terme.

<sup>(1)</sup> Voyez chap. 1, \$\$ 7, 8; 9.

- 2° Le capital national ne donne un revenu à la nation qu'autant qu'il est employé à produire; l'autre peut ne pas l'être, et pourtant donner un revenu au particulier qui le possède. Prêté à d'autres individus, et consommé infructueusement par eux, il n'en reste pas moins un capital productif pour son possesseur, tant que les intérêts lui sont payés et qu'il se voit remboursé du principal au terme convenu.
- 5° Enfin, par une conséquence de ce qui vient d'être dit, le capital national comprend les facultés naturelles et acquises des producteurs; la notion du capital individuel les exclut. Quelque bien pourvu qu'un producteur se trouve de pareilles facultés, et quelque grand que soit le revenu qu'il en tire, ce serait renverser toutes les idées reçues que de vouloir l'appeler un capitaliste, s'il ne possède pas, outre ce capital personnel et inaliénable, un autre composé de valeurs transmissibles. Relativement aux individus, l'idée du capital est constamment liée à celle de la fortune; or les

facultés personnelles ne sont point une fortune pour ceux qui les possèdent. A l'égard de la nation, c'est le contraire; ainsi rien n'empêche de considérer ces facultés comme une portion du capital national.

IV. La seconde circonstance générale n'est pas moins remarquable que la première. Par rapport à la nation, le caractère essentiel du capital c'est l'utilité des produits qui le constituent; pour l'individu, c'est leur valeur. Cette différence s'étend au point que, pour les particuliers qui n'emploient pas eux-mêmes leurs capitaux, les produits ne sont rien, et la valeur est tout; pour la nation, au contraire, les produits sont tout, et la valeur n'est rien, à moins qu'elle n'ait prêté une portion de son capital aux étrangers, et qu'il ne s'agisse de cette portion.

- V. Cette circonstance fait naître les différences suivantes:
  - 1° Le capital national étant composé de pro-

duits, il doit être nécessairement consommé pour se reproduire; l'autre, lorsqu'il se constitue d'une simple valeur, doit être épargné pour se former, et il doit être conservé pour durer. L'individu n'est pas forcé de consommer tout son revenu; il peut en épargner une partie, la prêter à d'autres et leur en abandonner la consommation. Il en est autrement d'une nation : elle est réduite à consommer elle-même son revenu, et à le consommer tout entier, puisque, dans la supposition contraire, sa production surpasserait sa consommation, c'est-à-dire qu'elle créerait des produits dont personne ne voudrait. Lorsqu'une nation fait des épargnes, c'est pour en prêter la valeur aux étrangers; encore faut-il qu'elle consomme le revenu ultérieur ou la rente qu'elle en retire, à moins qu'elle ne veuille aussi prêter ce revenu, si elle en trouve l'occasion.

2° Le capital national n'étant apprécié que d'après l'utilité des produits dont il se compose, on ne saurait le regarder comme remplacé qu'autant qu'il a créé un nouveau re-

égal au précédent sous le rapport de la diversité, de la quantité et de la qualité des produits, le capital de l'individu, au contraire, étant apprécié d'après sa valeur, se trouve déjà reproduire pourvu que la valeur le soit, les produits fussent-ils inférieurs sous tous les rapports à ceux qui ont été consommés (1).

VI. On voit que les deux espèces de capitaux n'offrent jamais une analogie parfaite. De tous les capitaux individuels, celui qui ressemble le plus au capital national, c'est le capital que possède un entrepreneur. Employé par le capitaliste lui-même, le revenu que celui-ci en retire est dû à son travail et à la direction productive qu'il lui donne; d'ailleurs un pareil capital consiste en produits, et il ne se reproduit et ne s'augmente qu'étant consommé. Voilà ce qu'il a de commun avec le capital national;

<sup>(1)</sup> Voyez chap. 11, § 6.

mais les dissemblances sont plus essentielles. Le capital d'un entrepreneur est toujours une fortune pour son possesseur; celui-ci peut cesser de l'employer quand il le juge à propos; il peut le prêter à d'autres et se contenter d'être rentier : or dès lors on n'est plus sûr que le capital conserve sa destination productive. De plus, un pareil capital, lors même qu'il a cette destination, n'est jamais apprécié que d'après sa valeur; ainsi l'entrepreneur le trouve remplacé pourvu que sa valeur soit rétablie, ce qui peut avoir lieu dans le cas même où la reproduction serait inférieure à la consommation, sous le rapport de la quantité, de la qualité et de la diversité des produits. Or si le capital d'un entrepreneur ressemble si peu à celui d'une nation, qu'on juge de la différence qui subsiste entre ce dernier et le capital d'un rentier : ce n'est que le nom qu'ils ont de commun.

VII. Quand on a fait ces observations, il est difficile d'être d'accord avec Smith, lorsqu'il soutient que le capital d'une nation est le même que celui de ses membres (1); proposition que cet écrivain est obligé de restreindre lui-même, qui le rend souvent obscur, et d'où naissent plusieurs contradictions apparentes. C'est ainsi, par exemple, qu'il représente le capital national, tantôt comme un fonds qui ne se forme que par l'épargne et l'accumulation (2), et tantôt comme un fonds qui se consomme régulièrement dans le même espace de temps que celui qui est voué à la consommation improductive (3). Ces deux propositions sont également vraies; mais la première doit être entendue du capital de l'individu, et la seconde du capital de la nation.

<sup>(1) &</sup>quot;The general stock of any country or society is the same with that of all its inhabitants or members." (Rich. des nat., liv. II, chap. 1; vol. I, pag. 414.)

<sup>(2)</sup> Liv. II, chap. 1. (Vol. I, pag. 410.)

<sup>(3)</sup> Liv. II, chap. III. (Vol. II, pag. 14.)

## CHAPITRE VII.

ANALYSE DU CAPITAL NATIONAL, SUIVANT SMITH.

I. Les produits qui constituent le capital d'une nation se trouvent rangés par Smith sous deux grandes divisions, qu'il appelle le capital fixe et le capital circulant (1). Pour tirer un revenu du premier, il faut que le producteur le garde et qu'il lui conserve son emploi; pour en tirer du second, il faut qu'il le revende, soit sous la même forme, soit sous celle d'un autre produit (2). Comme cette distinction est fondée dans la nature des choses, il importe de la conserver, d'autant plus que le capital fixe se

<sup>(1)</sup> Rich. des nat., liv. II, chap. 1.

<sup>(2)</sup> Sur cette dernière espèce de revente, voyez plus haut le chap. III, les \$\$ 7 et 8.

remplace d'une autre manière que le capital circulant.

II. Les produits que Smith comprend sous le nom de capital fixe, il les range dans quatre classes, savoir, 1° les machines utiles et instruments de métier qui facilitent et abrègent le travail; 2° les constructions utiles, à l'exception des maisons d'habitation; 3º les améliorations des terres; et 4º les talents utiles, acquis par les producteurs. Tous ces objets ne forment des éléments du capital qu'autant qu'ils sont employés par l'industrie à fournir des produits matériels; car Smith déclare nettement qu'il n'y a que quatre emplois productifs pour le capital: l'agriculture, les manufactures, le commerce en gros, et le commerce en détail (1); tout fonds qui n'est pas employé dans quelqu'une de ces quatre occupations, n'est plus un capital, mais un fonds improductif. Comme nous examinons

<sup>(1)</sup> Rich. des nat., liv. II, chap. v. (Vol. II, pag. 46.)

producteur, avec celui qui es nécessaire à la production, ta fère si essentiellement de l'borne-t-il le premier aux tale aux talents acquis (1)? Les c lumières, le goût, la probité m industrieux, ne deviennent-il aussi bien que sa dextérité? I tés naturelles ne le sont-elles p fin, pourquoi l'auteur place-capital personnel, ou les frais tion du producteur, dans les fitien seulement? les soins dont l'e l'instruction qu'il reçoit, n'oc

CHAPITRE VII.

cune dépense? ou cette dépense ne se remplacet-elle pas également par le travail de l'homme fait, comme la dépense de son entretien pendant son enfance? L'auteur lui-même ne dit-il pas dans un autre endroit: « On doit s'attendre • que la besogne qu'un homme s'instruit à • faire lui rendra, outre les salaires du simple • travail, de quoi lui rembourser tous les frais • de son éducation, avec au moins les profits or • dinaires d'un capital de la même valeur (1)? •

III. Quant au capital circulant, Smith n'y comprend proprement que les monnaies et les marchandises. Celles-ci, à la vérité, se trouvent rangées sous trois espèces, suivant qu'elles consistent en vivres, en matière et en produits complètement achevés; mais comme tous ces objets ne tiennent leur place qu'autant qu'ils sont destinés à être vendus par leurs producteurs ou

<sup>(1)</sup> Rich. des nat., liv. I, chap. x. (Vol. I, pag. 154.)

par les marchands qui en font le trafic, ne doiton pas conclure que Smith les considère simplement comme des marchandises, et qu'il les exclut du capital, aussitôt qu'ils passent dans les mains d'autres producteurs qui leur donnent un emploi productif, soit comme subsistances, pour soutenir leur vie et leur travail, soit comme matières destinées à être transformées en d'autres produits vendables? A l'égard des matières, cette exclusion peut être douteuse; ainsi nous n'y insistons point, regrettant toutefois que l'auteur ne se soit pas expliqué plus clairement. Mais quant aux subsistances, son opinion s'est prononcée de manière à ne pas s'y méprendre, puisqu'il les range expressément sous la catégorie du fonds improductif ou de consommation. « Le caractère distinctif de ce fonds est, dit-il, de ne point rapporter de revenu ou de profit. Il consiste dans cette masse de vivres, d'habits, de meubles de ménage, etc., qui ont été achetés par leurs consommateurs, mais qui » ne sont pas encore entièrement consommés.

Les maisons de pure habitation en font aussi
partie (1).

IV. Ainsi, quel que soit l'usage qu'on fasse des objets compris sous le nom de subsistances, qu'ils soient employés à soutenir la vie d'un producteur laborieux, ou qu'ils servent à procurer des jouissances frivoles à un sybarite fainéant, Smith signale leur consommation toujours comme improductive. Nous avons déjà montré combien cette notion est contraire à celle du travail productif(2); c'est ici le lieu de prouver qu'elle ne s'accorde pas davantage avec l'idée du capital. En effet, si le capital comprend tous les objets dont la consommation est nécessaire pour produire, et dont, par conséquent, la valeur doit être remboursée au producteur par ceux qui lui achètent ses produits,

<sup>(1)</sup> Rich. des nat., liv. II, chap. 1. (Vol. I, pag. 414.)

<sup>(2)</sup> Foyez chap. 1v, § 4.

comment les subsistances ne tiendraient-elles pas la première place parmi ses éléments? Qu'est-ce qui crée le capital, qu'est-ce qui le rend productif, si ce n'est pas le travail? Or le travail ne suppose-t-il pas l'existence du travailleur? Si l'on convient que la machine à vapeur consomme reproductivement le charbon qui alimente son mouvement, peut-on soutenir qu'il n'en est pas de même à l'égard des denrées qui alimentent les facultés de l'homme et leur activité? Enfin la valeur des subsistances indispensables que consomme le producteur ne lui est-elle pas restituée tout aussi régulièrement que celle des autres objets qui forment son capital? Si elle ne l'était pas, de quoi vivraient les producteurs qui n'ont que leur travail pour ressource?

V. Le raisonnement que Smith emploie pour prévenir cette dernière objection me paraît, je l'avoue, tellement obscur que je n'y comprends rien. La dépense, dit-il, que le consommateur fait pour sa subsistance doit tou-

• jours être tirée de quelque autre revenu qui lui vient, ou de son travail, ou d'un capital, ou d'une terre (1). • Si le travail ne figurait pas dans cette proposition, le sens en serait facile à saisir; car les personnes qui ne travaillent pas doivent tirer leur subsistance soit de quelque autre revenu qui leur appartient, des rentes de leurs capitaux ou de leurs terres, soit du revenu de quelque autre personne, comme de pensions, d'aumônes, etc. Mais Smith y ajoute le revenu provenant du travail, et c'est ce qui rend sa pensée tout-à-fait obscure, pour moi du moins. Peut-être a-t-il voulu dire: toutes les autres avances que le producteur fait pour

<sup>(1)</sup> A la lettre, Smith ne parle ici que de la dépense qui se fait pour le logement; mais c'est pour donner un exemple qui peut s'appliquer à tous les objets de consommation personnelle. Voici le texte: « As a house itself can » produce nothing, the tenant must always pay the rent » out of some other revenue, wich he derives either from » labour, or stock, or land. »

le sont, je les regarde con travail. Si c'est là le sens nous abandonnons au lec de ces deux espèces d'ava porte le plus au producte et qui, en conséquence, lièrement. Si celle des su pas, le remplacement d pour faire continuer la pro prix des souliers ne remb que la valeur des matières rien laisser pour sa subsist du cuir ou du pain (1)? VI. Il serait difficile de s'expliquer comment Smith a pu embrasser une opinion si visiblement erronée, si l'on ne s'apercevait pas qu'il y a été entraîné par le préjugé vulgaire des producteurs, qui ne regardent comme leur capital que les avances qu'ils font immédiatement pour produire, croyant subsister du prafit que leur rapporte l'emploi de ce capital. Comme les consommations personnelles du producteur com-

<sup>»</sup> contre le salaire ou les denrées qu'il sert à acheter, it s'agit de deux consommations, et non pas d'une seule. 
» L'entrepreneur consomme reproductivement le travail 
» de l'ouvrier; celui-ci consomme improductivement les 
» denrées qu'il achète avec son salaire. » (Traité, II, 227.)

On voit que, dans ce raisonnement, comme partout, M. Say 
part du principe que le travail ne fournit pas seulement 
des produits, mais qu'il est lui-même un produit consommable; principe vraiment absurde, puisqu'il en résulte 
qu'une nation aurait deux fois le même revenu, d'abord 
dans son travail, et puis dans les produits de son travail. 
Mais supposons qu'il y ent ici deux consommations différentes, s'ensuit-il que l'une d'elles serait improduc-

prennent celles qu'il fait lui-même et celles que fait sa famille, celles qui lui sont indispensables et celles dont il peut se passer, ce serait trop exiger de lui que de vouloir qu'il fit une distinction rigoureuse; mais la même indulgence ne peut pas s'étendre à ceux qui veulent approfondir la nature des différents revenus. Au reste, Smith s'est réfuté lui-même en enseignant « qu'aucun travail ne peut se faire, à

tive? Ne seraient-elles pas improductives toutes les deux? Si l'entrepreneur est remboursé de la première par la vente de ses produits, l'ouvrier ne l'est-il pas également de la seconde par la vente de son travail? D'ailleurs M. Say ne range-t-il pas parmi les éléments du capital «les produits » qui doivent fournir à l'entretien de l'homme industrieux?» (I, 23.) N'observe-t-il pas « qu'en général les produits de » première nécessité sont consommés reproductivement?» (II, 353.) N'appelle-t-il pas le pain « une matière brute, » qui, par l'élaboration des ouvriers, est transformée en » marchandises d'une valeur supérieure aux valeurs consommées?» (Ibid.) Comment accorder toutes ces propositions avec la thèse qu'il défend?

moins que le travailleur ne soit pourvu d'un fonds de denrées amassé d'avance pour le » faire subsister et lui fournir en outre les matières et les instruments nécessaires à son ouvrage, et en appelant ce fonds de subsistances, de matière et d'outils, un capital(1). D'ailleurs n'admet-il pas que la valeur mème de tout ce que le producteur consomme pour son entretien pendant le temps de son éducation, est un capital (2)? Si les consommations. personnelles du producteur futur sont un capital, à plus forte raison celles du producteur actuel doivent-elles l'être. La valeur de ces dernières lui est régulièrement restituée, tandis que celle des autres ne l'est pas toujours, et qu'elle ne l'est jamais que moyennant celles-là.

VII. Comme Smith exclut du capital les sub-

<sup>(1)</sup> Rich. des nat., liv. II, introd. (Vol. I, pag. 408.)

<sup>(2)</sup> Voyez le passage cité, chap. III, § 9.

sistances, on ne doit guère s'attendre qu'il y comprendra les produits immatériels. En effet, loin de convenir que les services puissent être profitables aux producteurs, il les regarde comme ruineux pour eux. L'exemple qu'il cite à l'appui de cette thèse ne laisse pas que d'être spécieux. « Un particulier, dit-il, s'enrichit à » entretenir une multitude d'ouvriers fabri-» cants; il s'appauvrit à entretenir une multi-» tude de domestiques (1). » Nous disons que cet exemple est mal choisi, puisque, s'il est possible à un entrepreneur d'employer utilement un grand nombre d'ouvriers, il ne peut employer de cette manière qu'un très petit nombre de domestiques. Mais Smith paraît supposer qu'un entrepreneur ne saurait nourrir aucun domestique sans s'appauvrir à proportion. Cette idée est-elle juste? ne doit-on pas admettre, au contraire, qu'un fabricant

<sup>(1)</sup> Rich. des nat., liv. II, chap. 111. (Vol. II, pag. 2.)

s'enrichit par le travail des domestiques qui lui sont réellement nécessaires, tout comme il s'enrichit par le travail de ses ouvriers? Si ces derniers coopèrent directement à sa production, les autres n'y concourent-ils pas indirectement, lorsqu'ils le délivrent d'une foule d'occupations fastidieuses qui l'empêcheraient de produire? Qu'on aille demander aux entrepreneurs les plus âpres au gain, s'ils consentiraient à se charger de la besogne de leurs valets et de leurs servantes, afin d'épargner les salaires qu'ils leur paient! Mais pourquoi Smith va-t-il chercher son exemple parmi les services les moins utiles à la production? Les producteurs ne consomment-ils pas une foule de services outre ceux de leurs domestiques? n'emploient-ils pas des surveillants, des caissiers, des écrivains, des commis subalternes? ne profitent-ils pas, pour leur correspondance, du service de la poste aux lettres; pour leurs voyages, de celui des voitures publiques et des auberges? ne doivent-ils pas recourir au médecin quand ils sont malades, à l'avocat quand

ils ont des affaires en justice? n'ont-ils pas constamment besoin des services du gouvernement pour se procurer la sûreté de leurs personnes et de leurs propriétés? Pourquoi Smith se tait-il sur tous ces services? Leurs résultats ne sont-ils pas consommés tout aussi productivement que les matériaux et les outils dont le producteur se sert? et la valeur des résultats ne lui est-elle pas restituée tout aussi régulièrement que la valeur de ces matériaux et de ces outils?

VIII. Telles sont les observations que la théorie de Smith nous présente, lorsque nous admettons avec lui que la notion du capital se borne aux seuls objets dont la valeur se reproduit par l'industrie. Mais cette notion n'est-elle pas évidemment trop étroite, et Smith lui-même n'en convient-il pas en montrant que les services aussi peuvent reproduire la valeur de leurs consommations? Oui, voilà ce qu'il soutient et ce qu'il prouve en plus d'un endroit de son livre, surtout dans le chapitre où il parle des inéga-

lités qui ont lieu dans les salaires et les profits des différentes professions. Là il dit qu'une des causes principales de cette inégalité se trouve dans la différence des frais qu'il en coûte pour se former à ces professions; frais qui constituent un capital dont le remplacement est de toute nécessité pour maintenir ces professions et pour faire continuer le travail qui s'y fait. Puis il ajoute : « L'éducation étant bien plus dispendieuse dans les professions libérales que dans les autres, la récompense pécuniaire des » personnes qui exercent ces professions, celle » des artistes, des gens de loi, des médecins, etc., doit être beaucoup plus forte que celle des » ouvriers mécaniques, et aussi l'est-elle (1)!» Voilà un aveu bien formel de ce fait, que les fonds se remplacent par les services aussi bien que par l'industrie; et ce fait suffit pour constater le caractère de capital à l'égard de tous

<sup>(1)</sup> Rich. des nat., liv. I, chap. x. (Vol. I, pag. 156.)

les fonds que les services consomment nécessairement dans leur production.

IX. En effet, si l'on convient, comme Smith le fait ici, que la valeur placée dans l'éducation d'un jeune homme se reproduit dans la règle par les services dont il peut s'acquitter moyennant cette éducation, ne faut-il pas aussi convenir que la valeur de son entretien, de ses ustensiles de métier, ainsi que de toutes les autres choses qui lui sont indispensables pour s'en acquitter, se reproduit également et avec la même certitude pour l'individu? L'expérience dément elle cette conclusion? Au contraire, elle la confirme. Dans la règle, un professeur, un avocat ou un musicien ne retrouve pas moins dans son revenu annuel la compensation de tout ce qu'il a dù dépenser dans l'année pour vaquer à sa profession, qu'un cultivateur, un artisan ou un commerçant n'y retrouve le remplacement des avances qu'il a dû faire pour vaquer à la sienne. Qu'un fonds soit employé à faire aller un pensionnat ou une

ferme, un théâtre ou une manufacture, un bureau de notaire ou une boutique, dans la règle, ce fonds se remplace tout aussi bien dans celles de ces entreprises qui fournissent des résultats immatériels que dans celles qui fournissent des denrées. Si les capitaux qui sont employés dans la production immatérielle paraissent se reproduire moins régulièrement que les autres, c'est que, dans cette production, on prend souvent pour un capital ce qui n'est qu'un fonds improductif; mais en distinguant l'une de l'autre ces deux espèces de fonds, on sera bientôt convaincu du contraire. Ainsi, lorsqu'un avocat, par exemple, outre les dépenses pour ses études en droit, en fait d'autres pour acquérir des connaissances et des talents d'agrément, et que les premières dépenses seules lui sont restituées par son travail d'avocat, on n'est pas fondé à dire qu'une partie de son capital personnel est restée sans remplacement, car ce capital se constitue exclusivement des avances qu'il a faites pour ses études en droit. La même observation est applicable

à la dépense qu'un professeur fait en livres : on ne peut regarder comme un capital que la valeur de ceux qui lui sont nécessaires pour la science qu'il enseigne; s'il se ruine en achetant des ouvrages dont il peut se passer, ce n'est pas que cette portion de son capital ne lui ait été remboursée. En un mot, le capital ne comprend jamais que les avances qui sont strictement nécessaires pour produire; et lorsqu'on ne perd point de vue ce principe, et qu'on est attentif à soustraire de la dépense de chaque producteur, surtout de sa dépense personnelle, tout ce qui est superflu, il est impossible de ne pas se convaincre que les capitaux employés par les services, non seulement se remplacent, mais se remplacent aussi régulièrement que ceux qui font aller l'industrie. Nous en appelons à l'observation de tous nos lecteurs, pour juger où les banqueroutes sont plus fréquentes, dans les professions libérales, ou parmi les cultivateurs, les manufacturiers et les commer-· çants.

X. Il est vrai qu'il existe des fonds utiles aux services, à l'égard desquels il paraît difficile de juger s'ils font partie du capital, bien qu'ils soient régulièrement remplacés: ce sont ceux qu'emploie le gouvernement. La raison en est que. le remplacement de ces fonds est obtenu par l'autorité, c'est-à-dire que le gouvernement, au lieu d'attendre que ses services lui soient demandés par ses administrés, leur prescrit, et le choix de ceux qu'ils doivent acheter, et le prix auquel ils doivent les payer. Mais ces circonstances se retrouvent-elles partout? ne disparaissent-elles pas dans les pays constitutionnels, où l'administration publique ne fournit que les services qu'on lui demande, et où le prix de ces services se règle de gré à gré, entre le gouvernement comme vendeur, et les députés de la nation comme acheteurs? Or peut-on raisonnablement supposer que la sécurité, l'ordre, le culte public, ou les services qui ont le but de procurer ces biens aux peuples, ne soient des objets librement demandés que là où cette demande se fait publiquement

par l'organe d'une représentation nationale? D'ailleurs les services que le gouvernement fournit aux peuples sont-ils plus chers dans les états purement monarchiques que dans ceux où leur prix se règle de gré à gré? L'Europe, au moins, nous présente plus d'un exemple du contraire (1). Enfin, admettons que le gouvernement, profitant de sa situation, se fasse payer ses services au-delà de ce qu'ils coûteraient s'il pouvait y avoir concurrence: cette supposition change-t-elle la nature des fonds qui sont employés à fournir ces services? Le capital d'un manufacturier cesse-t-il d'être un

<sup>(1)</sup> Voici ce qu'un auteur anglais dit sur ce sujet: «Cest » une grande question que de savoir si un gouvernement » représentatif n'est pas le plus coûteux et le plus prodi» gue. C'est précisément depuis que la chambre des com» munes a obtenu l'administration de nos finances que
» l'Angleterre s'est permis des dépenses qui sont sans exem» ple dans l'histoire ancienne et moderne. La docilité avec
» laquelle le peuple se soumet à payer les contributions
» qu'and teles sont imposées par ses représentants est un

capital lorsque l'entrepreneur se trouve favorisé par un privilége, et qu'il s'en sert pour élever le prix de ses produits? Sans doute, si l'on apporte les préjugés vulgaires à la considération du capital, on sera peu disposé à reconnaître ces principes; mais ce n'est pas aux préjugés, c'est à l'examen impartial des lecteurs que nous les offrons.

<sup>»</sup> sujet d'étonnement. Le monarque le plus absolu ou le » plus populaire n'aurait jamais pu lever la moitié des » sommes votées par le parlement d'Angleterre. Un autre » caractère du gouvernement représentatif, c'est qu'il donne » du crédit au gouvernement et facilite ses emprunts; avan» tage qui est encore au profit du roi, et non à celui du » peuple. » Playfair, La France telle qu'elle est, pag. 179 et 211.

## CHAPITRE VIII.

DE QUELS ÉLÉMENTS SE COMPOSE LE CAPITAL NATIONAL, ET COMMENT IL SE REPRODUIT.

I. Il nous reste à faire l'application des principes que nous venons d'exposer, en donnant ici la classification des produits dont se constitue le capital d'une nation, et en montrant de quelle manière ils se reproduisent d'après leur valeur. La masse entière de ces produits se divise d'abord en deux branches principales, les uns étant immédiatement nécessaires à la production et ne l'étant que médiatement au producteur, tandis que les autres nous offrent précisément le contraire. Nous les distinguerons en appelant les premiers le capital effectif du producteur, et les autres son capital personnel, sauf à changer ces noms, si l'on en trouve de plus propres. En langue vulgaire, la pre-

mière branche seule est appelée capital; aussi quand nous emploierons ce terme sans le désigner davantage, c'est toujours le capital effectif qu'il faut entendre; il se divise en fixe et en circulant.

- II. Les produits qui forment sa partie fixe se composent des trois articles suivants:
- 1° Les améliorations foncières, résultats des travaux qu'on a donnés au sol pour le rendre propre à la culture et à l'exploitation.
- 2° Les constructions nécessaires à la production et qui lui sont exclusivement destinées: telles sont pour l'industrie les granges, les ateliers, les magasins; pour les services, les temples, les bâtiments nécessaires aux écoles et aux tribunaux, les forteresses, les arsenaux, les ports militaires, les musées, les théâtres; enfin, pour tous les travaux productifs en général, les routes, les ponts, les canaux de navigation, les ports marchands, etc.
- 3° Les outils, c'est-à-dire les instruments, les machines, les bêtes même qu'on emploie

à la production. Les services en ont besoin comme l'industrie. Ne faut-il pas des armes offensives et défensives à l'armée, des vaisseaux et de l'artillerie à la marine, des livres et des instruments au savant et à l'artiste, des moyens de transports aux bureaux de poste, des costumes et des décorations aux spectacles?

- III. La partie circulante du capital effectif comprend également trois espèces de produits:
- 1° Les matières, ouvrées ou brutes, que le producteur doit employer pour fournir les produits qu'on lui demande : telles sont pour le cultivateur, les semences et les fourrages; pour l'artisan, les matériaux qu'il détruit et les matières premières dont il change la forme; pour le militaire, les munitions de guerre; pour le chimiste et le médecin, les drogues et les médicaments; pour le peintre et l'écrivain, les couleurs, la toile, le papier qu'ils emploient.
- 2° Tous les produits matériels achevés par leurs producteurs et destinés à être vendus aux consommateurs, en un mot toutes les mar-

chandises. Elles sont pour le commerce ce que les matières sont pour l'agriculture et les manufactures (1).

- 3° Enfin les monnaies, comme moyen de circulation, par lequel les marchandises et les travaux s'échangent les uns contre les autres.
- IV. Pour s'expliquer comment le capital se reproduit, il suffit de se rappeler que ce sont les individus qui l'emploient, et que l'individu ne considère que la valeur de ce qu'il consomme pour produire. Ainsi, quand le capital a été consommé pour créer un produit quelconque,

<sup>(1)</sup> Comme les marchandises comprement aussi les matières et les outils, on pourrait croire que ces objets sont mis deux fois en ligne de compte; mais ils cessent d'être des marchandises lorsqu'ils passent dans les mains de leurs consommateurs. Comme marchandises, ils font le capital du producteur qui les a créés ou du marchand qui en fait le trafic; comme matières et outils, ils sont le capital des personnes qui les consomment productivement.

croît avec lui, on le nomme en totalité un profit ou un gain, ce qui donne une idée fausse de ce revenu.

VII. Vu la grandeur des entreprises, on peut en distinguer quatre espèces:

1° Celles qu'un capitaliste fait seul et sans le secours d'aucun travailleur subsidiaire : telles sont les entreprises d'une foule de petits propriétaires, fermiers, artisans et marchands; telles sont encore celles d'un grand nombre de médecins, avocats, notaires, précepteurs, écrivains, artistes, barbiers, coiffeurs, domestiques de place, etc.; car lorsque ces producteurs ne vivent pas de salaires fixes, mais de leurs pratiques, ils doivent être regardés comme des entrepreneurs, quelque peu considérable que soit le capital dont ils ont besoin pour leurs entreprises. Le capital d'un tailleur qui ne fournit point les étoffes des habillements est-il plus considérable que celui, d'un barbier ou d'un coiffeur?

- 2° Celles que les capitalistes font avec le secours d'ouvriers ou de travailleurs auxiliaires: les cultivateurs, par exemple, à l'aide de leurs journaliers, les artisans avec leurs compagnons, les marchands avec leurs commis, les aubergistes avec leurs garçons, les notaires et avocats avec leurs écrivains, les chefs de pensionnats avec leurs gouverneurs et leurs maîtres, les directeurs de théâtres avec leurs acteurs et leurs musiciens, etc.
- 3° Celles où plusieurs capitalistes se réunissent sous une direction générale, comme dans les compagnies de commerce et dans toutes les entreprises où le capital est rassemblé parmi des actionnaires.
- 4° Enfin la plus grande de toutes les entreprises qui puissent se faire au sein d'une nation, est celle dont se charge son gouvernement; car sous le rapport des finances, comme nous l'avons déjà observé, c'est partout une véritable entreprise, bien qu'elle n'en ait les formes que dans les pays où il se trouve une représentation nationale.

VIII. De ce que toute entreprise, la plus petite comme la plus grande, suppose un capital quelconque, il ne s'ensuit pas que ce capital doive appartenir en propre à l'entrepreneur qui l'emploie; un grand nombre d'entreprises se font entièrement avec des capitaux empruntés, et il y en a peu où le crédit n'entre pour rien. D'ailleurs il n'est pas rare de voir les consommateurs eux-mêmes avancer aux producteurs les capitaux dont ceux-ci ont besoin pour créer les produits qu'on leur demande. C'est ainsi qu'on fournit souvent aux artisans les matières sur lesquelles ils travaillent, ou qu'on leur donne des arrhes en commandant chez eux quelque produit; c'est encore ainsi qu'on s'abonne pour le spectacle, pour les leçons d'un professeur, pour des ouvrages qui doivent paraître; c'est ainsi qu'on paie d'avance le prix de l'éducation de ses enfants lorsqu'on les met en pension, etc. Mais c'est surtout dans la grande entreprise du gouvernement que ce procédé devient nécessaire, aucun gouvernement n'étant assez riche pour la faire aller sans avances

de la part des consommateurs, c'est-à-dire des contribuables.

IX. La seconde branche du capital national, savoir le capital personnel du producteur, se distingue pareillement en fixe et en circulant. Le premier comprend les facultés naturelles et acquises des producteurs, facultés qui sont le résultat de leur éducation, c'est-à-dire des services qu'on leur a rendus et de l'entretien qu'on leur a fourni pendant leur enfance. Lorsqu'ensuite ces facultés sont employées à produire, elles constituent pour celui qui les possède un capital fixe, qui a la plus grande analogie avec cet élément du capital effectif dont il vient d'être parlé sous le nom d'améliorations foncières. Il est vrai que cet élément exclut la faculté productive qui est naturelle à la terre, et que le capital personnel comprend les facultés naturelles de l'homme; mais il faut considérer que le sol ne coûte rien à entretenir, et que l'homme enfant veut ètre nourri et soigné pour se conserver, de

sorte que ses facultés naturelles mèmes exigent des avances.

- X. Les éléments du capital personnel qui circule se rangent naturellement sous deux espèces:
- 1° Les subsistances, nom sous lequel nous entendons tous les objets matériels qui sont indispensables au producteur pour conserver sa vie et ses facultés; tels que la nourriture, le vêtement, le logement, le mobilier, et le combustible strictement nécessaire.
- 2° Les services dont le producteur a besoin pour exister et produire, par exemple, ceux qu'il obtient de son gouvernement, ceux que lui fournissent la poste aux lettres, les voitures publiques, ses agents subalternes, ses domestiques.
- XI. De même que personne ne saurait faire une entreprise quelconque sans se trouver muni d'un capital effectif, aucun individu ne peut exécuter un travail quelconque sans posséder

un capital personnel. La grandeur du capital circulant dont le travailleur a besoin se règle ordinairement sur la grandeur du capital fixe qui lui est nécessaire, et celui-ci se détermine d'après la nature du travail qu'il veut exécuter. Sous ce rapport, tous les différents travaux peuvent se ranger en trois classes principales.

- 1° Ceux qui ne demandent que les facultés naturelles de l'homme, sans autre développement que celui qu'elles acquièrent par l'usage le plus commun qu'on en fait. La valeur d'un pareil capital est la moindre qu'un travailleur puisse posséder: elle se borne à la somme qu'a coûté son entretien pendant son enfance. Personne ne peut se passer d'un pareil capital s'il doit vivre de son travail.
- 2° Les travaux qui, outre les facultés naturelles, exigent encore une instruction préalable, mais seulement mécanique et routinière, comme les travaux communs des cultivateurs, des artisans, des marchands détailleurs, des matelots, etc. En supposant le travail dégagé de toutes les entraves, la valeur d'un pareil capi-

tal ne peut guère surpasser de beaucoup celle d'un capital de la classe précédente. Ordinairement l'instruction mécanique se borne à l'exemple que le maître donne à ses apprentis, en travaillant, non pour eux, mais pour son propre profit: de pareilles leçons ne lui coûtent ni du temps ni de la peine. Quant à l'entretien de l'apprenti, il se paie, dans la règle, par son travail; si dans le commencement de l'apprentissage la valeur de ce travail ne suffit pas pour couvrir cette dépense, il faut considérer que vers la fin elle l'excède régulièrement.

5° Enfin, les travaux qui exigent une instruction scientifique ou des études plus ou moins étendues. De ce nombre sont les travaux des entrepreneurs dans les trois branches de l'industrie, surtout lorsqu'ils donnent une grande extension à leurs affaires; ceux des artistes, des avocats, des médecins, des instituteurs, des ecclésiastiques, des magistrats, des chefs militaires, etc. La valeur d'un pareil capital se compose en partie des frais de l'entretien du jeune homme pendant ses études, et en partie des frais de son instruction; on conçoit qu'elle doit beaucoup varier, suivant que les études sont plus ou moins longues et que l'instruction est plus ou moins difficile.

XII. Le capital personnel et circulant dont un producteur a besoin se règle, pour la plupart, comme nous l'avons déjà dit, sur le capital fixe, et conséquemment il n'est pas non plus le même pour les différentes classes de travaux que nous venons de signaler. Par rapport aux subsistances, cette différence est moins sensible qu'à l'égard des services, cependant elle n'est pas tout-à-fait nulle. Les travaux intellectuels usent les facultés humaines plus que les travaux mécaniques; ainsi les premiers exigent aussi un certain choix dans les subsistances, dont les autres peuvent se passer : la nourriture qui convient à un forgeron ruinerait la santé d'un peintre ou d'un savant. D'ailleurs, si l'opinion générale ne permet pas d'exercer certains travaux relevés sans faire une dépense plus considérable pour son entretien, l'individu



besoin, et elles acquièrer due sous ce rapport. Les duction réclame pour les t mière classe se réduisent bre; nous y comprendror ·sûreté personnelle, leur s ménages, enfin la culture religieux; car les besoins ir du simple ouvrier, sont c'est-à-dire d'un être sensil ne peut se passer de quelc son cœur et sa raison, san les plus essentielles qui co. vailleur. Quant au besoin riage, sa satisfaction entra pour les travailleurs de cet de son entretien qu'elle ne gagne pas par son travail vendable se compensent par les services qu'elle rend à son mari en soignant son ménage.

XIV. Dans les occupations qui supposent une instruction savante ou des études plus ou moins étendues, le producteur a naturellement besoin de beaucoup plus de services. D'abord le simple ouvrier ne sollicite, pour la plupart, la protection du gouvernement que pour sa personne et sa famille; le travailleur qui est propriétaire ou capitaliste la réclame encore pour ses terres et ses capitaux. Or, comme la propriété réelle est bien plus exposée à être envahie que cells des personnes, et qu'elle est aussi bien plus difficile à garantir, il s'ensuit que la sûreté qu'obitient le propriétaire ou le capitaliste exige plus de services et qu'elle lui coûte davantage. Ge! ne sont pas seulement les services du gouvernement qu'il doit payer, et dans une proportion plus forte; ce sont encore ceux de ses intendants, caissiers, hommes d'affaires, avocats,

notaires, assureurs, et autres personnes qu'il lui faut employer pour veiller à ses intérêts et pour les défendre. Ensuite l'ouvrier, s'il est marié, n'a guère besoin d'un secours étranger pour faire aller son ménage; mais quelles seraient la perte de temps et les distractions d'un entrepreneur, d'un magistrat, d'un savant, s'ils étaient réduits à se charger eux-mêmes de la besogne de leurs domestiques, eux que leurs occupations obligent souvent d'habiter des demeures spacieuses, de tenir des équipages, de loger et de nourrir des travailleurs subalternes! Enfin, parmi les services dont les travailleurs de cette classe ont exclusivement besoin, il faut encore ranger ceux que leurs voyages et leur correspondance pour affaires leur rendent nécessaires; services qui, surtout chez les entrepreneurs, augmentent considérablement les avances qu'ils sont obligés de faire dans l'intérêt de leur production.

XV. Le capital personnel se rétablit d'après les mêmes lois que le capital effectif. Ainsi la

valeur de cette partie du premier, qui est fixe, se remplace par la vente du travail ou par celle des produits que ce travail sert à créer, en remboursant au travailleur, chaque année, une partie des avances qu'on a faites pour son éducation; de sorte qu'en admettant une vie de moyenne durée, ces avances lui soient complètement remboursées à l'époque où ses facultés cessent de lui être utiles. La meilleure preuve que les choses se passent réellement ainsi, c'est que, dans la supposition contraire, les neuf dixièmes des producteurs seraient absolument hors d'état d'élever leurs enfants, et l'on voit qu'ils les élèvent. Sans doute que la compensation n'est pas toujours exacte pour les individus, puisqu'il y en a qui meurent, ou qui se voient privés de leurs facultés avant le terme moyen de la vie, et que d'autres les conservent au-delà; mais, quelles que soient ces inégalités, il faut bien qu'en général la compensation soit suffisante, puisque dans tous les pays où le revenu national ne décroît pas sensiblement, nous voyons constamment des

jeunes travailleurs remplacer les vieillards, non seulement pour le nombre, mais aussi pour les fàcultés acquises qu'ils apportent au travail.

XVI. Ainsi, de même que le prix rétabli des outils met un entrepreneur en état de remplacer ceux qui sont usés; de même aussi la valeur rétablie de son éducation lui permet de donner à quelque autre individu une éducation pareille à celle qu'il a reçue, de sorte qu'il peut en être remplacé comme producteur. Il y a bien cette différence, qu'un individu qui remplace ses outils usés se prépare un revenu à lui-même, tandis que celui qui élève un autre individu en prépare à celui-ci; mais, dans ce cas, les sentiments de la nature se substituent à l'intérêt pécuniaire. Ce n'est pas à l'éducation d'un étranger que le producteur consacre ces avances remboursées, c'est à celle de son fils, héritier naturel de toute sa fortune; et quel est 'le père qui ne sente pas l'obligation de transmettre à son enfant les mêmes

moyens d'existence qui lui avaient été transmis par ses parents, une valeur dont il est l'usufruitier plutôt que le possesseur? Aussi, loin de négliger l'éducation du seul enfant que les pères peuvent élever moyennant la valeur placée dans leur propre éducation, on les voit ordinairement en élever plusieurs, et souvent beaucoup mieux qu'eux-mêmes ils ne l'ont été: dépenses qu'ils font sur leur revenu net, et qui, si ce revenu est modique, les assujettit à des privations auxquelles un pareil motif seul peut engager à se soumettre de bon gré.

XVII. Le capital personnel et circulant se rétablit, pour le producteur, à mesure que la vente de son travail ou des produits de ce travail lui rembourse la valeur des subsistances et des services qu'il a dû consommer pour produire. Tant qu'un travail est demandé, ce remplacement ne manque jamais; ainsi, pour distinguer parmi les subsistances et les services ceux qui constituent le ca-

pital d'une classe particulière de travailleurs, il suffit d'observer quels sont ceux dont la valeur leur est généralement et constamment remboursée.

XVIII. Dans toutes les observations que nous venons de faire, le capital personnel ne nous a présenté que des analogies avec le capital effectif; mais voici deux dissemblances assez frappantes:

n° Pour se procurer le capital effectif dont on a besoin pour produire, il suffit d'en avoir la valeur, fût - elle encore empruntée; mais il ne suffit pas de même d'avoir la valeur de telles facultés humaines, pour devenir producteur dans tel genre de travail où elles sont requises: il faut avoir ces facultés elles - mêmes. Qu'un individu possède vingt fois la valeur des connaissances et des talents qui forment un bon médecin, s'il ne possède pas ces talents et ces connaissances, il ne pourra guère exercer ce métier. Cependant cette observation n'est fondée qu'à

l'égard des individus. Une nation est-elle dépourvue de certaines facultés acquises dont elle a besoin pour produire, pourvu qu'elle possède la valeur de ces facultés, elle peut se les procurer en appelant dans son sein des étrangers qui en sont pourvus. Ces individus restent-ils dans le pays et communiquent-ils leurs facultés acquises aux indigènes, le capital personnel que celles-ci constituent est acquis pour la nation et devient sa propriété; dans la supposition contraire, il n'est qu'emprunté, et la nation se voit obligée de renouveler l'emprunt si elle veut continuer la production des mêmes objets.

2° Pour tirer un revenu d'un capital effectif qu'on possède, on n'a pas besoin de l'employer soi-même; le capital personnel, au contraire, veut être employé par son possesseur, et celui-ci n'en tire un revenu qu'autant qu'il travaille. L'un est donc une fortune pour son possesseur, l'autre ne l'est pas. Cette différence, de même que la première, ne regarde que les individus; car, pour la nation, le capital effectif

## 110 DU REVENU NATIONAL

n'est pas non plus une fortune, puisqu'elle est obligée de l'employer elle-même pour en tirer un revenu.

## CHAPITRE IX.

QUELS SONT LES REVENUS DES PARTICULIERS QUI CONCOURENT A FORMER LE REVENU NATIONAL?

I. Tout individu qui subsiste doit subsister d'un revenu; mais il n'est pas indispensable que ce revenu soit à lui, il peut vivre sur celui d'un autre. Il y a donc des revenus primitifs et des revenus dérivés, et l'on voit que le revenu national ne peut se composer que des premiers; si l'on y faisait entrer les seconds, ce serait un double emploi, c'est-à-dire qu'on mettrait en ligne de compte deux fois le même revenu.

II. « Quiconque subsiste d'un revenu à lui, dit Smith, doit tirer ce revenu, ou de son travail, ou d'un capital qu'il possède, ou d'une terre qui lui appartient. Ainsi, salaires, profits et rentes sont les seuls revenus primitifs;

112

» tout autre revenu dérive en dernière analyse » de l'une ou de l'autre de ces trois sources(1). » Cette notion est juste, si l'on prend les mots de travail, de capital et de terre dans leur signification naturelle; mais on connaît le sens étroit que Smith leur attribue. Ainsi, dans son système, il n'y a d'autres revenus primitifs que les salaires et les profits gagnés par le travail industriel ou les rentes que donnent les capitaux et les terres lorsqu'ils sont employés par un pareil travail. Voilà, suivant Smith, les seules branches du revenu national; tous les autres revenus des particuliers ne sont qu'une dépense qui se fait sur ce revenu.

III. On sent bien que Smith est forcé d'adopter ces notions, puisqu'elles découlent immédiatement de sa notion du travail productif; mais si jamais cette dernière se montre défec-

<sup>(1)</sup> Rich. des nat., liv. I, chap. vs. (Vol. I, pag. 78.)

tueuse, c'est surtout dans l'application dont il s'agit. En effet, si vous admettez que les gens occupés à fournir des services vivent aux dépens des classes industrieuses, par la raison qu'ils en sont nourris, habillés, logés et meublés, vous devez aussi admettre que les classes industrieuses vivent aux dépens des autres, puisqu'elles en sont défendues, protégées, instruites, soignées dans l'enfance et secourues dans les maladies. S'il y a d'un côté dépense sans compensation, il y en a aussi de l'autre; ainsi dépense partout et revenu nulle part.

IV. Sans doute dans une société où la division du travail est généralement établie, le revenu de chaque individu provient de la dépense de quelques autres; mais toutes les fois qu'une dépense est faite pour acquérir un produit ou pour se procurer un moyen de produire, le revenu correspondant est un revenu primitif; car, dès lors, il y a de l'avantage pour celui qui le paie comme pour celui qui le gagne. Au contraire, lorsqu'un revenu quelcon-

que s'obtient gratuitement, soit de gré à gré, soit de force, c'est un revenu dérivé, parceque ceux qui le paient n'acquièrent ni un produit ni un moyen de produire, et qu'en conséquence il n'y a de l'avantage que pour ceux qui le gagnent: tel est le revenu que le pouvoir extorque aux individus qui lui sont soumis lorsqu'il ne leur livre aucun équivalent; tel est celui que les pauvres obtiennent de la charité publique ou privée, celui dont jouissent les fainéants volontaires par des pensions et des aumônes, celui que les fripons et les voleurs se procurent par leurs fourberies et leurs crimes.

V. Voilà le seul principe de distinction qu'on puisse admettre par rapport aux revenus primitifs et dérivés: tout autre principe est insoutenable et conduit aux conséquences les plus absurdes. Si, comme Smith le prétend, les services ne donnaient que des revenus dérivés, les salaires qui se gagnent par de pareils travaux devraient être mis dans la même classe que les

aumônes qui s'obtiennent de la pitié, ou les gains illicites qui se font par la ruse ou la force, ce qui révolte le sens commun. D'ailleurs, quand les capitaux et les terres sont convenablement employés à l'effet de fournir des produits immatériels, ils donnent des rentes tout aussi bien que lorsqu'ils sont employés à fournir des objets matériels: en adoptant la distinction de Smith, sous quelle catégorie rangera-t-on ces rentes? formeront-elles aussi des aumônes ou des rapines, comme les revenus sur lesquels elles se paient? Un capitaliste rentier sera-t-il censé jouir d'un revenu primitif lorsqu'il aura prêté son argent à un négociant, et d'un revenu dérivé si c'est un notaire à qui il l'a confié? Plutôt que d'admettre un principe si contraire au bon sens, ne vaudrait-il pas mieux de tout rapporter au travail utile et vendable? Certes il serait moins choquant de regarder comme subsistant d'un revenu dérivé les rentiers qui vivent du travail des entrepreneurs auxquels ils ont loué leurs terres et leurs capitaux, que de considérer comme subsistant d'un pareil revenu les gens qui vivent de leur propre travail, en rendant des services utiles à l'état ou à d'autres particuliers.

VI. Les économistes de l'école française, plus rétrécis que Smith dans leurs idées, ne reconnaissaient d'autres revenus primitifs que ceux provenants de la terre et du travail agricole. Le raisons que Smith emploie pour combattre cette erreur nous fournissent les meilleurs arguments pour combattre la sienne: il suffit d'appliquer aux services, relativement à l'industrie, ce qu'il dit des manufactures et du commerce, relativement à l'agriculture. Voici ses propres paroles (1): « Le grand commerce » de toute société civilisée est celui qui s'établit » entre les habitants de la ville et ceux de la » campagne; il consiste dans l'échange du pro-

<sup>(1)</sup> Rich. des nat., liv. HI, thap. 1. (Vol. II, pag. 73.)

duit brut contre le produit manufacturé. La » ville, dans laquelle il n'y a ni ne peut y avoir » aucune reproduction de substances, gagne, à » proprement parler, toute sa subsistance et ses • richesses sur la campagne. Il ne faut pourtant » pas s'imaginer pour cela que la ville fasse ce gain aux dépens de la campagne : les gains sont réciproques pour l'une et pour l'autre; » et en ceci, comme en toute autre chose, la division du travail tourne à l'avantage de cha-» cune des différentes personnes employées aux tâches particulières dans lesquelles le travail se subdivise. Les habitants de la campagne achètent de la ville une plus grande quantité de denrées manufacturées avec le produit d'une » bien moindre quantité de leur propre travail » qu'ils n'auraient été obligés d'en employer s'ils » avaient essayé de les préparer eux-mêmes. La » ville fournit un marché au produit agricole • qui excède la consommation des cultivateurs, et ceux-ci l'échangent contre quelque chose qui est en demande chez eux. Plus les habi-» tants de la ville sont nombreux et ont de revenu, plus est étendu le marché qu'ils fournissent à ceux de la campagne; et plus ce
marché est étendu, plus il est avantageux potur
ceux-ci. Comparez la culture des terres situées
dans le voisinage d'une ville considérable
avec celle des terres qui en sont éloignées, et
vous pourrez aisément vous convaincre combien la campagne tire d'avantages de son commerce avec la ville.

VII. Ce raisonnement, qui a renversé la thèse des économistes français, doit aussi renverser tôt ou tard celle que Smith a établie en dépit de ses propres arguments. De même que l'échange du produit brut contre le produit manufacturé donne lieu à un grand commerce chez toutes les nations civilisées, l'échange du produit matériel contre le produit immatériel en fait naître un autre bien plus important encore. Les individus qui fournissent ce dernier produit gagnent aussi leur subsistance et leurs richesses sur les industrieux; mais ce n'est point aux dépens de ceux-ci, car les gains sont réciproques,

par les avantages que procure la division du travail. Les industrieux qui s'en remettent aux fonctionnaires publics pour les protéger, aux savants pour les instruire, aux médecins pour soigner leur santé, aux artistes pour leur procurer des plaisirs, aux domestiques pour les aider dans leurs affaires privées, etc., achètent tous ces avantages bien plus complètement, et avec une bien moindre quantité de leur propretravail, que s'ils avaient essayé de s'en pourvoir eux-mêmes. La population occupée à remplir des services fournit un marché au produit de l'industrie qui excède la consommation des industrieux, et ceux-ci échangent cet excédant contre des produits immatériels qui leur sont utiles: plus cette population est nombreuse et a de revenu, plus est étendu le marché qu'elle fournit à la population industrieuse; et plus ce marché est étendu, plus il est avantageux pour cette dernière. Comparez l'industrie d'un pays où les services sont séparés des travaux industriels avec celle d'une contrée où les mêmes personnes exercent les uns et les autres, et vous

pourrez aisément vous convaincre combien l'industrie tire d'avantages de cette séparation, et par conséquent du commerce qu'elle fait avec cette classe d'habitants qui se charge de services.

VIII. On voit que tous les arguments dont Smith se sert en faveur de l'industrie des villes sont encore applicables, et dans toute leur force, à ces travaux que nous comprenons sous le nom de services; de sorte que, si ce principe l'emporte un jour dans le jugement du public sur celui du philosophe écossais, comme on peut l'espérer, cette victoire lui sera due en grande partie à lui-même. On doit s'étonner néanmoins que Smith ait laissé à d'autres le soin de faire de ses arguments une application si facile à faire. Parmi toutes les absurdités de cette théorie, dit-il, qu'on a imaginée sur la balance du commerce, on ne s'est pourtant » jamais avisé de prétendre, ou que la campagne » perd dans son commerce avec la ville, ou que » la ville perd dans son commerce avec la campagne qui la fait subsister. Et l'écrivain qui nous communique cette observation n'hésite pas d'avancer que la ville et la campagne perdent dans un commerce exactement pareil à celui qu'elles font entre elles, c'est-à-dire dans l'échange qu'elles font de l'excédant de leurs produits nécessaires ou agréables, contre d'autres produits également nécessaires ou agréables! Tel est l'empire d'une fausse idée mère, qu'elle égare même les têtes les plus éminemment philosophiques, et qu'elle leur fait prendre pour des vérités évidentes les assertions les plus visiblement erronées, parcequ'elles sont des conséquences rigoureuses d'un principe supposé vrai.

IX. Nous croyons avoir montré que lorsque le travail, les capitaux et les terres sont employés à produire des valeurs immatérielles, ils donnent à leurs possesseurs des revenus primitifs, tout aussi bien que lorsqu'ils sont employés à produire des valeurs matérielles. Ainsi, pour résoudre la question proposée quels

sont les revenus des particuliers qui concourent à former le revenu national, » nous dirons que ce sont les revenus de ceux qui produisent ou qui fournissent les moyens de produire, les terres et les capitaux. Les revenus des fonctionnaires publics ou du gouvernement ne peuvent point faire une exception à cet égard, pourvu qu'ils soient acquis par un véritable échange, c'est-à-dire que le peuple obtienne réellement les avantages auxquels il s'attend en payant les impositions. Convenir que les services créent des revenus primitifs, et soutenir avec cela que les plus importants d'entre eux n'en créent point, serait une inconséquence qu'aucun raisonnement ne pourrait justifier. Sans doute que les contribuables sont contraints de payer ces services; mais, s'ils ne l'étaient pas, croit-on que la demande de ces services cesserait? Pourquoi donc les états démocratiques conserventils leurs fonctionnaires publics, pourquoi décrètent-ils des impôts? Dans toutes les dépenses qui se font en commun, chaque participant est tenté de se soustraire à sa quote, espérant que

les quotes des autres suffiront pour maintenir l'avantage qui résulte de cette dépense. Plus il y a de participants à une pareille dépense, plus cet espoir est fondé, et plus, par conséquent, la tentation de s'y soustraire devient forte: faut-il s'étonner que la contrainte devienne nécessaire, et que la société soit dans le cas d'obliger chaque membre à payer des avantages qu'aucun d'eux ne voudrait perdre? Un gouvernement qui laisse à ses administrés la liberté de quitter le pays avec tout ce qu'ils possèdent prouve bien évidemment qu'il ne les force pas d'acheter sa protection; il semble leur dire: Si vous trouvez que vous payez trop cher la sûreté et les autres avantages que je vous procure, allez les chercher ailleurs à moins de frais. Il en est de même de la dépense pour le culte public, lorsque le gouvernement se charge d'y pourvoir par une contribution générale, et qu'il la règle avec cette économie qui devrait toujours présider à ses dépenses: si le gouvernement ne s'en chargeait pas, pensez-vous que le peuple renoncerait à l'instruction et aux consolations que lui offrent les temples? Dans les États-Unis d'Amérique le gouvernement ne se mêle en aucune manière de la manutention du culte; cependant les églises et les ministres de la religion n'y manquent pas plus qu'en Europe.

X. Concluons. Toutes les fois qu'un gouvernement remplit sa tâche aussi bien que sa situation et celle du peuple le lui permet, son revenu est incontestablement un revenu primitif, bien qu'il le recueille par des impôts, car il ne peut pas l'obtenir autrement. Les impôts ne sont un revenu dérivé que dans le cas où l'autorité les prélève sans fournir aux contribuables un équivalent. Qu'on ne dise pas qu'une telle évaluation est impossible; elle se fait réellement partout, et la voix publique en est l'organe. Lorsque le peuple en général est content de la manière dont il est gouverné, et qu'il ne se plaint pas du fardeau de ses charges, c'est un signe certain que le gouvernement lui rend en protection la valeur qu'il en prélève en impôts. Telle était l'expression générale des sentiments populaires en Prusse, du temps du grand. Frédéric; et ce n'est pas la seule fois qu'un gouvernement purement monarchique ait obtenu un témoignage aussi honorable. Quant aux états où les contribuables concourent eux-mêmes ou par leurs représentants à décréter les impôts, ceux-ci doivent naturellement être regardés comme le prix d'un achat volontaire; et si les intérêts du peuple se trouvent lésés dans ce marché, c'est à lui-même ou à ses mandataires qu'il doit s'en prendre.

## CHAPITRE X.

I.A DISTINCTION DU REVENU BRUT ET DU REVENU NET EST-ELLE APPLICABLE AU REVENU D'UNE NATION?

1. De même, dit Smith(1), que dans le revenu d'un particulier nous distinguons le revenu brut et le revenu net, nous pouvons aussi faire une pareille distinction à l'égard du revenu de tous les habitants d'un pays. Leur revenu brut comprend la masse totale du produit annuel de leurs terres et de leur travail; leur revenu net est ce qui leur reste, déduction faite de ce qu'il leur faut pour entretenir leur capital, ou bien ce qu'ils peuvent, sans empiéter sur leur capital, dépenser pour leur subsistance, leurs commo-

<sup>(1)</sup> Rich. des nat., liv. II, chap. 11. (Vol. I, pag. 424.)

dités et leurs plaisirs. Leur richesse réelle est donc en proportion de leur revenu net, et non pas de leur revenu brut.

II. Ces notions nous paraissent si saines, que nous n'hésitons pas à les adopter, sauf les modifications qui résultent des principes exposés dans les chapitres précédents (1). En effet, comment se refuser à reconnaître des principes si palpables? Une distinction de revenus qui est

<sup>(1)</sup> Nos lecteurs savent que nous regardons comme faisant partie du capital les subsistances qui sont indispensables au travailleur pour maintenir sa vie et son travail; ainsi, suivant notre opinion, le revenu net ne comprend que la dépense superflue qui peut se faire pour ces objets, soit par les producteurs, soit par les individus non productifs, dont l'entretien nécessaire même est une dépense superflue, lorsqu'on la considère sous le point de vue de la production. Quant à l'idée du revenu en général, il est inutile de rappeler que nous y comprenons les résultats des services aussi bien que les produits matériels.

fondée à l'égard de chaque individu ne l'estelle pas à l'égard de tous, c'est-à-dire de la nation? Qu'est-ce donc que le revenu de la nation, si ce n'est pas la totalité des revenus primitifs de ses membres, plus le capital qui sert à créer ce revenu?

III. Cependant ces mêmes notions se trouvent rejetées par un écrivain renommé. M. J.-B. Say prétend qu'elles sont fausses, et que le revenu d'une nation est égal à son produit brut, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à déduire de ce revenu pour les frais de la production. L'importance qu'il met à cette opinion, le développement qu'il lui donne et les conséquences qu'il en tire en font un des points les plus saillants de sa doctrine. Toutefois, si cette thèse était prouvée, elle renverserait plusieurs des principes fondamentaux de l'économie politique; il en résulterait, par exemple, que l'idée du capital national serait une chimère, et qu'une nation pourrait, sans s'appauvrir, dépenser improductivement la totalité de son revenu. Il importe donc de montrer, par une analyse exacte du raisonnement de l'auteur, que sa thèse est dénuée de tout fondement, et qu'il s'abuse d'une manière étrange en prenant de vaines illusions pour des faits. Nous rapportons textuellement ses preuves, afin de n'être pas soupconnés de les avoir affaiblies:

IV. C'est la valeur entière des produits qui se distribue dans la société. Je dis leur valeur tout entière; car si mon profit ne s'élève qu'à une portion de la valeur du produit, le surplus compose le profit de mes coproducteurs. Un fabricant de drap achète de la laine à un fermier; il paie diverses façons d'ouvriers, et vend le drap qui en provient à un prix qui lui rembourse ses avances et lui laisse un profit. Il ne regarde comme un profit, comme servant à composer le revenu de son industrie, que ce qui lui reste net, ses déboursés payés; mais ces déboursés n'ont été que l'avance qu'il a faite à d'autres producteurs de diverses portions de revenus

» dont il se rembourse sur la valeur brute du drap. Ce qu'il a payé au fermier pour la laine » était le revenu du cultivateur, de ses bergers. du propriétaire de la ferme. Le fermier ne » regarde comme un revenu net que ce qui lui » reste après que ses ouvriers et son propriétaire » sont payés; mais ce qu'il leur a payé a été une » portion de leurs revenus à eux-mêmes : c'était un salaire pour l'ouvrier; c'était un fermage pour le propriétaire, c'est-à-dire pour l'un, le revenu qu'il tirait de son travail, et pour l'autre, le revenu qu'il tirait de sa terre. Et c'est la valeur du drap qui a remboursé • tout cela. On ne peut recevoir aucune portion de la valeur de ce drap qui n'ait servi à payer » un revenu. Sa valeur entière y a été employée, » même la portion de cette valeur qui a servi » au rétablissement du capital (fixe) du fabricant. Il a usé ses métiers; il les a fait réparer par un mécanicien : le prix de cette réparation fait partie du revenu du mécanicien, et c'est, pour le fabricant, une avance comme » les autres, laquelle lui est remboursée par la

- valeur du produit terminé. On voit par là due le mot produit net ne peut s'appliquer qu'aux revenus de chaque entrepreneur particulier, mais que le revenu de tous les particuliers pris ensemble, ou de la société, est égal au produit brut résultant des terres, des capitaux et de l'industrie de la nation(1).
- V. Tout ce raisonnement peut être réfuté par une seule observation. Si le revenu annuel d'une nation était égal à son produit brut, ce produit devrait être en entier consommable, c'est-à-dire propre à satisfaire immédiatement nos besoins: or tous les produits qui constituent le capital fixe ne sont jamais consommables, et ceux dont se compose le capital circulant ne le deviennent que lorsqu'ils passent

<sup>(1)</sup> Traité, II, 72. Les mêmes arguments se trouvent reproduits en d'autres endroits de cet ouvrage, surtout dans l'Épitomé, et même dans les notes que M. Say a jointes à mon Cours d'économie politique.

dans le fonds de consommation. Les améliorations foncières, les usines, les ateliers, les ports, les chantiers, le local des tribunaux et des écoles, les machines et les instruments de métier, les matières premières, les monnaies, les services rendus à la production plutôt qu'au producteur; tous ces produits capitaux, et tant d'autres, servent-ils immédiatement à nos plaisirs et à nos jouissances? Que dis-je! peuvent-ils seulement s'employer à la satisfaction immédiate de nos besoins les plus urgents? M. Say lui-même enseigne « que la con-» sommation reproductive ne satisfait à aucun » besoin; qu'elle ne procure aucune jouissance autre que de rendre l'entrepreneur qui l'orodonne possesseur d'un nouveau produit(1). Comment donc peut-il soutenir que « ce n'est pas » le produit net seulement qui satisfait aux besoins des hommes; que c'est le produit brut, la

<sup>(1)</sup> Traité, II, 226.

• totalité des valeurs créées (1)? • Cette assertion ne contredit-elle pas l'autre? ne contredit-elle pas les faits les plus évidents? Pour concevoir quelle partie importante du produit annuel se trouve soustraite par le capital au revenu disponible, il suffit d'observer qu'outre les produits qui servent à créer les denrées consommables, ces denrées elles-mêmes sont une portion du capital tant qu'elles restent dans les mains de leurs producteurs. Ainsi la masse des produits capitaux excède toujours de beaucoup celle des produits qui forment le fonds de consommation.

VI. Comment une observation si simple at-elle pu échapper à M. Say? Ou bien s'est-il imaginé que, les produits capitaux n'étant point consommables, c'est leur valeur qui se consomme en d'autres produits? Sans doute, pour

<sup>(1)</sup> Traité, I, 17.

créer les produits capitaux, il faut employer des ouvriers: ces ouvriers sont payés de leur travail, et ils consomment la valeur de leurs salaires en denrées qui satisfont leurs besoins et qui leur procurent même des jouissances; mais qui ne voit pas que les salaires des ouvriers sont payés sur les capitaux des entrepreneurs, et que les premiers ne consomment qu'une valeur que les autres se sont refusés de consommer eux-mêmes? Ni la nation ni les individus ne peuvent consommer que ce qui est consommable, et ils ne peuvent appliquer à l'achat des choses consommables que la valeur qu'ont ces choses. Pour mettre ce principe en évidence, supposons que la valeur du produit total soit deux cents millions, moitié en produits capitaux et moitié en produits consommables: la nation peut-elle acheter pour deux cents millions de produits consommables quand il n'y en a à vendre que pour cent millions, et quand elle est encore obligée d'acheter des produits capitaux pour une valeur pareille? Il est donc clair que la valeur du produit annuel se distribue partie en capitaux et partie en profits, et que chacune de ces portions de la valeur du produit annuel va régulièrement acheter les produits dont la nation a besoin, tant pour entretenir son capital que pour renouveler son fonds consommable.

VΠ. Si l'on trouve ce raisonnement trop abstrait, il y a un moyen de le réduire à des termes plus simples. Ce qui le complique, c'est que la nation se compose d'une multitude d'individus qui travaillent les uns pour les autres, et où les capitaux se changent parpétuellement en revenus, de même que les revenus se convertissent en capitaux. Qu'on se représente donc une famille qui suffit par son propre travail à tous ses besoins, comme il y en a tant d'exemples dans l'intérieur de la Russie et sur les confins occidentaux des États - Unis d'Amérique; qu'on se demandé ensuite si le revenu d'une pareille famille est égal au produit brut résultant de ses terres, de son capital et de son industrie? Peut-elle habiter ses granges ou ses

étables, manger ses semailles et ses fourrages, s'habiller de ses bestiaux de labour, se divertir de ses instruments aratoires? D'après la thèse de M. Say, il faudrait affirmer toutes ces questions.

VIII. Dans une société nombreuse où la division du travail a fait des progrès, la valeur qui a été capital dans une main devient souvent revenu dans une autre; mais cette circonstance suffit-elle pour en conclure que la société n'a point de capital, qu'elle n'a qu'un revenu? Il est vrai de même que la dépense de chaque individu devient le revenu de quelques autres: s'ensuit-il que la société n'ait que des revenus, sans avoir des dépenses? Que dirait-on d'une argumentation telle que la suivante : « Un consommateur achète du drap chez un détailleur ; » il regarde cet achat comme une dépense, mais elle est un revenu pour le marchand. Celui-ci est obligé de restituer au fabricant une partie de ce revenu: pour lui cette restitution est » une dépense, bien qu'elle soit productive, mais

elle devient un revenu pour le fabricant. Ce dernier se trouve dans le même cas par rapport à ses ouvriers ainsi qu'au fermier qui lui a fourni la laine; le fermier à son tour est dans la même situation à l'égard de ses valets de ferme. On voit par là que le mot dépense ne peut s'appliquer qu'aux déboursés de chaque consommateur, mais que la nation n'a que des revenus. » Comme cette manière de conclure ne serait pas satisfaisante, celle de M. Say ne l'est pas non plus, car son raisonnement est le même. « Le capital de chaque entrepreneur, dit-il, se convertit en revenus pour quelques autres; donc la nation n'a point de capital, elle n'a qu'un revenu. Diservons encore en passant que cette doctrine est contraire aux principes mêmes de l'auteur, qui, en d'autres endroits de son ouvrage, reconnaît for mellement l'existence d'un capital national (1).

<sup>(1)</sup> Par exemple, Traité, I, 24: «On voit que ce serait une grande erreur de croire que le capital de la société



en totalité un *re*, prétend que ce 1 **revenu d'une nat** 

IX. Toute la d qu'une série de ca la valeur entière clusivement en pr cette valeur se dis gnés de profits: ca vent que cela, et s'i ils auraient toujou puisque c'est ainsi se distribue en effer sa thèse, il la réfute même. Ce qui l'indi position un peu vague de Smith, qu'il a mal comprise. « Les salaires du travail, dit cet écrivain, les profits des capitaux et la rente de la terre sont les seules parties constituantes du prix des marchandises. On pourrait penser qu'il faut y ajouter une quatrième partie, nécessaire pour remplacer le capital; mais on doit considérer que le prix de chaque pro-» duit dont le capital se compose est lui-même • formé de ces trois parties. Ainsi, quoique le prix d'une marchandise quelconque doive aussi payer le prix du capital employé à la produire, la totalité du prix de cette marchandise se résout toujours, soit immédiatement, soit en dernière analyse, dans ces » mêmes trois parties, salaire, profit, et rente. »Or, puisque le prix de chaque marchandise se » résout en l'une ou l'autre de ces trois parties, ou en toutes les trois, il s'ensuit que le prix de toutes les marchandises, ou celui du produit annuel de la nation, se résout en ces » mêmes trois parties, et doit se distribuer entre les habitants du pays, soit comme salaire,

soit comme profit, soit comme rente(1). Cependant il est clair qu'en émettant cette proposition, Smith ne parle qu'abstractivement; il pousse l'analyse du prix des marchandises jusqu'au point où il découvrira ses éléments les plus simples : mais il est si loin de nier que ce prix ne puisse aussi comprendre des éléments composés, qu'il ajoute expressément que, dans la réalité, le prix d'une marchandise quelconque doit encore payer le prix du capital employé à la produire. La faute de Smith est de s'être exprimé trop généralement; s'il avait dit que le capital n'entre point comme un élément simple dans le prix des produits, sa proposition en aurait eu plus de clarté et de précision. Au reste, comme il admet l'existence d'un capital national, et qu'il le distingue soigneusement du revenu net, il est difficile de se méprendre sur sa véritable pensée. De tous ses

<sup>(1)</sup> Rich. des nat., liv. I, chap. vi. (Vol. I, pag. 75 et. 78.)

disciples et commentateurs, M. Say est le seul qui l'ait interprété d'une manière si étrange.

X. Si la valeur entière du produit annuel se résolvait en revenus, comme cet écrivain le prétend, d'où viendrait donc le capital nécessaire pour créer ces revenus? Dans ce cas, ne faudrait-il pas supposer qu'il fût épargné chaque année de nouveau, après avoir été consommé comme revenu? Mais qui voudrait épargner une valeur dont on serait sûr de n'être pas remboursé? Enfin, admettons que la valeur entière des produits se distribue en revenus: s'ensuit-il qu'elle se distribue exclusivement en gains ou en profits, comme M. Say l'enseigne(1)? Les salaires (2) sont des revenus, mais sont-ils

<sup>(1)</sup> Dès le début de son ouvrage il annonce ce principe, et il ne cesse de le répéter. «La valeur tout entière » des produits sert à payer les gains des producteurs, » dit-il à la page 17 de son Traité.

<sup>(2)</sup> Sous le nom de salaires il faut aussi comprendre

en totalité des profits? Bien au contraire, ils ne font que remplacer des capitaux, sans y ajouter même, dans la plupart des cas, un profit quelconque. Si l'on veut remonter à l'origine des choses, on trouvera que le premier revenu a été un salaire, car les fruits spontanés de la terre, que l'homme a dû chercher pour s'en nourrir, étaient la compensation de cette peine; et l'on trouvera encore que ce salaire a été le premier capital, puisqu'il a mis l'homme en état de se procurer un revenu subséquent. A dater de ce moment, tous les salaires sans exception ne sont que le remplacement des avances que le travailleur est obligé de faire pour se rendre propre au travail, et pour subsister pendant son travail jusqu'au moment où il en est payé. Souvent la rentrée de ces avances est accompagnée d'un profit ou d'un gain, mais plus souvent elle ne l'est pas; ainsi le salaire est loin

les revenus des entrepreneurs, en tant qu'ils sont la récompense de leur travail, et non le fruit de leurs capitaux.

d'être en totalité un profit, et c'est pourtant comme tel que M. Say le représente (1). De tous les revenus primitifs, il n'y a que les rentes des terres et des capitaux qui sont en entier des profits; car les capitalistes et les propriétaires fonciers qui vivent de leurs rentes ne participent point à la production, et ils

<sup>(1)</sup> Ceci va au point que M. Say ne parle que des profits du travail, des profits du savant, des profits de l'ouvrier, lorsqu'il veut désigner leurs salaires, préférant ainsi le mot de profit à celui de salaire, tandis que d'autres écrivains regrettent de ne pas pouvoir appeler le profit de l'entrepreneur un salaire. En général, M. Say se plaît à donner aux termes de l'économie politique des significations plus étendues qu'ils n'ont, et à confondre de cette manière des idées qui doivent être distinguées. C'est ainsi qu'il comprend sous le nom de produits, et les produits, et les travaux qui les créent; sous celui de services, non seulement les travaux de cette espèce, mais encore les effets utiles des terres et des capitaux; sous le nom de producteurs, non seulement les individus qui produisent, mais encore les fainéants qui possèdent des fonds

n'ont aucunes avances à faire. C'est bien pour eux que le revenu brut est la même chose que le revenu net; mais soutenir cette thèse à l'égard d'une nation, c'est supposer qu'elle se compose tout entière de rentiers, et qu'elle tire son revenu du travail des autres nations.

## XI. M. Say termine sa démonstration en ob-

productifs; sous celui de profits ou de gains, non seulement les revenus nets, mais encore ceux pù le remboursement des avances se confond avec le profit. Nous savons bien que M. Say dit quelque part : « Il ne faut pas faire » la guerre à mes expressions; du moment que je les explique, c'est l'idée qu'il faut attaquer, si elle ne représente pas fidèlement la marche des faits. » Cependant les expressions ne sont pas indifférentes; il y en a qui embrouillent les idées au lieu de les éclaireir, et celles que nous venons de citer semblent être de cette espèce. Par exemple, si M. Say n'avait pas confondu sous le nom de profits les revenus qui exigent des avances et ceux qui n'en exigent point, peut-être n'eût-il jamais songé à sontenir la thèse que nous combattons.

servant « qu'elle ruine le système des économis-» tes du 18° siècle, qui ne regardaient comme » le revenu de la société que le produit net des » terres, et qui concluaient que la société n'a-» vait à consommer qu'une valeur égale à ce » produit net; comme si la société n'avait pas » à consommer tout entière une valeur qu'elle » a créée tout entière (1). » La démonstration de M. Say ne ruine aucun système, hors le sien. L'école de Quesnay avait certainement tort de regarder le produit net des terres comme le seul dont une nation jouît; mais elle avait raison d'admettre un revenu net national. M. Say, au contraire, regarde le produit brut comme le revenu de la société; et il en conclut que la société peut consommer une valeur égale à ce produit: comme si la société pouvait consommer tout entière une valeur qui n'est pas consomniable tout entière. Puis en continuant:

<sup>(1)</sup> Traité, II, 74.

S'il n'y avait de revenus dans une nation, dit » l'auteur, que l'excédant des valeurs produites sur les valeurs consommées, il résulterait de là une conséquence véritablement absurde, » c'est qu'une nation qui aurait consommé, dans son année, autant de valeurs qu'elle en aurait produit n'aurait point eu de revenu. Un » homme qui a dix mille francs de rentes est-· il considéré comme n'ayant pas de revenu, » lorsqu'il mange la totalité de ses rentes? » S'il y a ici de l'absurdité, elle ne résulte pas du principe que M. Say attaque, mais de la manière sophistique dont il en fait l'application. Le revenu (net) d'une nation n'est pas l'excédant des valeurs produites sur la totalité des valeurs consommées (comme l'auteur le représente), niais seulement sur les valeurs consommées pour produire. Donc si une nation consomme dans son année tout cet excédant, elle consomme tout son revenu (net). Où est l'absurdité de cette proposition? Quant à l'exemple du rentier, on ne conçoit pas ce qu'il veut dire, car il n'a nul rapport avec le principe dont il s'agit, le revenu d'un rentier étant en totalité un revenu net.

XII. Un principe faux ne peut conduire qu'à des conséquences fausses. Si l'on admet que le revenu d'une nation est égal à son produit brut, c'est-à-dire qu'il n'y a point de capital à en déduire, il faut aussi admettre qu'elle peut dépenser improductivement la valeur entière de son produit annuel sans faire le moindre tort à son revenu futur. L'absurdité de cette conséquence est trop évidente pour n'être pas sentie par M. Say; mais peut-il la nier sans renverser son principe? Cette difficulté ne l'embarrasse nullement : il prend hardiment son parti, et soutient à la fois le pour et le contre (1).

<sup>(1)</sup> Les assertions de M. Say qu'on va lire sont tirées d'une de ses notes, ajoutées à mon Cours (I, 401), où il se donne la peine de rectifier mes idées. J'avais dit que le revenu net de la société est le seul qu'elle puisse consommer improductivement sans déchoir de sa richesse actuelle.

·La société, dit-il, peut consommer improduc-» tivement la totalité de ses produits annuels » ( ainsi son capital aussi bien que son revenu net) « sans déchoir de sa richesse actuelle : il suffit pour cela qu'elle n'entame pas ses capi-» taux. » ( N'est-ce pas dire qu'elle peut manger ses capitaux, pourvu qu'elle ne les mange pas?) • Or la consommation de la totalité des revenus annuels n'entame ni les capitaux d'une nation ni ses autres fonds productifs. > (Ainsi la nation peut consommer son capital, sans avoir à craindre qu'il soit consommé.) « L'office des capitaux consiste uniquement à faire l'a-» vance de tous les frais de production. » ( Mais si la société, c'est-à-dire si chaque individu dont elle se compose, a mangé son revenu brut, et conséquemment son capital, d'où prendra-t-elle la valeur pour faire cette avance?) · Lorsque le produit créé égale, sans plus, le capital avancé et le rembourse, tous les services productifs sont payés, par conséquent tous les reve-» nus de la société sont acquis et peuvent être en totalité consommés sans porter atteinte à

» la richesse nationale. » Quoi, l'ouvrier pourrait dépenser au cabaret, non seulement ses gains, mais encore cette partie de son salaire qui lui rembourse les frais de son éducation et les avances qu'il doit faire pour son entretien! De quoi vivra-t-il donc la semaine suivante, de quoi élèvera-t-il son enfant? L'entrepreneur pourrait dépenser en jouissances, non seulement son profit net, mais encore les avances productives qui lui ont été remboursées! De quoi paiera-t-il donc ses ouvriers, achèterat-il des matières, entretiendra-t-il ses instruments et ses ateliers? M. Say répond à tout cela que les valeurs capitales sont consommées, non pas par les producteurs qui les paient, mais par ceux qui les gagnent. Il ne voit donc pas qu'il est impossible d'en gagner, si l'on n'en paie pas en même temps? Où sont donc les producteurs pour lesquels le revenu brut est la même chose que le revenu net, ou qui puissent dépenser improductivement la totalité de leurs revenus? Or, si aucun producteur ne le peut, comment la nation le pourrait-elle? J'ignore si

M. Say s'est compris lui-mème en écrivant ces lignes; mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'aucun de ses lecteurs ne le comprendra. Aussi, se doutant lui-même de cet effet, il prend la précaution d'ajouter que « la démonstration de ces » vérités ne peut être comprise que des personnes qui entendent bien les fonctions et l'emploi des capitaux. » Ainsi, quiconque trouve que cette démonstration est un bavardage inintelligible n'entend rien aux fonctions et à l'emploi des capitaux!

XIII. On a vu que la thèse de M. Say s'écroule par ce seul argument, que les produits qui constituent le capital d'une nation ne sont point consommables. Il est difficile à concevoir comment une observation si simple a pu échapper à l'auteur; mais ce qu'il y a de plus singulier, c'est qu'elle se trouve déjà consignée dans les recherches de Smith, où M. Say a dû la rencontrer. « Il est évident, dit cet écrivain, qu'il faut retrancher du revenu net de la société toute la dépense faite pour l'entretien du capi-

tal fixe. Ni les matières ni le travail nécessaires » pour la confection des machines, instruments · de métier, bâtiments d'exploitation, etc., ne peuvent jamais faire partie du revenu net. Le prix de ce travail, à la vérité, peut hien en faire partie, puisque les ouvriers qui y sont employés peuvent placer la valeur de leurs salaires dans leur fonds de consommation; mais la difoférence est que, dans les autres sortes de travail, et le prix et le produit vont l'un et l'autre » à ce fonds; le prix va à celui des ouvriers, et » le produit va à celui d'autres personnes dont la » subsistance, les aisances et les plaisirs se trouvent augmentés par le travail de ces ouvriers. Plus loin, l'auteur continue: « Quant au capital » circulant, le seul de ses éléments qui doit être entièrement retranché du revenu net de la société, ce sont les monnaies; car les vivres. » les matières et l'ouvrage fait en sont retirés pour être versés, partie dans le capital fixe de » la société, et partie dans son fonds de consommation. Ainsi l'entretien de ces trois éléments du capital circulant ne retranche du

revenu net de la société que cette portion du
produit annuel qui est nécessaire à l'entretien
du capital fixe(1).

XIV. Puisque nous avons tant fait de citer ce passage, nous devons aussi observer que les propositions qu'il contient ne sont pas toutes également vraies, ni présentées avec la précision nécessaire.

1° Il n'est pas fondé que les travailleurs productifs puissent placer la valeur entière de leurs salaires (2) dans leur fonds de consommation, quand même on comprendrait dans ce fonds leur entretien indispensable, comme Smith le fait; ils doivent d'abord prélever sur ces salaires la valeur des avances qu'on a faites pour

<sup>(1)</sup> Rich. des nut., liv. II, chap. u. (Vol. I, pag. 425 et 427.)

<sup>(2)</sup> Voyez, pour la signification de ce terme, la première note du § 10.

leur éducation, afin de pouvoir élever à leur tour d'autres travailleurs destinés à les remplacer. Cette restriction est reconnue par Smith lui-même, puisqu'il reconnaît un capital dans les facultés productives des travailleurs, et qu'il admet qu'autant qu'un travail est en demande, le salaire doit nécessairement suffire pour maintenir constamment le même nombre de travailleurs. Suivant notre doctrine, ceux-ci doivent encore prélever sur leurs salaires la valeur des avances qu'ils ont faites pour leur entretien pendant le travail, ainsi que pour les services sans le secours desquels ils n'auraient pu travailler. Bien que ces objets fassent partie du revenu consommable, ils n'appartiennent cependant pas au revenu net, qui ne comprend que les jouissances des travailleurs, ainsi que l'entretien, soit nécessaire, soit superflu, des individus non productifs.

2° Smith dit que le *prix* du travail peut aller à la consommation, quand le *produit* de ce travail va au capital. Exprimée d'une manière si vague, cette proposition pourrait conduire à le revenu net, encore faut-il en exclure toutes celles qui sont employées à renouveler, soit le capital fixe, soit le capital circulant, tels que les instruments de métier, l'ouvrage fait qui entre dans la composition d'un autre ouvrage fait, etc. Ces observations prouvent que ce n'était point une exagération de notre part de dire que le revenu annuel se compose toujours beaucoup plus de produits capitaux que de produits consommables(1); d'où il suit que, lors même qu'une nation n'épargne rien sur son revenu net pour augmenter son capital, la valeur qui se distribue annuellement en remplacement de capitaux surpasse toujours de beaucoup celle qui se répartit en revenus nets.

XV. Si nous nous sommes arrêtés long-temps à la discussion du problème qui fait le sujet de ce chapitre, c'est que sa solution jette un grand jour sur la notion abstraite du revenu national.

<sup>(1)</sup> Voyez ci-dessus le § 5.

Nous croyons avoir démontré que ce revenu ne se distribue pas en profits seulement, mais en capitaux accompagnés de profits, et que les premiers l'emportent toujours sur les autres. Veut-on connaître en détail les éléments dont se composent les profits de la société ou son revenu net, il suffit de distinguer, parmi les revenus des particuliers, ou parmi les portions de ces revenus, ceux que chacun peut consommer improductivement sans diminuer son revenu de l'année suivante: tels sont, 1° les gains ou les profits des producteurs, c'est-à-dire tout ce. que leur travail leur rapporte, déduction faite de leurs avances productives; et 2º les rentes des capitaux et des terres, qui sont en entier des gains ou des profits, parcequ'elles n'exigent aucunes avances. Il paraît inutile d'ajouter que tout ceci ne s'entend que des revenus primitifs, les revenus dérivés y étant compris. Ceux de ces derniers qui sont accordés de bon gré se prélèvent presque toujours sur le revenu net; ceux que la violence ou la ruse s'attribuent peuvent encore être pris sur le capital.

XVI. Il existe un signe infaillible auquel on peut reconnaître si une nation est parvenue à jouir d'un revenu net. Comme le capital ne comprend que les subsistances et les services qui font vivre les producteurs, et qui leur sont strictement nécessaires pour vivre, il s'ensuit que, dans le cas où le travail d'une nation re fait que remplacer le capital sans rien produire au-delà, chaque individu est obligé de se faire producteur, et que son travail lui procure seulement les premières nécessités de la vie; en conséquence on peut être sûr qu'il existe un revenu net partout où une partie des habitants subsistent sans produire, et où les producteurs eux-mêmes jouissent de quelques agréments de la vie. La première situation est celle de tous les peuples incultes; ceux qui ont fait quelques progrès dans la civilisation se trouvent placés dans la seconde.

XVII. De même que dans le revenu brut du producteur, il importe de distinguer le capital d'avec le revenu net, dans celui du rentier il

faut pareillement démêler le revenu nécessaire et le revenu superflu, celui qui est indispensable à son entretien, et celui dont il jouit audelà; car, bien que le revenu nécessaire des rentiers n'ait pas une destination aussi utile que celui des producteurs, par rapport aux individus qui en jouissent, c'est toujours un revenu nécessaire, et il ne saurait être employé autrement qu'il ne l'est. On voit que le revenu net des producteurs et le revenu superflu des rentiers sont les seules portions des revenus primitifs dont une nation puisse disposer librement, soit pour les dépenser, en se procurant des agréments et des jouissances, soit pour les épargner, en augmentant son capital. Vu ce caractère qui leur est commun, nous les comprendrons sous un seul nom, celui de revenus superflus.

## CHAPITRE XI.

COMMENT LES NATIONS S'ENRICHISSENT-ELLES PAR L'RMPLOI , DU REVENU SUPERFILU?

I. Tout le monde est d'accord sur ce principe, qu'une nation doit conserver son capital si elle veut maintenir son revenu, et qu'ellene peut entamer l'un sans diminuer l'autre. Mais lorsqu'on demande comment les nations s'enrichissent, on reçoit les réponses les plus contradictoires. « C'est en dépensant leur revenu » superflu, » disent les sectateurs du système mercantile et les économistes de l'école française, qui prétendent que la production est une suite infaillible de la consommation. « C'est » en épargnant ce revenu, » dit Smith et répètent ses disciples, qui regardent la consommation comme un effet nécessaire de la production. Ainsi chaque parti soutient qu'il n'y

a de favorable à la richesse nationale qu'un seul emploi du revenu superflu, et il regarde l'autre comme nuisible à cette richesse. Cependant la production et la consommation ne sont-elles pas alternativement l'une la cause et l'effet de l'autre? et s'il en est ainsi, les deux emplois auxquels se prête le revenu superflu ne sont-ils pas également nécessaires à l'enrichissement des nations? Nous ne balançons point d'affirmer ces questions, et c'est à déver lopper les motifs de cette décision que nous consacrons ce chapitre.

II. Personne ne discouviendra que, pour créer des produits vendables, il faut avoir, non seulement les moyens d'en créer, mais encore la perspective de les vendre. De même qu'on ne produit rien sans capital, on ne produit rien non plus sans demandes. Or, si chacun voulait épargner son revenu superflu, d'où viendraient les demandes, qui seules peuvent donner de l'emploi aux capitaux? Elles ne pourraient venir que du dehors; car c'est se

faire illusion que de voir dans l'accroissement de la population productive un accroissement de demandes. Cette population produit ellemême ce qu'elle consomme, et elle produit encore au-delà; de sorte que plus elle s'accroît, plus elle augmente l'excédant de la production sur la consommation. D'un autre côté. si chacun voulait dépenser son revenu superflu. d'où viendraient les produits pour satisfaire cet accroissement de demandes, le capital ne recevant aucune augmentation? Ils ne pourraient venir pareillement que du dehors. On voit qu'il est impossible à un peuple d'épargner tout son revenu superflu, à moins de prêter aux étrangers les capitaux qui résulteraient de ces épargnes, ou de les employer exclusivement à produire pour les demandes étrangères; on voit ençore qu'il est également impossible à une nation de dépenser tout son revenu superflu, à moins de le dépenser en produits étrangers. Dans la première supposition, l'accroissement du capital pourrait être prodigieux, mais il ne procurerait à la nation

aucune jouissance, puisqu'il ne serait employé qu'à l'accroître encore davantage. Dans la seconde hypothèse, la nation se verrait toujours bornée au même revenu superflu; et si elle voulait augmenter ses jouissances, elle ne le pourrait qu'aux dépens de son capital: quelque parcimonieux ou quelque dissipateur qu'on se représente un peuple, il est difficile de s'imaginer qu'il puisse tenir une conduite absurde à ce point.

III. Nous avons appliqué les deux systèmes à la totalité du revenu superflu, afin d'en rendre les conséquences plus sensibles; mais, quelle que soit la fraction de ce revenu qu'on veuille y substituer, le résultat en est toujours le même, c'est-à-dire qu'un peuple, dans son économie intérieure, ne peut guère dépenser sur son revenu superflu qu'une valeur proportionnée à celle qu'il épargne, ni épargner qu'une valeur proportionnée à celle qu'il dépense. Il ne peut donc suivre, ni la maxime d'augmenter ses consommations aux dépens de ses économies,

ni celle d'augmenter ses économies aux dépens de ses consommations. La conduite qu'il tient, ou plutôt la seule qu'il puisse tenir, c'est d'épargner chaque année en proportion de ce qu'il dépense, c'est-à-dire d'ajouter à son capital autant qu'il en faut pour satisfaire le surcroît des demandes; s'il épargnait davantage, il y aurait bientôt plus de capitaux que d'emplois, ou plus de produits que de demandes, ce qui augmenterait infailliblement la dépense ou la consommation; s'il épargnait moins, il y aurait bientôt plus de demandes que de produits, ce qui ne manquerait pas d'encourager l'épargne et la production.

IV. C'est ainsi que les nations suivent d'ellesmêmes et à leur insu la route qui les mème à l'opulence; tout ce qui reste à désirer sous ce rapport, c'est que les dépenses soient bien entendues, et qu'elles se fassent par les riches, a fin que les pauvres aient de quoi faire des épargnes. Qu'on nous permette de développer ces propositions.

s° Toute dépense qui se fait sur un revenu

légitime est favorable à la richesse nationale, et elle lui est d'autant plus favorable qu'elle est mieux entendue. C'est ici le point où les principes de l'économie politique se confondent avec les préceptes de la raison et de la morale; car rien de ce qui leur est contraire ne peut être constamment utile à l'enrichissement des nations, tandis que toute conduite qui se règle sur eux a tôt ou tard l'effet d'accroître cette richesse. Montrer que cette liaison intime subsiste toujours, même dans les cas qui ont l'apparence de prouver le contraire, voilà la seule tâche à laquelle l'écrivain doit se borner, s'il ne veut pas s'égarer hors des limites de sa science, et débiter des lieux communs dont chaque lecteur est convenu d'avance. Or, si le caractère des jouissances bien entendues est tel que nous l'avons désigné, qu'on juge si les peuples, les plus éclairés même, ont atteint la perfection dans l'art de jouir et de s'enrichir par leurs jouissances, ou s'il leur reste encore beaucoup à apprendre sous ce rapport.

2° L'intérêt général veut que le riche dépense

son revenu superflu et que le pauvre l'épargne, car c'est de cette manière seulement que les dépenses et les économies de la société peuvent s'accroître. Mais ce n'est pas sous ce point de vue seul qu'un pareil ordre de choses est désirable; partout où il s'établit, trois grands avantages vont à sa suite. 1° Les individus qui font valoir les capitaux et les terres en acquièrent la propriété, ce qui est infiniment plus profitable pour eux et pour la société que lorsqu'ils sont obligés de les emprunter. 2º La richesse des classes supérieures de la société devient stationnaire, tandis que l'aisance des classes inférieures ne cesse de s'accroître : effet qui tend à diminuer la trop grande inégalité des fortunes, cette source féconde de désordres politiques et moraux. 3º Enfin, les jouissances se multiplient et s'ennoblissent, le travail se développe dans tous les sens, et la civilisation en est puissamment secondée (1). Tels sont les

<sup>(1)</sup> Cette assertion a besoin de preuves; on les trouvera ci-après.

avantages que procure la dépense des riches, si elle est jointe à l'économie des pauvres, et certes ils peuvent être mis au rang des plus précieux; avec cela, ils sont presque certains, pourvu que la marche naturelle des choses ne se trouve point entravée par les institutions sociales, car tous les motifs qui agissent le plus puissamment sur le riche et le pauvre portent l'un à dépenser son revenu superflu et l'autre à le ménager. S'il n'en était pas généralement ainsi, comment s'expliquerait-on les progrès constants de l'aisance dans les classes inférieures, partout où l'isolement et l'insécurité ne les retiennent pas forcément dans la pauvreté? Le tiers-état de l'Europe occidentale, autrefois dans la dépendance des propriétaires fonciers, n'est-il pas devenu leur rival en richesse? et le même phénomène ne se répètet-il pas sous nos yeux dans les autres parties de ce continent, et nommément en Russie (1)?

<sup>(1)</sup> Quant à ce dernier pays, tous les observateurs s'accordent sur ce fait, que la frugalité y est aussi grande parmi

V. Ainsi ce n'est point exclusivement ni par leurs dépenses ni par leurs épargnes que les nations s'enrichissent, comme on l'a enseigné jusqu'ici. De ces deux doctrines contradictoires, la seconde est sans doute la plus séduisante, parcequ'elle s'accorde mieux avec ce qu'on voit arriver constamment chez les particuliers; mais cela n'empêche pas qu'elle ne soit aussi peu fondée que l'autre. Pour convaincre les lecteurs de cette assertion, nous trouvons né-

le peuple, que le penchant à dépenser parmi les riches propriétaires. Qu'on me permette de citer ici mes propres observations. «Les classes, ai-je dit ailleurs, qui contribuent le plus chez nous à l'accroissement de la richesse » nationale par le moyen de l'économic, ce sont celles des » entrepreneurs, surtout dans le tiers-état. C'est principalement chez eux que les capitaux s'accumulent, et » avec une rapidité d'autant plus grande, qu'ils joignent » pour la plupart à l'industrie la plus active une frugabité inconnue en d'autres pays. Les fortunes immenses » qu'on voit naître en peu d'années sous leurs mains expliquent suffisamment le phénomène de l'accroissement » rapide du capital national. » Cours d'économie politique, liv. II, chap. IX.

cessaire d'analyser complètement cette doctrine, et de répondre d'avance aux objections qu'on pourrait en tirer contre la nôtre.

VI. Smith se fonde sur le raisonnement que voici :

- 1° «Sauf les produits spontanés de la terre,
- qui ne font que la plus petite partie du re-
- » venu national, tout ce revenu est exclusive-
- ment le fruit du travail.
- 2° Aucun travail ne peut se faire sans ca-
- pital; ainsi le revenu se règle sur le capital,
- c'est-à-dire il augmente ou il diminue sui-
- vant que le capital éprouve les mêmes changements.
- 3° Le capital augmente par l'économie (par-
- simony), et il diminue par la prodigalité ou
- » la mauvaise conduite des affaires; donc le re-
- venu annuel ne s'accroît que par l'écono-
- » mie (1). »

<sup>(1)</sup> Richesses des nations, liv. II, chap. III. (Vol. II, pag. 4 et 13.)

VII. La première proposition est incontestable, pourvu qu'on attache au mot de travail le sens qu'on doit y attacher; la seconde ne peut être admise qu'avec de grandes restrictions. Une infinité de travaux s'exécutent sans que le producteur ait besoin de posséder un capital ou même d'en emprunter: les consommateurs lui avancent, sur leurs revenus, les fonds qui lui sont nécessaires pour la production des objets qu'ils demandent; la plus vaste de toutes les entreprises, celle dont se charge le gouvernement, ne se fait jamais d'une autre manière (1).

VIII. Enfin la troisième proposition est fondée sur une analogie absolument fausse. De même, dit Smith, que le capital d'un individu ne peut s'augmenter que par les fonds que cet individu épargne sur son revenu superflu, de même le capital d'une

<sup>(1)</sup> Voyez plus haut, chap. viii, § 8.

société, qui n'est autre chose que celui de tous les individus qui la composent, ne » peut s'augmenter que par la même voie. » Nous venons de montrer qu'il n'en est pas ainsi. Contre un individu qui épargne pour former un capital productif; il en faut plusieurs qui dépensent pour acheter les produits de ce capital; d'ailleurs, comme ce n'est que sur son revenu qu'on peut faire 'des épargnes, et que le revenu de chaque producteur provient de la dépense de quelques consommateurs, comment les uns feraient-ils pour épargner si les autres ne dépensaient point? La situation économique d'un peuple n'est pas celle d'un individu vivant dans une société commerçante, où l'un produit pour les besoins de l'autre : c'est celle d'une famille isolée qui produit pour ses propres besoins. Si Smith avait remarqué cette analogie, il se serait d'abord convaincu que, de même qu'une telle famille, une nation ne saurait avoir d'autre motif d'épargner ou d'augmenter ses moyens de produire que celui de dépenser

172

davantage ou de consommer plus de produits (1).

IX. Ainsi le capital d'un individu s'augmente par l'épargne, et il ne peut s'augmenter que par là; celui de la société s'augmente par la dépense jointe à l'épargne, car ce n'est qu'en proportion de ce qu'elle dépense qu'elle peut épargner, comme ce n'est aussi qu'en proportion de ce qu'elle épargne qu'elle peut dépenser. Encore ce dernier principe n'est-il pas aussi rigoureusement vrai que le premier, puisque la dépense du consommateur tient souvent lieu de capital au producteur, comme nous venons de l'observer. «Ce qu'une nation épargne an-• nuellement, dit Smith, est aussi régulièrement consommé que ce qu'elle dépense annuellement. Sans doute qu'il en est ainsi quand les épargnes sont en proportion des dépenses; mais Smith veut qu'il soit épargné le plus que

<sup>(1)</sup> Comparez chap. v, \$ 2, et chap. vi, \$ 5, art. 1er,

possible, et qu'il soit dépensé le moins que possible. Or, si cette maxime pouvait être suivie, il y aurait chaque année un surplus d'épargne, ou de capital, qui irait toujours en croissant, et ce surplus ne trouverait point d'emploi dans l'intérieur du pays; l'accroissement même de la population ne lui en fournirait point, car, en même temps qu'il augmenterait la consommation, il augmenterait aussi, et dans une proportion plus forte, la production. Reste à produire pour les étrangers, ou à leur prêter les capitaux superflus, comme ont fait les Hollandais. Cependant un revenu fondé sur la consommation des autres peuples et sur la bonne foi de leurs gouvernements vaut-il un revenu fondé sur la production et la consommation intérieure? est-il également sûr, et, supposé qu'il le soit, est-il également profitable? Jamais le contraire n'a été mieux prouvé que par Smith lui-même.

X. Mais admettons que le système de l'épargne soit avantageux au même degré que

XI. Enfin, n'y a-t-il pas une contradiction manifeste dans cette proposition, que les peuples s'enrichissent par leurs épargnes ou leurs privations, c'est-à-dire en se condamnant volontairement à la pauvreté? L'exemple de l'individu ne prouve rien ici, car l'effet de ses privations est contre-balancé par celui des dépenses que font d'autres individus; mais si tous voulaient épargner, personne ne le pourrait. Pour se convaincre de cette vérité, il suffit de se rappeler que, dans le rapport mutuel des individus productifs, la dépense de l'un est toujours le revenu de l'autre. L'application la plus simple de ce principe peut nous donner une idée de son importance. La valeur que le cordonnier consomme en viandes et en bière devient un revenu pour le boucher et le brasseur, qui les met à même d'acheter des souliers et des bottes. Le premier voudrait-il se contenter de nourriture végétale et ne boire que de l'eau, les autres ne seraient plus en état de se pourvoir de chaussures. Réciproquement la valeur que le boucher et le brasseur consom-

ment en bottes et en souliers devient un revenu pour le cordonnier, qui lui donne les moyens d'acheter de la viande et de la bière; ceux-là voudraient-ils aller pieds nus ou porter des sabots de leur façon, l'autre ne serait plus en état de se procurer de la viande et de la bière. Le même enchaînement d'intérêt qui vient d'être prouvé par rapport à deux ou trois individus doit être admis pour la totalité de ceux qui produisent et dont les produits s'échangent les uns contre les autres, soit immédiatement, soit par le détour le plus long. Ainsi, quélque paradoxale que paraisse cette assertion, on est bien fondé à dire que les poëtes, les peintres et les musiciens ne concourent pas moins à enrichir les laboureurs, les artisans et les marchands, que ceux-ci ne contribuent à faire prospérer les autres. Tout ce qu'un producteur consomme se convertit en revenus pour les autres; ce que les autres consomment devient un revenu pour lui. Or, comme ce n'est que sur son revenu que chacun peut faire des épargnes, on voit ce qui en résulterait si tous voulaient réduire leurs consommations pour épargner le plus possible : chacun, en diminuant le revenu qu'il procurait aux autres, finirait par perdre le sien; chacun, en privant les autres des moyens de former un capital, s'en priverait lui-même.

XII. D'ailleurs, si les nations avaient toujours suivi à la rigueur le principe de l'épargne. ou, pour mieux dire, s'il leur avait été possible de le suivre, où en seraient la culture des vergers et des potagers, celle des vignobles et des plantations, la variété et la perfection de nos manufactures, notre commerce extérieur, la plupart des sciences, tous les arts d'agrément. en un mot, où en seraient notre industrie et nos lumières? car des qu'il s'agit d'épargner le plus possible, et de réduire ses dépenses au simple nécessaire, tout ce qui est au-delà devient inutile. Au contraire, quand les gens riches dépensent leurs revenus superflus, ils ne peuvent les employer qu'à des consommations variées, recherchées et délicates, ce qui fait créer des produits analogues; ainsi la dépense de ces revenus excite un développement de travail que leur épargne ne saurait jamais provoquer. Si la civilisation n'est pas restée stationnaire dès sa naissance, si l'esprit humain a fait des progrès, c'est à la dépense, et non à l'épargne du revenu superflu, que le monde en est redevable. Smith lui-même nous fournit une des preuves les plus frappantes de cette vérité, en montrant comment la découverte de l'Amérique et du passage direct aux Indes ont augmenté l'industrie, et par conséquent la richesse des peuples de l'Europe, par la multiplication de leurs plaisirs et de leurs jouissances, c'est-à-dire par celle de leurs dépenses (1).

XIII. On voit que tous les intérêts sociaux, ceux de l'humanité même, exigent que le riche dépense son revenu superflu et que le pauvre

<sup>(1)</sup> Richesse des nations, liv. IV, chap. vn. (Vol. II, pag. 401.)

épargne le sien. Comment un écrivain aussi judicieux que Smith a-t-il pu méconnaître ces avantages, et soutenir que les dépenses des riches, loin d'être favorables au développement du travail, le paralysent au contraire, et que l'accumulation seule des capitaux suffit pour le vivifier? Il prétend avoir observé « que le » peuple est ordinairement paresseux, débauché » et pauvré partout où il tire sa subsistance principale de la dépense de revenus superflus, comme dans les villes qui sont la résidence d'une cour; et qu'il est en général laborieux, frugal et économe là où il subsiste principalement » de capitaux employés, comme dans beaucoup • de villes d'Angleterre et dans la plupart de celles de la Hollande (1). Pour apprécier cette observation, il ne faut pas oublier ce que Smith appelle travail (labour). Dans son langage, il n'v a de gens laborieux que ceux qui s'occupent

<sup>(1)</sup> Richesse des nations, liv. II, chap. m. (Vol. II, pag. 10.)

d'industrie; et lorsqu'il parle de fainéants, il n'y comprend pas seulement ceux qui le sont en effet, mais toutes les personnes qui, d'après sa doctrine, ne produisent rien, quelque laborieuses qu'elles soient, et quelque profitable que soit leur travail à elles-mêmes comme à la société. Ainsi tout ce que cette observation prouverait si elle était fondée, c'est que les manufactures et le commerce réussissent difficilement dans les villes qui sont la résidence d'une cour ou d'un grand nombre de gens riches, car l'agriculture ne saurait y être exercée (1). Mais cette observation est-elle fondée? Comment Smith la prouve-t-il? Pour la plu-

<sup>(1)</sup> A l'exception, s'entend, des fruits et des légumes. Or, de l'aveu même de Smith, cette culture n'est nulle part aussi florissante que dans les faubourgs et les environs des grandes villes, ce qui s'explique aisément par la quantité d'engrais qu'elles fournissent aux vergers et aux potagers, et par le marché avantageux qu'elles offrent à leurs produits.

part des villes qu'il cite, telles que Rome, Madrid, Versailles, Gompiègne, Fontainebleau, et plusieurs villes de parlement en France, leur situation est si défavorable au commerce et aux manufactures que cette circonstance seule explique suffisamment pourquoi elles n'en ont point; cependant Smith n'hésite pas d'attribuer leur défaut d'industrie au séjour des souverains, des parlements et des rentiers. Au contraire, lorsqu'une capitale ou une ville de parlement nous présente le spectacle d'une grande industrie, comme Londres, Lisbonne, Copenhague, Rouen, Bordeaux, il met cet avantage uniquement sur le compte de leur situation. Cela s'appelle prouver à la manière des sophistes. L'exemple même de la ville d'Édimbourg, dont l'industrie s'est accrue depuis qu'elle a cessé d'être le siège du parlement d'Écosse, ne prouve rien, si l'on ne peut démontrer que cet effet est dû exclusivement à cette circonstance; tant d'autres villes en Écosse sont devenues manufacturières et commerçantes depuis la même époque, sans avoir éprouvé un pareil

changement. Pour réfuter les inductions que Smith tire de ces faits, il suffit d'observer que plusieurs capitales peu favorablement situées pour le commerce, telles que Berlin, Munich, Moscou, Brunswick, Bruxelles, sont pourtant des villes très industrieuses et très commerçantes; et, sans vouloir en conclure que la résidence de la cour et d'une noblesse apulente soit la cause de leur industrie, on peut du moins en inférer que cette circonstance ne s'y oppose pas, comme Smith le prétend.

XIV. On a remarqué, ajoute cet auteur, que les habitants d'un gros bourg, après de grands progrès dans l'industrie, avaient tourné ensuite à la fainéantise et à la pauvreté, parceque quelque grand seigneur avait établi son séjour dans leur voisinage. Comme il nous est impossible de vérifier un fait si vaguement allégué, nous nous bornons à lui opposer un raisonnement, mais un raisonnement sorti de la plume du même écrivain. Si, pour les gens qui vivent de leur industrie, dit Smith

ailleurs, un voisin riche est une meilleure pratique qu'un voisin pauvre, il en est de mème d'une nation. Les particuliers qui cher-· chent à faire leur fortune ne s'avisent jamais d'aller se retirer dans les provinces pauvres et reculées, mais ils vont se rendre à la capitale ou à quelque grande ville de commerce; ils savent très bien que là où il circule peu de richesses, il y a peu à gagner, mais que dans les endroits où il y a beaucoup d'argent en mouvement, il y a espoir d'en attirer à soi » quelque portion. Cette maxime qui sert ainsi de guide au bon sens d'un, de dix, de vingt individus, devrait aussi diriger le jugement d'un, de dix, de vingt millions d'hommes (1). Que le lecteur juge maintenant lequel des deux. du fait ou du raisonnement, mérite le plus de confiance.

<sup>(1)</sup> Richesse des nations, liv. IV, chap. III, 11º part. (Vol. II, pag. 245.)

XV. Dans tout le cours de son ouvrage, Smith ne cesse de préconiser l'épargne; il s'indigne contre toute dépense qui n'est pas immédiatement productive dans son sens; il semble qu'il voudrait que tout le pays ne fût qu'un grand atelier, et que la population entière fût composée de laboureurs, d'artisans et de marchands. « La rente de la terre, dit-il, et les profits des capitaux sont les deux sortes de revenus qui donnent à leurs maîtres le plus de matière à faire des épargnes. L'un et l'autre de ces revenus peuvent indifféremment en-• tretenir des salariés productifs et des salariés non productifs; ils semblent pourtant avoir toujours pour les derniers quelque prédilec-» tion. La dépense d'un grand seigneur fait vi-» vre en général plus de gens oisifs que de gens » laborieux; et quoique le riche commerçant » n'emploie son capital qu'à entretenir des gens laborieux, néanmoins son revenu nourrit ordinairement des gens oisifs (1). On voit que,

<sup>(1)</sup> Rich. des nat., liv. II, chap. III. (Vol. II, pag. 6.)

dans ce passage, comme dans une infinité d'autres, les travailleurs que Smith appelle non productifs sont confondus avec les fainéants. Mais sous quelque nom qu'il lui plaise de désigner les premiers, nous ne voyons pas quel tort pourrait en résulter pour la richesse nationale si les revenus superflus des gens riches étaient employés à donner de l'occupation aux savants, aux littérateurs et aux artistes, plutôt qu'aux cultivateurs, aux artisans et aux marchands; si les gens riches aimaient mieux faire des dépenses en livres, en statues, en tableaux, qu'en meubles précieux, en bijoux et en dentelles; s'ils préféraient d'aller au concert et au spectacle, plutôt que de charger leurs tables de mets exquis et de vins délicieux. Mais il n'est pas même fondé que les gros revenus aient plus de tendance à se dépenser en jouissances immatérielles qu'en jouissances matérielles. Examinez sous ce rapport les habitudes des gens riches, même dans les pays les plus civilisés: contre un individu dont la dépense sert à encourager les sciences, les lettres et les arts. vous en trouverez sûrement dix dont les consommations ne sont favorables qu'à l'industrie.

XVI. Quant aux domestiques inutiles que les gens riches nourrissent, quelque nombreux qu'en soit le train, ce n'est toujours que la plus faible dépense d'un grand ménage. Smith luimême observe que, depuis que les manufac-• tures et le commerce ont multiplié les jouissances matérielles, les gros revenus se dépensent infiniment plus en marchandises précieu-• ses qu'en services domestiques, et que le plus riche seigneur, au lieu de nourrir comme autrefois des milliers de clients, a maintenant à peine dix laquais à ses ordres(1). Pependant le même auteur trouve qu'ils sont encore trop nombreux. Pourquoi ne trouve-t-il pas aussi que les tisserands en soie, les brodeurs, les joailliers, les orfèvres, les faiseurs de dentelles,

<sup>(1)</sup> Richesse des nations, liv. III, chap. IV. (Vol. II, pag. 126.)

les pâtissiers, les confituriers, les distillateurs. les parfumeurs, le sont? car lorsqu'un homme est employé à satisfaire la vanité ou la sensualité des autres, peu importe qu'il fournisse des objets matériels ou des services. Mais Smith se plait à représenter les domestiques des gens riches comme des paresseux et des débauchés; il soutient que, dans une ville où leur nombre est considérable, leur fainéantise corrompt même le reste du peuple, au point qu'il devient difficile d'y faire des entreprises industrielles. Pour ce qui concerne les ouvriers, il trouve que leur état les rend laborieux et économes (1). Sans faire valoir nos propres observations, qui souvent nous ont donné un résultat contraire, voici celles d'un autre écrivain, auquel personne ne conteste ni la bonne foi ni le jugement qui constituent le bon observateur (2).

<sup>(1)</sup> Richesse des nations, liv. II, chap. III. (Vol. II, pag. 10, 11, 12.)

<sup>(2)</sup> Garnier, dans sa traduction de Smith, note xx.

«Le domestique, dit cet auteur, est en général » plus économe que l'ouvrier. Plusieurs motifs • le portent à l'être, surtout le sentiment de sa • dépendance et de son peu d'aptitude pour les » métiers; sentiment qui le rend continuelle-• ment inquiet et soucieux sur l'avenir. De même il est bien moins disposé à fréquenter le ca-» baret; outre son penchant à l'épargne, ses • habitudes l'en éloignent, tandis que l'ouvrier y dépense presque toujours tout ce qu'il ga-» gne, et serait même en butte aux railleries • de ses camarades s'il s'avisait d'être frugal et • économe. Aussi la quantité de petits capitaux accumulés entre les mains des domestiques est-• elle prodigieuse, et ces petits capitaux forment • presque la seule ressource ouverte à ces maîtres ouvriers pauvres et rangés qui, pour donner quelque extension à leur industrie, consentent à payer un intérêt un peu supérieur au cours de la place, et qui n'auraient » pas de crédit ni d'accès auprès des grands capitalistes. Il est impossible de s'imaginer com-» bien d'industrie est mise en activité dans une

» grande ville à l'aide de ces petits capitam.

» Sous ce point de vue, le domestique «

» présente comme un intermédiaire placé pre

» du riche pour recueillir les débris du re

» venu que celui-ci dissipe, et pour les porter

» à la plus pauvre comme à la plus laborieuse

» des classes qui composent la population des

» grandes villes. »

XVII. Si l'économie est une vertu sociale, la prodigalité doit être un vice anti-social; aussi Smith représente-t-il l'homme économe comme un bienfaiteur de la société, et le prodigue comme son ennemi. Il compare celui-ci à un homme qui dissipe à quelque usage profane les revenus d'une fondation pieuse, et qui paie des salaires à la fainéantise avec les fonds que la frugalité de ses pères avait consacrés à l'entre tien de l'industrie (1). Si l'auteur s'indigne à ce

<sup>(1)</sup> Richesse des pations, liv. II, chap. III. (Vol. II, pag. 15.)

point contre le dissipateur, c'est parceque celui-ci ne se borne pas à dépenser son revenu, mais qu'il entame son capital. Avant d'examiner si une pareille conduite est en effet aussi nuisible à la société que Smith le pense, demandons-nous d'abord pourquoi il suppose que le prodigue dissipe son capital exclusivement en payant des services; car on sait déjà que, dans la bouche de Smith, le terme de fainéantise ne signifie que cela. A-t-on jamais vu un prodigue se ruiner uniquement par des dépenses de cette nature? et si quelqu'un était dans ce cas, sa prodigalité serait-elle plus funeste à la société que s'il se ruinait en consommations matérielles? Quant à la dissipation du capital qui résulte de la folle conduite du prodigue, nous la considérons aussi comme un mal, mais non par la mème raison que Smith. Il suppose que le capital est toujours perdu pour la société comme il l'est pour le dissipateur, et en cela il se trompe; la société ne le perd que dans le cas où il est transmis comme un revenu dérivé à des personnes qui le consomment improduc-

ij

tivement, ce qui, par la nature des choses, doit arriver moins souvent que le contraire. Pourvi qu'un homme qui dissipe sa fortune n'en fasse pas cadeau à ses favoris ou qu'il ne la perde pas au jeu, elle ne peut passer que dans les mains de gens qui acquièrent par leur travil la part qui leur en revient; et les gens de cett espèce sont ordinairement très économes. Ainsi. dans la plupart des cas, le capital du dissipateur, au lieu de se perdre, devient la propriété de personnes laborieuses et rangées. Un pareil changement peut-il être un désavantage pour le société? Si le dissipateur avait conservé son capital, les producteurs auraient dû le lui enprunter, et lui en payer les intérêts qu'il aurait consommés improductivement; dans la supposition actuelle, ils en sont devenus les propriétaires, et ils peuvent employer les intérêts commeun capital pour étendre leurs entreprises et pour augmenter leurs produits (1). Toutes ces

<sup>(1)</sup> Que dire après cela de cette assertion de M. Say:

considérations ne nous empêchent cependant pas de regarder la prodigalité comme un mal: d'abord parcequ'elle est un désordre moral que la raison ne peut jamais approuver, et qu'en conséquence elle ne doit jamais désirer; ensuite, parceque le dissipateur, dans le cas où il est dépourvu d'un capital personnel, tombe à charge à la société après s'être ruiné.

XVIII. Mais si la dissipation des particuliers est un mal, celle des gouvernements en est un plus grand; car le gouvernement n'ayant point de fortune à lui comme le particulier, la valeur

<sup>&</sup>quot;Toutes les fois qu'un fonds placé se dissipe, il y a dans "quelque coin du monde une quantité équivalente d'indus"trie qui s'éteint. Le prodigue qui mange une partie de "son fonds prive en même temps un homme industrieux "de son revenu." (Traité, II, 246.) On s'étonne que M. Say ne trouve pas le prodigue justiciable d'avoir fait mourir de faim le pauvre industrieux qui vivait de son capital.

qu'il dissipe ne fait que retourner aux classes laborieuses qui l'avaient fournie, et celles-ci sont forcées de regagner par un second travail ce qui leur appartenait déjà par un premier. L'injustice à part, un pareil procédé n'est-il pas fait pour décourager le travail? Toutefois ce serait une erreur de croire que les peuples s'appauvrissent toujours par la profusion de leurs gouvernements: ce malheur est ordinairement la suite d'autres circonstances plus désastreuses qui attaquent la propriété morale des individus. C'est lorsqu'une nation a perdu son indépendance, ou qu'elle gémit sous une oppression domestique, lorsqu'il ne lui est pas permis de penser et de jouir, et que la superstition ou la tyrannie tiennent ses facultés enchaînées, c'est alors seulement que l'envie de travailler et de gagner se perd sans retour. Il y a peu de gouvernements en Europe qui n'aient à se reprocher les profusions les plus excessives; cependant, comme ils permettent à l'homme d'être homme, et qu'ils secondent même le développement de

## CHAPITRE XI.

ses facultés, ces profusions peut-être ont retardé dans quelques pays le progrès naturel de la richesse nationale, mais nulle part elles n'ont pu l'arrêter.

FIN.

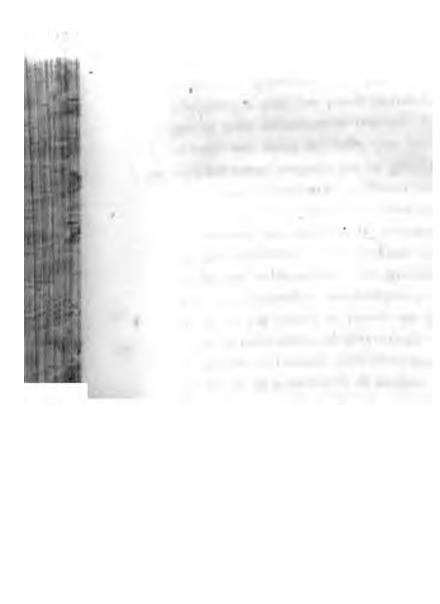

## TABLE

## DES CHAPITRES.

| Prérace, contenant une analyse critique de la doc-     |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| trine du revenu immatériel, professée par M. JB.       |     |
| Say                                                    | I   |
| CHAPITRE Ier. Les notions de revenu, de fortune et de  |     |
| richesse, sont-elles les mêmes pour la nation comme    |     |
| pour les individus?                                    | 1   |
| CHAP. II. Quels sont les éléments du revenu national   |     |
| dont s'occupe l'économie politique, et sous quel       |     |
| point de vue doit-elle les considérer?                 | ı 3 |
| CHAP. III. Le revenu national comprend-il des élé-     |     |
| ments immatériels?                                     | 21  |
| CHAP. IV. Qu'est-ce que le travail productif?          | 38  |
| Chap. V. Qu'est-ce que la dépense d'une nation?        | 51  |
| CHAP. VI. L'idée du capital individuel est-elle ap-    |     |
| plicable sans restriction au capital national?         | 58  |
| CRAP. VII. Analyse du capital national, suivant Smith. | 66  |

| 1 | 98 |
|---|----|
|   |    |

## TABLE.

| CHAP. VIII. De quels éléments se compose le capital national, et comment il se reproduit PAGE         | 88  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CHAP. IX. Quels sont les revenus des particuliers qui concourent à former le revenu national.         | 111 |
| Chap. X. La distinction du revenu brut et du revenu nct est-elle applicable au revenu d'une nation? . | 126 |
| CHAP. XI. Comment les nations s'enrichissent-elles par l'emploi du revenu superflu?                   | 160 |

.

.

•

•

•





:



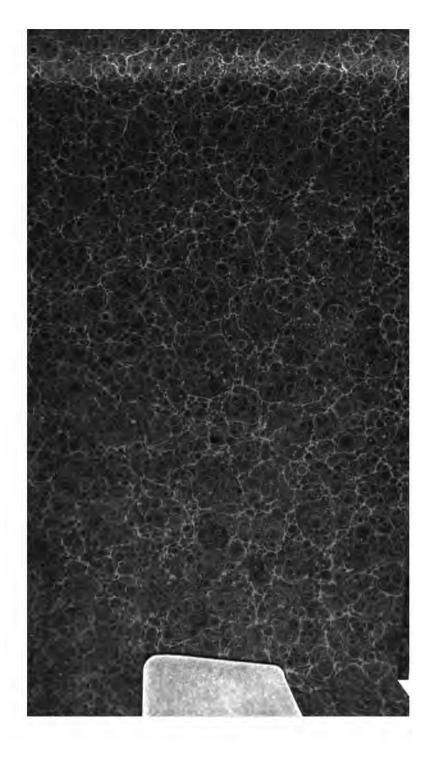